

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



29 m. 10



297 e 5

296 Adds. N. 6



| <u>-</u> |  |  |
|----------|--|--|
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |

| · |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | J |

|  | • | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

# DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIQUE

DE

# LA FRANCE

COMPRENANT

## LES NOMS DE LIEU ANCIENS ET MODERNES

PUBLIÉ

PAR ORDRE DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ET SOUS LA DIRECTION

DU COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES ET DES SOCIÉTÉS SAVANTES

• 

# DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIQUE

DU

# DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES

RÉDIGÉ

## PAR M. PAUL RAYMOND

CORRESPONDANT DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ARCHIVISTE DE CE DÉPARTEMENT



# PARIS . IMPRIMERIE IMPÉRIALE

M DCCC LXIII



## INTRODUCTION.

#### DESCRIPTION PHYSIQUE.

Le département des Basses-Pyrénées est borné au N. par les départements du Gers et des Landes, à l'E. par celui des Hautes-Pyrénées, au S. et au S. O. par l'Aragon et la Navarre espagnole, à l'O. par l'Océan Atlantique (golfe de Gascogne). Il est situé entre le 42° et le 44° degré de latitude septentrionale, le 2° et le 5° degré de longitude occidentale du méridien de Paris. Sa plus grande longueur est de 146 kilomètres de l'E. à l'O., de Castéide-Doat à Hendaye, et sa plus grande largeur de 90 kilomètres du N. au S., de Sault-de-Navailles à Somport.

La superficie des Basses-Pyrénées est, d'après le cadastre, de 762,265 hectares, subdivisés ainsi:

| Terres labourables                             | 147,218 |
|------------------------------------------------|---------|
| Prés                                           | 74,302  |
| Vignes                                         | 24,419  |
| Bois et forêts                                 | 159,101 |
| Vergers, pépinières, jardins                   | 6,691   |
| Oseraies, aunaies, sanssaies                   | 1,907   |
| Carrières et mines                             | 53      |
| Mares, canaux d'irrigation, abreuvoirs         | 146     |
| Canaux de navigation                           | 12      |
| Landes, marais, tourbières, montagnes incultes | 317,726 |
| Étangs                                         | 186     |
| Châtaigneraies                                 | 3,218   |
| Propriétés bâties                              | 3,087   |
| Routes, chemins, rues, places publiques        | 14,570  |
| Rivières, lacs, ruisseaux                      | 8,254   |
|                                                |         |
| Domaines non productifs ou non imposables      | 1,245   |

Le climat, fort doux dans les parties éloignées des montagnes, jouit d'une grande

Basses-Pyrénées.

<sup>1</sup> Les fractions d'hectare ont été supprimées dans ce tableau.

salubrité; l'hiver est peu sensible et les froids y sont de courte durée; le printemps est ordinairement pluvieux; l'été, quoique chaud, est tempéré par de fraîches nuits. Les variations atmosphériques sont fréquentes à cause du voisinage des montagnes.

Le département des Basses-Pyrénées, qui dépend du bassin de l'Adour, est composé de montagnes et de vallées; dans quelques plaines, l'œil est attristé par des landes immenses couvertes de fougères, notamment près de Pau, par celle connue sous le nom de *Pont-Long*. La partie méridionale du département est occupée par la chaîne des Pyrénées, dont les sommets les plus élevés sont :

| Le pic de Soube | 3,132 mètres au-dessus du niveau de la mer. |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Le pic du Midi  | 2,885                                       |
| Artouste        | 2,870                                       |

Les lieux habités placés sur les plus grandes hauteurs sont : Gabas et Paillette, tous deux à 1,500 mètres; Goust, 954; Aas, 787; les Eaux-Bonnes, 780; les Eaux-Chaudes, 673. Pau est à 205 mètres, et Bayonne à 45.

Les montagnes renferment de nombreuses sources minérales, dont les principales sont aux Eaux-Bonnes, aux Eaux-Chaudes, à Saint-Christau, Cambo et Ahusquy.

Dans les temps anciens, le pays était couvert de forêts; mais la négligence des usagers et les défrichements les ont fait disparaître. Les forêts de Gabas et d'Iraty sont les seules qui méritent ce nom; encore la plus grande partie de la dernière est sur le territoire espagnol.

Les rivières navigables en partie sont : l'Adour, la Joyeuse ou l'Aran, l'Ardanavie, la Bidassoa, la Bidouse, les Gaves réunis, la Nive et la Nivelle.

Les rivières flottables sont : le Gave d'Oloron, le Gave de Pau et le Saison. Les autres cours d'eau, en très-grand nombre, ont été indiqués dans notre Dictionnaire.

En commençant à l'E., les principales vallées du département sont :

La vallée de l'Ousse,
La vallée de Soule,
La vallée du Gave de Pau,
La vallée de Cize,
La vallée d'Ossau,
La vallée de Baïgorry,
La vallée d'Aspe,
La vallée de Barétous,
La vallée de la Nive,
La vallée de Josbaig,
La vallée de la Nivelle.

Cette dernière se jette directement dans l'Océan, à Saint-Jean-de-Luz; toutes les autres font partie du bassin de l'Adour.

#### GÉOGRAPHIE HISTORIQUE.

#### ÉPOQUE GAULOISE.

La configuration du sol a été pour beaucoup dans les divisions civiles, et de toute antiquité les vallées Pyrénéennes ont renfermé des peuplades distinctes les unes des autres. Nous allons faire connaître la position des territoires de chacun de ces peuples, qui tous étaient Aquitains et d'origine ibérienne.

Les Tarbelli occupaient, dans le département actuel, la partie située entre les rives de l'Océan et Orthez. C'était le peuple le plus important.

Les Sibyllates habitaient la vallée de Soule, dont le nom ancien est Subola.

Les Osquidates montani (habitants des vallées d'Ossau, d'Aspe et de Barétous) ne formaient, selon nous, qu'un seul et même peuple avec les Osquidates campestres. D'Anville a parfaitement placé ces derniers en indiquant les landes de Bazas et de Bordeaux comme le lieu de leur résidence. En effet, les habitants de la vallée d'Ossau eurent, pendant tout le moyen âge, des droits de pâturage pour leurs troupeaux dans les landes de Bordeaux, où ils venaient hiverner. Il est constant que jadis la propriété des Ossalois s'étendait bien au delà de la grande lande du Pont-Long, qu'ils possèdent encore aujourd'hui. Cette lande, située à plus de 20 kilomètres de la vallée d'Ossau, en est entièrement séparée.

Nous plaçons les Osquidates montani et campestres dans les vallées d'Ossau, d'Aspe et de Barétous (ces lieux, pris collectivement, s'appelaient au moyen âge las Montanhes ou los Vals), dans la lande du Pont-Long, sur les rives du Luy de Béarn et, au delà, dans le département des Landes.

Non loin des Osquidates on rencontrait la ville d'Iluro, aujourd'hui Oloron.

Les Benarni, dont le chef-lieu était Beneharnum, ville détruite au ix siècle et qu'on pense avoir été remplacée par Lescar, occupaient l'espace compris entre Morlàas, Thèze, Arthez, Artix et Nay.

Au centre du département se trouvaient les Monesi, habitant Monein et la rive gauche du Gave de Pau.

Au S. O. des *Monesi* étaient les *Preciani*, qu'on suppose avoir occupé les environs de Préchacq-Josbaig et de Préchacq-Navarrenx.

Le nom des Lassunni se retrouve dans le village détruit de Lassun, à Saint-Hilaire

Ce peuple nous paraît avoir habité, sur les limites du département des Hautes-Pyrénées, Asson, Montaut et Lestelle.

Une partie des Bigerrones résidaient aux confins des départements des Hautes et Basses Pyrénées, dans les cantons de Montaner et de Pontacq.

Enfin au N., vers les départements du Gers et des Landes, dans les cantons d'Arzacq, Garlin et Lembeye, près des localités appelées aujourd'hui Boucoue et Taron, se trouvaient les *Vocates* et les *Tarusates*, peuples toujours cités comme voisins.

Tel est le tableau assez vague qu'il est possible de tracer pour la géographie du département dans ces temps reculés. Nous retrouverons dans les paragraphes suivants les noms de quelques-uns de ces peuples, et ces nouvelles indications serviront à préciser la place qu'ils occupaient sur le sol.

#### DOMINATION ROMAINE.

La Novempopulanie ou Aquitaine III<sup>\*</sup>, dont faisait partie le département des Basses-Pyrénées, se divisait en douze cités et avait pour métropole *Elusa* (Eauze). Nous allons énumérer les cités dont le territoire est aujourd'hui compris en entier ou en partie dans le département; nous y ajouterons les *pagus* de chacune d'elles.

#### I. CIVITAS AQUENSIUM (Dax).

Le pagus Aquensis comprenait les cantons de Bidache, la Bastide-Clairence, Salies, Orthez et la partie nord du canton d'Arthez : Castéide-Candau, Lacadée et Saint-Médard.

Le pagus de Mixe : le pays de Mixe actuel. (Voir le Dictionnaire.)

#### II. CIVITAS BOATIUM (Bayonne).

Le pagus Laburdensis: le pays de Labourd. (Voir le Dictionnaire.)

Le pagus de Cize : les pays de Cize, Arberoue, Ostabaret, vallées d'Ossès et de Baïgorry. (Voir le Dictionnaire.)

#### III. CIVITAS BENARNENSIUM (Beneharnum).

Le pagus Benarnensis comprenait les cantons de Lescar, Pau-Est et Pau-Ouest, une partie du canton de Morlàas: Buros, Montardon, Morlàas, Serres-Morlàas, et le pays de Rivière-Ousse.

Le pagus Lupiniacensis: Louvigny, Vignes, Séby, Mialos, Méracq, Arzacq, Malaussanne, Cabidos, Poursiugues, Coublucq.

#### INTRODUCTION.

Le pagus Silvestrensis: le pays de Soubestre. (Voir le Dictionnaire.) Le pagus Larvallensis: le pays de Larbaig et le canton de Monein.

Le pagus de Batbielle : les cantons de Nay et de Clarac.

Le pagus de Vicbilh : le pays de Vicbilh. (Voir le Dictionnaire.)

## IV. CIVITAS ATURRENSIUM (Aire).

Le pagus d'Aire ne comprenait, dans les Basses-Pyrénées, que les communes de Pouliacq et de Boueilh-Boueilho-Lasque.

V. CIVITAS TURBA, CASTRUM BIGORRA (Tarbes).

Le pagus de Bigorre: les cantons de Montaner et de Pontacq.

VI. CIVITAS ELLOBONENSIUM (Iluro, Oloron).

Le pagus Oloronensis : les cantons d'Aramits, Navarrenx, Oloron-Sainte-Marie-Est, Oloron-Sainte-Marie-Ouest, Sauveterre.

Le pagus d'Aspe : le canton d'Accous.

Le pagus d'Ossau : les cantons d'Arudy et de Laruns.

Le pagus Solensis: le pays de Soule. (Voir le Dictionnaire.)

Trois grandes voies romaines parcouraient les Basses-Pyrénées :

La première, de Saragosse à Lescar (Beneharnum), passait par la vallée d'Aspe : Somport, Urdos, Accous, Escot, Lurbe, Eysus, Oloron, Aubertin et Artigue-louve;

La seconde, d'Astorga à Bordeaux, entrait en Gaule par le pays de Cize, traversait Saint-Jean-Pied-de-Port, Larceveau, Saint-Palais, Garris, et gagnait Dax;

La troisième, de Lescar (Beneharnum) à Toulouse, sortait du département à Coarraze.

Des routes moins importantes sillonnaient le pays, notamment dans la vallée d'Ossau. Des ruines d'habitations de luxe et des inscriptions romaines sont encore disséminées sur divers points, à Bielle, Gan, Taron, Bayonne, Hasparren, Sorholus, Sainte-Marie-d'Oloron, Soeix, Escot et Buzy.

#### DIVISIONS ECCLÉSIASTIQUES.

Les diocèses et les archidiaconés, calqués en général sur les civitas et les pagus, reproduisent des indications analogues aux précédentes.

- 1. Le diocèse de Dax comprenait, dans les Basses-Pyrénées :
- 1° L'archidiaconé de Dax,

L'archiprêtré de Rivière-Fleuve en partie : le canton de Salies, moins Bérenx, Salles-Mongiscard et Bellocq;

L'archiprêtré de Rivière-Luy en partie : Sault-de-Navailles, Bonnut, Laca-dée, Saint-Médard, Castéide-Candau;

L'archiprêtré de Rivière-Gave : le pays de Rivière-Gave et Orthez.

- 2° L'archidiaconé de Mixe : le pays de Mixe.
- 3° L'archidiaconé de Soule : le pays de Soule, contesté par les évêques de Dax et d'Oloron.
  - II. Le diocèse de Bayonne :
  - 1° L'archidiaconé de Labourd ou de Bayonne : le pays de Labourd.
  - 2° L'archidiaconé de Cize : le pays de Cize,

L'archiprêtré de Baïgorry : la vallée de Baïgorry.

En Espagne, le diocèse de Bayonne possédait les vallées de Bastan et de Lérin.

- III. Le diocèse de Béarn (de Lescar, depuis la fin du x° siècle):
- 1º L'archidiaconé de Béarn (de Lescar, depuis la fin du xe siècle),

L'archiprêtré de Castétis.

2° L'archidiaconé de Soubestre,

L'archiprêtré d'Aubin.

3º L'archidiaconé de Larbaig,

L'archiprêtré de Loubieng,

L'archiprêtré de Maslacq,

L'archiprêtré de Monein,

L'archiprêtré de Pardies (con de Monein).

4° L'archidiaconé de Batbielle,

L'archiprétré de Boeil.

5° L'archidiaconé de Vicbilh,

L'archiprêtré de Lembeye,

L'archiprêtré d'Anoye,

L'archiprêtré de Simacourbe,

L'archiprêtré de Thèze.

- IV. Le diocèse d'Oloron:
- 1° L'archidiaconé d'Oloron.

- 2° L'archidiaconé de Garenx.
- 3° L'archidiaconé d'Aspe.
- 4° L'archidiaconé d'Ossau.
- 5° L'archidiaconé de Soule (depuis le x1° siècle).
  - V. Le diocèse de Tarbes:

L'archiprêtré de Pontacq,

L'archiprêtré de Lasserre (cne de Montaner) ou de Montaner.

VI. Le diocèse d'Aire:

Les paroisses de Pouliacq, Roquefort, Boueilh, Boueilho et Lasque.

#### ORGANISATION CIVILE BT JUDICIAIRE JUSQU'EN 1789.

Après la chute de l'empire d'Occident, le territoire compris aujourd'hui dans le département des Basses-Pyrénées fit partie du royaume des Visigoths jusqu'en l'année 507, époque à laquelle il passa sous la domination franque; incorporé au royaume d'Orléans en 511, au royaume de Soissons en 562, puis à celui de Bourgogne, il fut réuni à la monarchie française sous Clotaire II.

Sous les Carlovingiens, le territoire du département actuel dépendait du royaume d'Aquitaine. C'est alors qu'apparaissent les fiefs vassaux des ducs et comtes de Gascogne; ils deviennent peu à peu héréditaires.

La vicomté de Béarn paraît en 819; la Navarre se constitue en royaume vers 840; la vicomté de Dax est mentionnée vers 980, la vicomté d'Oloron en 1004, la vicomté de Montaner en 1032, la vicomté de Labourd en 1059, la vicomté d'Arberoue en 1080, les vicomtes d'Ossau avant le xii siècle, la vicomté de Soule en 1120, la vicomté de Baïgorry en 1168.

De tous ces fiefs, les vicomtés de Béarn et de Soule, le royaume de Navarre, subsistèrent jusqu'en 1789.

#### BÉARN.

Au xiiie siècle, le Béarn était divisé en dix-sept vice judiciaires de la manière suivante :

- 1° Le pays de Larbaig;
- 2° Orthez et le pays de Rivière-Gave;
- 3° De Castétis à Lacq, de Boumourt en suivant les coteaux jusques et y compris Arthez;

- 4° Artix, Serres-Sainte-Marie, Castéide-Cami et en amont jusqu'à Pau;
- 5º Bizanos, le pays de Rivière-Ousse, Pontacq, Andoins et Nousty;
- 6° La plaine de Licharre, le pays de Batbielle, Jurançon, Asson, Igon, Bruges, le pays de Rivière-Lagoin;
  - 7º Morlàas, le Navaillès, de Lème à Gabaston et de Doumy à Eslourenties-Darré;
- 8° Le Montanerès, Ger, Gardères (départ. des Hautes-Pyrénées), Sérée, Saubole, Escaunets (départ. des Hautes-Pyrénées), Sedze, Maubec, Baleix, Momy et le pays des Lannes;
- 9° Anoye, le pays de Vicbilh, Sévignacq et Claracq (c<sup>n</sup> de Thèze) jusqu'à Roquefort (c<sup>n</sup> de Boueilh-Boueilho-Lasque);
  - 10° Laroin, Artiguelouve, le pays d'Entre-Gave-et-Baïse, Monein, Aubertin;
- 11° Oloron, la vallée de Barétous, la vallée de Josbaig, les rives du Gave d'Oloron d'Ogeu à Préchacq-Josbaig;
- 12° Lucq-de-Béarn et les deux rives du Gave d'Oloron, de Préchacq-Navarrenx à Navarrenx;
- 13° Sauveterre, la viguerie de Mongaston, Castagnède et les pays de Garenx et Reveset;
  - 14° Salies, Cassaber et Carresse;
- 15° Larreule et le pays de Soubestre, Monget (départ. des Landes) et le territoire compris entre Aubin et Lème;
  - 16° La vallée d'Ossau;
  - 17° La vallée d'Aspe.

Dès le milieu du xiv siècle, les vics furent remplacés par les bailliages, qui en 1385 étaient au nombre de dix-sept, à peu près copiés sur les vics. La division en dix-neuf parsans succéda aux bailliages au commencement du xvi siècle. Enfin, les parsans, réduits à douze, furent, au siècle suivant, remplacés officiellement par les cinq Sénéchaussées de Pau, Morlàas, Orthez, Oloron et Sauveterre, dont les appels se portaient au Parlement de Navarre.

Le tribunal supérieur du Béarn fut d'abord la cour du vicomte, appelée Cour majour : cette juridiction disparut vers 1490; peu après vint le Conseil souverain de Béarn, divisé en chambre civile et chambre criminelle. Louis XIII, en 1620, érigea le Conseil souverain en parlement et y réunit la Chancellerie de Navarre, établie à Saint-Palais.

La Chambre des Comptes de Pau, créée en 1520, augmentée en 1624 de la Chambre des Comptes de Nérac, surveillait les dépenses. En 1691, elle fut réunie au Parlement de Pau.

Les États de Béarn, composés des trois ordres, mais ne formant que deux corps ;

le clergé et la noblesse ou grand corps, et le tiers état, s'assemblaient annuellement sous la présidence de l'évêque de Lescar. Deux syndics généraux étaient chargés des intérêts de la province.

La monnaie de Béarn se frappait à Morlàas depuis le x° siècle au moins, plus tard à Pau.

#### SOULE

Le pays de Soule se partageait en trois messageries : 1° Soule-Souverain, comprenant le Val-Dextre et le Val-Sénestre; 2° la Barhoue; 3° les Arbailles. Ces trois messageries étaient subdivisées en degueries. Toutes les justices particulières relevaient de la Cour de Licharre, dont les appels se portèrent successivement à la cour des jurats de Dax, au Parlement de Bordeaux et au Parlement de Pau.

Le représentant du roi, vicomte de Soule, portait le titre de châtelain de Mauléon. Les États de Soule s'assemblaient chaque année. Un syndic défendait les intérêts du pays.

#### NAVARRE

Le royaume de Basse-Navarre, composé des pays de Cize, Mixe, Arberoue, Ostabaret, et des vallées d'Ossès et de Baïgorry, possédait pour chacune de ses parties trois juridictions: 1° l'alcade mineur ou alcade de marché, qui connaissait en première instance des causes des vilains; 2° l'alcade majeur, jugeant en dernier ressort les appels des sentences rendues entre vilains; 3° la Cour du Roi, composée d'un alcade et de ricos hombres. Toutes ces juridictions disparurent en 1524, lors de la création de la Chancellerie de Navarre. Cette cour, unie par édit de 1620 au Parlement de Pau, ne le fut de fait qu'en 1624. Elle fut remplacée par le Sénéchal de Saint-Palais, créé par édit du mois de juin 1624, supprimé le 10 décembre de la même année, rétabli définitivement en juillet 1639.

La police était confiée au châtelain de Saint-Jean-Pied-de-Port, aux baillis de Mixe et d'Ostabaret, à l'alcade et au merin d'Arberoue. Louis XIII donna le soin de la police au vice-sénéchal de Navarre, nouvel office dont le titulaire remplissait les fonctions de prévôt de la maréchaussée. Cette dernière compagnie, supprimée pendant le même règne, fut rétablie en 1729 sous les noms de grand prévôt, prévôté et maréchaussée de Navarre.

La milice de Navarre était nationale et ne devait aucun service hors de ce royaume; elle était commandée par le châtelain de Saint-Jean-Pied-de-Port, l'alcade d'Arberoue, les baillis de Mixe et d'Ostabaret.

Les États du royaume de Navarre étaient présidés par le prêtre major de Saint-Jean-Basses-Pyrénées. Pied-de-Port (archidiacre de Cize), représentant l'évêque de Bayonne, ou par le châtelain de Saint-Jean-Pied-de-Port.

La monnaie de Navarre se frappait à Saint-Palais.

#### LABOURD.

Les vicomtes de Labourd ayant disparu, leur autorité passa, au xiii siècle, au bailli d'Ustarits, dont les appels allaient au Sénéchal de Bayonne et au Parlement de Bordeaux. Les assemblées générales des communes du Labourd portaient le nom de Bilçar.

Le royaume de Navarre et le pays de Labourd avaient chacun un syndic particulier.

Lors de l'établissement des intendances, des subdélégations furent créées à Pau, Orthez, Morlàas, Oloron, Sauveterre, Mauléon, Saint-Palais et Bayonne. Les Basses-Pyrénées furent successivement du ressort des généralités de Bordeaux, Béarn et Navarre, Auch, Pau et Bayonne.

Telle était l'organisation du territoire, lorsqu'un décret de l'Assemblée nationale, en 1790, forma le département des Basses-Pyrénées du Béarn, du pays de Soule, de la basse Navarre, du Labourd et Bayonne et de trente-deux communes de la généralité de Bordeaux. Il fut divisé en six districts:

- 1° District de Pau : partie du Béarn et trois communes de la généralité de Bordeaux:
- 2° District d'Orthez : partie du Béarn et vingt-six communes de la généralité de Bordeaux;
  - 3° District d'Oloron : restant du Béarn ;
  - 4° District de Mauléon : la Soule ;
- 5° District de Saint-Palais : la Navarre et trois communes de la généralité de Bordeaux;
  - 6° District d'Ustarits : le Labourd et Bayonne.

Ces six districts contenaient 52 cantons et 663 municipalités. Par suite de nombreuses modifications, le département a été divisé en 5 arrondissements, 40 cantons et 559 communes. C'est son état actuel, et le tableau suivant contient le détail de cette division.

#### 1. ARRONDISSEMENT DE PAU.

(11 cantons, 185 communes, 127,443 habitants.)

#### 1º CANTON DE CLARAC.

(15 communes, 13,148 habitants.)

Angaïs, Baudreix, Bénéjac, Beuste, Bézing, Boeil, Bordères, Bordes-près-Nay, Clarac, Coarraze, Igon, Lagos, Lestelle, Mirepeix, Montaut.

#### 2º CANTON DE GARLIN.

(20 communes, 8,196 habitants.)

Aubous, Aydie, Balirac-Maumusson, Boueilh-Boueilho-Lasque, Burosse-Mendousse, Castetpugon, Conchez, Diusse, Garlin, Mascaras-Haron, Moncla, Mont, Mouhous, Portet, Pouliacq, Ribarrouy, Saint-Jean-Poudge, Tadousse-Ussau, Taron-Sadirac-Viellenave, Vialer.

#### 3° CANTON DE LEMBEYE.

(31 communes, 12,449 habitants.)

Anoye, Arricau, Arrosès, Aurions-Idernes, Bassillon-Vauzé, Bordes, Cadillon, Castillon, Corbères-Abère-Domengeux, Coslédàa-Lube-Boast, Crouseilles, Escurès, Gayon, Gerderest, Lalongue, Lannecaube-Meillac, Lasserre, Lembeye, Lespielle-Germenaud-Lannegrasse, Luc-Armau, Luccarré, Lussagnet-Lusson, Maspie-Lalonquère-Juillac, Momy, Monassut-Audiracq, Moncaup, Monpézat-Bétrac, Peyrelongue-Abos, Samsons-Lion, Séméae-Blachon, Simacourbe.

#### 4º CANTON DE LESCAR.

(15 communes, 9,110 habitants.)

Arbus, Artiguelouve, Aussevielle, Beyrie, Billère, Bougarber, Caubios-Loos, Denguin, Lescar, Lons, Momas, Poey, Sauvagnon, Siros, Usein.

#### 5° CANTON DE MONTANER.

(15 communes, 5,648 habitants.)

Aast, Baleix, Bedeille, Bentayou-Sérée, Castéide-Doat, Castéra-Loubix, Labatut-Figuère, Lamayou, Maure, Monségur, Montaner, Ponson-Debat-Pouts, Ponson-Dessus, Pontiacq-Viellepinte. Sedze-Maubec.

#### 6º CANTON DE MORLAAS.

(99 communes, 12,513 habitants.)

Abère, Andoins, Anos, Arrien, Barinque, Bernadets, Buros, Escoubès, Eslourenties-Dabant,

Espéchède, Gabaston, Higuères-Souye, Lespourcy, Lombia, Maucor, Montardon, Morlàas, Ouillon, Riupeyrous, Saint-Armon, Saint-Castin, Śaint-Jammes, Saint-Laurent-Bretagne, Saubole, Sedzère, Sendets, Serres-Castet, Serres-Morlàas, Urost.

#### 7° CANTON DE NAY.

(10 communes, 11,394 habitants.)

Arros, Arthez-d'Asson, Asson, Baliros, Bourdettes, Bruges, Capbis, Nay, Pardies, Saint-Abit.

#### 8° CANTON DE PAU-EST.

(10 communes, 19,040 habitants.)

Aressy, Artigueloutan, Assat, Bizanos, Idron, Lée, Meillon, Nousty, Ousse, Pau.

#### 9° CANTON DE PAU-OUEST.

(10 communes, 19,359 habitants.)

Bosdarros, Gan, Gélos, Jurançon, Laroin, Mazères-Lezons, Narcastet, Rontignon, Saint-Faust, Uzos.

#### 10° CANTON DE PONTACQ.

(12 communes, 9,460 habitants.)

Barzun, Eslourenties-Darré, Espoey, Ger, Gomer, Hours, Labatmale, Limendoux, Livron, Lucgarrier, Pontacq, Soumoulou.

#### 11° CANTON DE THÈZE.

(18 communes, 7,126 habitants.)

Argelos, Astis, Aubin, Auga, Auriac, Bournos, Carrère, Claracq, Doumy, Garlède-Mondebat, Lalonquette, Lasclaveries, Lème, Miossens-Lanusse, Navailles-Angos, Sévignacq, Thèze, Viven.

#### II. ARRONDISSEMENT D'OLORON.

(8 cantons, 79 communes, 71,338 habitants.)

#### 1' CANTON D'ACCOUS.

(13 communes, 11,368 habitants.)

Accous, Aydius, Bedous, Borce, Cette-Eygun, Escot, Etsaut, Léès-Athas, Lescun, Lourdios-Ichère, Osse, Sarrance, Urdos.

#### 2º CANTON D'ARAMITS.

(6 communes, 6,3s9 habitants.)

Ance, Aramits, Arette, Féas, Issor, Lanne.

#### 3º CANTON D'ARUDY.

(11 communes, 10,226 habitants.)

Arudy, Bescat, Buzy, Castet, Izeste, Louvie-Juzon, Lys, Mifaget, Rébénac, Sainte-Colomme, Sévignac.

4° CANTON DE LARUNS.

(8 communes, 6,239 habitants.)

Aste-Béon, Béost, Bielle, Bilhères, les Eaux-Bonnes, Gère-Bélesten, Laruns, Louvie-Soubiron.

5° CANTON DE LASSEUBE.

(5 communes, 4,642 habitants.)

Aubertin, Estialescq, Lacommande, Lasseube, Lasseubétat.

6° CANTON DE MONEIN.

(8 communes, 9,408 habitants.)

Abos, Cuqueron, Lahourcade, Lucq-de-Béarn, Monein, Parbayse, Pardies, Tarsacq.

7° CANTON D'OLORON-SAINTE-MARIE-EST.

(17 communes, 13,953 habitants.)

Bidos, Buziet, Cardesse, Escou, Escout, Estos, Eysus, Goès, Herrère, Ledeuix, Lurbe, Ogeu, Oloron-Sainte-Marie, Poey, Précillon, Saucède, Verdets.

8° CANTON D'OLORON-SAINTE-MARIE-OUEST.

(11 communes, 9,173 habitants.)

Agnos, Aren, Arros, Asasp, Esquiule, Géronce, Geus, Gurmençon, Moumour, Orin, Saint-Goin.

III. ARRONDISSEMENT DE MAULÉON.

(6 cantons, 107 communes, 66,933 habitants.)

1° CANTON D'IHOLDY.

(14 communes, 8,248 habitants.)

Arhansus, Armendarits, Bunus, Hélette, Hosta, Ibarrolle, Iholdy, Irissarry, Juxue, Lantabat, Larceveau-Cibits-Arros, Ostabat-Asme, Saint-Just-Ibarre, Suhescun.

#### 2º CANTON DE MAULÉON.

(19 communes, 19,193 habitants.)

Ainharp, Arrast-Larrebieu, Aussurucq, Bercus, Berrogain-Larums, Charritte de Bas, Chéraute, Espès-Undurein, Garindein, Gotein-Libarrenx, Idaux-Mendy, l'Hôpital-Saint-Blaise, Mauléon-Licharre, Menditte, Moncayolle-Larrory-Mendibieu, Musculdy, Ordiarp, Roquiague, Viodos-Abense-de-Bas.

#### 3º CANTON DE SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY.

(10 communes, 11,28s habitants.)

Les Aidudes, Anhaux, Ascarat, Bidarray, la Fonderie, Irouléguy, Lasse, Ossès, Saint-Étienne-de-Baïgorry, Urepel.

#### 4° CANTON DE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT.

, (19 communes, 11,367 habitants.)

Ahaxe-Alciette-Bascassan, Aincille, Ainhice-Mongélos, Arnéguy, Béhorléguy, Bussunarits-Sarrasquette, Bustince-Iriberry, Çaro, Estérençuby, Gamarthe, Ispoure, Jaxu, Lacarre, Lécumberry, Mendive, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Michel, Uhart-Cize.

#### 5° CANTON DE SAINT-PALAIS.

(29 communes, 14,067 habitants.)

Aïcirits, Amendeuix-Oneix, Amorots-Succos, Arbérats-Sillègue, Arbouet-Sussaute, Aroue, Arraute-Charritte, Béguios, Béhasque-Lapiste, Beyrie, Camou-Mixe-Suhast, Domezain-Berraute, Etcharry, Gabat, Garris, Gestas, Ilharre, Ithorots-Olhaïby, Labets-Biscay, Larribar-Sorhapuru, Lohitzun-Oyhercq, Luxe-Sumberraute, Masparraute, Orègue, Orsanco, Osserain-Rivareyte, Pagolle, Saint-Palais, Uhart-Mixe.

#### 6° CANTON DE TARDETS.

(16 communes, 9,776 habitants.)

Alçay-Alçabéhéty-Sunharette, Alos-Sibas-Abense, Camou-Cihigue, Etchebar, Haux, Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut, Laguinge-Restoue, Larrau, Lichans-Sunhar, Licq-Atherey, Montory, Ossas-Suhare. Sainte-Engrace, Sauguis-Saint-Étienne, Tardets-Sorholus, Trois-Villes.

### IV. ARRONDISSEMENT DE BAYONNE.

(8 cantons, 53 communes, 95,237 habitants.)

#### 1° CANTON DE BAYONNE-NORD-EST.

(6 communes, 19,518 habitants.)

Bayonne, le Boucau, Lahonce, Mouguerre, Saint-Pierre-d'Irube, Urcuit.

#### 2º CANTON DE BAYONNE-NORD-OUEST.

(4 communes, 19,264 habitants.)

Anglet, Arcangues, Bassussarry, Biarrits.

3º CANTON DE BIDACHE.

(8 communes, 10,026 habitants.)

· Arancou, Bardos, Bergouey, Bidache, Came, Guiche, Sames, Viellenave.

4º CANTON D'ESPELETTE.

(7 communes, 8,477 habitants.)

Ainhoue, Cambo, Espelette, Itsatsou, Louhossoa, Sare, Souraïde.

5° CANTON DE HASPARREN.

(7 communes, 9,312 habitants.)

Bonloc, Hasparren, Macaye, Méharin, Mendionde, Saint-Esteben, Saint-Martin-d'Arberoue.

6º CANTON DE LA BASTIDE-CLAIRENCE.

(5 communes, 6,963 habitants.)

Ayherre, la Bastide-Clairence, Briscous, Isturits, Urt.

7º CANTON DE SAINT-JEAN-DE-LUZ.

(8 communes, 12,390 habitants.)

Ascain, Bidart, Biriatou, Ciboure, Guétary, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Urrugne.

8° CANTON D'USTARITS.

(8 communes, 9,287 habitants.)

Ahetze, Arbonne, Halsou, Jatxou, Larressore, Saint-Pée-sur-Nivelle, Ustarits, Villefranque.

V. ARRONDISSEMENT D'ORTHEZ.

(7 cantons, 135 communes, 75,677 habitants.)

1º CANTON D'ARTHEZ.

(21 communes, 9,440 habitants.)

Argagnon-Marcerin, Arnos, Arthez, Artix, Audéjos, la Bastide-Cézéracq, la Bastide-Monréjau,

Boumourt, Castéide-Cami, Castéide-Candau, Castillon, Cescau, Doazon, Haget-Aubin, Labeyrie, Lacadée, Mesplède, Saint-Médard, Serres-Sainte-Marie, Urdès, Viellenave.

#### 2º CANTON D'ARZACQ.

(23 communes, 10,640 habitants.)

Arget, Arzacq-Arraziguet, Bouillon, Cabidos, Coublucq, Fichous-Riumayou, Garos, Geus, Larreule, Lonçon, Louvigny, Malaussanne, Mazeroles, Méracq, Mialos, Montagut, Morlanne, Piets-Plasence-Moustrou, Pomps, Poursingues-Boucoue, Séby, Uzan, Vignes.

#### 3° CANTON DE LAGOR.

(s1 communes, 9,5s8 habitants.)

Abidos, Arance, Bésingrand, Biron, Castetner, Gouze, Làa-Mondrans, Lacq, Lagor, Lendresse, Loubieng, Maslacq, Mont, Montestrucq, Mourenx, Noguères, Os-Marsiflon, Ozenx, Sarpourenx, Sauvelade, Vielleségure.

#### 4° CANTON DE NAVARRENX.

(23 communes, 10,453 habitants.)

Angous, Araujuzon, Araux, Audaux, Bastanès, Bugnein, Castetnau-Camblong, Charre, Dognen, Gurs, Jasses, Lay-Lamidou, Lichos, Méritein, Nabas, Navarrenx-Bérérenx, Ogenne-Camptort, Préchacq-Josbaig, Préchacq-Navarrenx, Rivehaute, Sus, Susmiou, Viellenave.

#### 5° CANTON D'ORTHEZ.

(13 communes, 14,680 habitants.)

Baigts, Balansun, Bonnut, Castétis, Lanneplàa, Orthez, Puyòo, Ramons, Saint-Boès, Sainte-Suzanne, Saint-Girons, Sallespisse, Sault-de-Navailles.

#### 6° CANTON DE SALIES.

(14 communes, 12,577 habitants.)

Auterrive, la Bastide-Villefranche, Bellocq, Bérenx, Carresse, Cassaber, Castagnède, Escos, Lahontan, Léren, Saint-Dos, Saint-Pé-de-Léren, Salies, Salles-Mongiscard.

#### 7° CANTON DE SAUVETERRE.

(20 communes, 8,359 habitants.)

Abitain, Andrein, Athos-Aspis, Autevielle-Saint-Martin-Bidéren, Barraute-Camu, Burgaronne, Castetbon, Espiute, Guinarthe-Parenties, Làas, l'Hôpital-d'Orion, Montfort, Narp, Oràas, Orion, Orriule, Ossenx, Saint-Gladie-Arrive-Munein, Sauveterre, Tabaille-Usquain.

## LISTE ALPHABÉTIQUE

#### DES SOURCES

OÙ L'ON A PUISÉ LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE DICTIONNAIRE.

- Andoins. Titres de cette commune : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Angous. Titres de cette commune : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Anoye. Titres : Arch. de la mairie d'Anoye.
- Arette. Titres : Arch. de la mairie
- d'Arette.

  Arthez Lassalls (D'). --- Titres de cette
- famille, à Tardels.

  Artix. Titres de cette commune :

  Arch. des Basses-Pyrénées.
- Asps. Titres de cette vallée : Arch. des Basses-Pyrénées et de la mairie d'Accous.
- Assat. Titres de cette commune : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Aubertin. Titres de cette commanderie, publiés dans les preuves de l'Histoire de Béarn, par Marca.
- Aveux de Languedoc : Arch. de l'Empire, PP, 45.
- Barcelone. Titres publiés dans les preuves de l'Histoire de Béarn, par Marce
- Barétous. Titres de cette vallée : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Barinque. Titres de cette commune : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Barnabites de Lescar. Titres : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Baux du chapitre de Bayonne. Manuscrit de 1786 : Arch. des Basses-
- Bayonne. Titres de cette ville : Arch. des Basses-Pyrénées et de la mairie de Bayonne.
- Béarn.—Titres de cette vicomté : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Bellocq. Titres de cette commune : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Bérérenx. Titres de cette commune : Arch. des Basses-Pyrénées.

- Biscay (Martin). Drocho de naturaleza que la merindad de San-Juandel-pie-del-puerto, una de las seys de Navarra, tiene en Castilla, 1622, petit in-4°.
- Bordeaux. Extraits des registres de cette ville, publiés dans l'Histoire de Béarn, par Marca.
- Bournos. Titres de cette commune : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Bruges. Titres : Arch. de la mairie de Bruges.
- Buros. Titres de cette commune : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Buzy. Titres : Arch. de la mairie de Buzy.
- Camara de Comptos. Titres publiés par don José Yanguas y Miranda: Diccionario de Antiguedades del reino de Navarra; 1840, 4 vol. in-4°, Pamplona.
- Came. Titres de cette commune : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Camptort. Titres de cette paroisse : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Carmes de Bayonne. Titres : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Cartulaire de Bayonne ou Livre d'Or.— Manuscrit du xiv° siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Cartulaire de Bigorre. Manuscrit du xv° siècle : Arch. des Basses-Pyrérénées.
- Cartulgire de l'abbaye de Saint-Pé. —
  Publié par extraits dans les preuves
  de l'Histoire de Béarn, par Marca.
- Cartulaire de l'abbaye de Saint-Savin.

   Publié par extraits dans les preuves de l'Histoire de Béaru, par Marce.
- Cartulaire de l'abbaye de Sauvelade. Publié par extraits dans les preuves de l'Histoire de Béarn, par Marca.

- Cartulaire de l'abbaye de Sordes. Publié par extraits dans les preuves de l'Histoire de Béarn, par Marca.
- Cartulaire de la ville de Navarrenx ou Livre-Vert. — Manuscrit du xvıı' siècle : Arch. de la mairie de Navarrenx.
- Cartulaire de la ville d'Oloron. Manuscrit du 1v° siècle : Arch. de la mairie d'Oloron-Sainte-Marie.
- Cartulaire de l'évéché de Lescar. Publié dans les preuves de l'Histoire de Béarn , par Marca.
- Cartulaire d'Orthez dit Martinet. Manuscrit du xive au xvne siècle : Arch. de la mairie d'Orthez.
- Cartulaire d'Ossau ou Livre Rouge. Manuscrit du xv\* siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Cartulaires du château de Pau. Manuscrits en deux volumes, xvn\* siècle: Arch. des Basses-Pyrénées.
- Cassaber. Titres de cette commune : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Consier de la Bastido-Monréjau. Manuscrit de 1440 : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Consier de Béarn. Manuscrit de 1385 : Arch. des Basses-Pyrénées. Consier de Béarn. — Manuscrit du XIV
- siècle : Arch. des Basses-Pyrénées. Consier de Béarn. — Manuscrit de
- 1402: Arch. des Basses-Pyrénées. Consier de Bigorre. — Manuscrit de 1429: Arch. des Basses-Pyrénées.
- Consier de Lescar. Manuscrit de 1642 : Arch. de la mairie de Lescar. Consier de Les-Armen — Manuscrit
- Consier de Luc-Armeu. Manuscrit de 1655 : Arch. de la mairie de Luc-Armau
- Consier de Lucq-de-Béarn. Manuscrit de 1563 : Arch. de la mairie de Lucq-de-Béarn.

Basses-Pyrénées.

;

Censier de Monein. — Manuscrit de 1431 : Arch. de la mairie de Monein.

Censier de Montaner. — Manuscrit de 1429 : Arch. des Basses-Pyrénées.

Censier de Montaner. — Manuscrit de 1436 : Arch. des Basses-Pyrénées.

Censier de Morlàas. — Manuscrit de 1645 : Arch. de la mairie de Morlàas.

Chambre des Comptes de Pau.—Titres : Arch. des Basses-Pyrénées.

Chapitre de Bayonne. — Titres : Arch. des Basses-Pyrénées.

Chapitre de Lescar. — Titres : Arch. des Basses-Pyrénées.

Collations du diocèse de Bayonne. — Manuscrits du xvii et du xvii siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Collection Duchesne. — Volumes 99 à 11h, renfermant les papiers d'Oihénart: Bibliothèque impériale.

Commanderie d'Aphat-Ospital. — Titres : Arch. des Basses-Pyrénées.

Commanderie d'Irissarry. — Titres : Arch. des Basses-Pyrénées.

Comptes de l'évêché d'Oloron. — Manuscrit du xvii\* siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Contrata retenus par Barrère, notaire de Béarn. — Manuscrit du xiv siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Contrats retonus par Carresse, notaire de Béarn. — Manuscrit du xv' siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Contrats retenus par Gots, notaire de Béarn. — Manuscrit de la fin du 11<sup>st</sup> siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Contrats retenus par Luntz, notaire de Béarn. — Manuscrit du xiv\* siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Contrats retenus par Ohix, notaire de Soule. — Manuscrit du xv' siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Cour Majour de Béarn. — Registres manuscrits du xv° siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Coutume de Soule de 1520. — Imprimée à Pau, en 1760.

Dénombrements d'Agnos, Andrein, Anoye, Artix, Aspe, Asson, Aste, Aubertin, Audaux, Audéjos, Aussevielle, Baigts, la Bastide - Cézéracq, Bedous, Bretagne, Cadillon, Candau, Castéide - Doat, Cette - Eygun, Claracq, Conchez, Denguin, Espalungue, Estos, Eysus, Gassion, Gélos, Gorderest, Goès, Iliguères, Hours, Idron, Issor, Légugnon, Lembeys, Lème, Lucq-de-Béarn, Maure, Mazères, Mondrans, Monein, Morlanne, Navarrenx, Nay, Oloron, Orthez, Parbayse, Pau, Pontacq, Rèbènac, Sainte-Colomme, Saint-Jean-Poudge, Salies, Sauvelade, Sauveterre, Sedzère, Séméac, Urdès, Uzein, Vauzé, Vialer, Iignes.— Manuscrits du xvu° et du xvuu° siècle: Arch. des Basses-Pyrénées.

Diccionario geografico historico de España; 1802, 2 vol. in-4°, Madrid.

Diocese de Dax. — Registres d'aliénations: Bibliothèque impériale.

Édrisi. — Géographie arabe du xu° siècle, traduite par Jaubert; 2 vol. iu-4°, 1837 à 1841.

Escout. — Titres de cette commune : Arch. des Basses-Pyrénées.

Esquiule. — Titres: Arch. de la mairie d'Esquiule.

Établissements de Béarn. — Manuscrits du xv' et du xv' siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

États de Béarn. — Collection manuscrite de 140 volumes de délibérations (1558 à 1789): Arch. des Basses-Pyrénées.

États de Navarre. — Collection manuscrite de 11 volumes de délibérations (1606 à 1789): Arch. des Busses-Purénées.

Etsaut. — Titres : Arch. de la mairie d'Etsaut.

Évéché de Dax. — Quelques titres publiés dans les preuves de l'Histoire de Béarn, par Marca.

For d'Aspe. — Manuscrit du xiv° siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

For de Baretous. — Manuscrit du xive siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

For d'Oloron. — Manuscrit du xive siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Fore de Béarn. — Manuscrit du xiv\*
siècle: Arch. des Basses-Pyrénées.
— Ces quatre Fors ont été traduits
par MM. Mazure et Hatoulet. Pau,
Vignancour (sans date), in-4\*.

Gabas. — Titres de cet hôpital : Arch. des Basses-Pyrénées.

Hignères. — Titres de cette commune : Arch. des Basses-Pyrénées.

Hommages de Béarn. — Manuscrit de 1343: Arch. des Basses-Pyrénées. Impositions de Navarre. — Manuscrits du xvii siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Insinuations du diocèse d'Oloron. — Manuscrits du xvu siècle : Arch. des Rasses-Pyrénées.

Intendances d'Auch et de Pau. - Titres : Arch. des Basses-Pyrénées.

Jacobins de Bayonne. — Titres : Arch. des Basses-Pyrénées.

Josbaig. — Titres de cette vallée: Arch. des Basses-Pyrénées.

Labatmale. — Titres de cette commune: Arch. des Basses-Pyrénées. Labourd. — Titres de ce pays: Arch. des Basses-Pyrénées.

Lahonce. — Titres de cette abbaye : Arch. des Basses-Pyrénées.

Larreule. — Titres : Arch. de la mairie de Larreule. — Quelques titres de l'abbaye, publiés dans les preuves de l'Histoire de Béarn, par Marca.

Laruns. — Titres de cette commune : Arch. de la mairie de Laruns.

Léès-Athas. — Titres de cette commune : Arch. de la mairie de Léès-Athas.

Lettre de Henri IV (1579). — Arch. des Basses-Pyrénées.

Lormand (Le).—Titres de ce domaine : Arch. des Basses-Pyrénées.

Louvis-Soubiron. — Titres de cette commune : Arch. des Basses-Pyrénées.

Lucgarrier. — Titres de cette commune: Arch. des Basses-Pyrénées. Lucq-de-Béarn. — Titres: Arch. de la mairie de cette commune.

Luxe. — Titres de cette seigneurie : Arch. des Basses-Pyrénées.

Maslacq. — Titres de cette commune : Arch. des Basses-Pyrénées.

Mazeroles. — Titres: Arch. de la mairie de cette commune.

Mixe. — Titres de ce pays : Arch. des Basses-Pyrénées.

Montre militaire de Béarn. — Manuserft de 1376 : Arch. des Basses-Pyrénées.

Morlàas. — Titres de cette commune: Arch. des Basses-Pyrénées.

Moumour. — Titres : Arch. de la mairie de Moumour.

Nabas. — Titres de cette commune: Arch. des Basses-Pyrénées.

Navarre. — Titres de ce royaume : Arch. des Basses-Pyrénées.

Navarrenz. — Titres de cette commune: Arch. de la mairie de NaNotaires d'Assat : Arch. des Basses-Pyrénées.

Notaires de la Bastide-Villefranche: Arch. des Basses-Pyrénées.

Notaires de Castetner : Arch. des Basses-Pyrénées.

Notaires de Garos : Arch. des Basses-Pyrénées.

Notaires de Larreule: Arch. des Basses-Pyrénées.

Notaires de Lucq-de-Béarn : Arch. des Basses-Pyrénées.

Notaires de Monein : Arch. des Basses-Pyrénées.

Notaires de Navarrenx : Arch. des Basses-Pyrénées.

Notaires de Nay : Arch. des Basses-Pyrénées.

Notaires d'Oloron : Arch. des Basses-Pyrénées.

Notaires d'Orthez : Arch. des Basses-Pyrénées.

Notaires d'Ossau : Arch. des Basses-Pyrénées.

Notaires de Pardies (Monein) : Arch.

des Basses-Pyrénées.

Notaires de Pau : Arch. des Basses-

Pyrénées.

Notaires de Pontacq: Arch. des Basses-Pyrénées.

Notaires de Salies : Arch. des Basses-Pyrénées.

Pyrénées.

Oras. — Titres de cette commune:

Arch.-des Basses-Pyrénées.

Ordre de Malts. — Titres : Arch. de la Haute-Garonne.

Ossau. — Titres de cette vallée: Arch. des Basses-Pyrénées.

Pampelane. — Titres des archives de cette ville, publiés par D. José Yanguas y Miranda (voir Gamara de Comptos).

Parlement de Navarre. — Titres: Arch. des Basses-Pyrénées.

Peña (La). — Titres de cette abbaye, publiés dans les preuves de l'Histoire de Béarn, par Marca.

Ponson-Debat. — Titres de cette commune: Arch. des Basses-Pyrénées.

Ponson-Dessus. — Titres de celte commune: Arch. des Basses-Pyrénées.

Pontacq. — Titres de cette commune : Arch. des Basses-Pyrénées.

Pouillé de Bayonne. — Manuscrit du xvnr' siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Priviliges d'Aspe. - Manuscrit du

xvi° siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Réformation de Béarn. — Collection manuscrite du xvi au xvii siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Réformation d'Ossès. — Manuscrit du xvıı\* siècle: Arch. des Basses-Pyrénées.

Réformation du Vicbilh. — Manuscrit du xvi° siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Sainte-Claire de Bayonne. — Titres de cette abbaye : Arch. des Basses-Pyrénées.

Saint-Jean-de-Luz. — Titres : Arch. de la mairie de cette ville.

Saint-Palais. — Titres: Arch. de la mairie de cette ville.

Salies. — Titres de cette commune : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier d'Abitain. -- Manuscrit du xvnı\* siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier d'Agoès. — Manuscrit de 1779: Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier d'Arbus. — Manuscrit du avut siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier d'Armau. — Manuscrit du xvnr siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier d'Arrive. — Manuscrit du xviii siècle : Arch. des Basses-Pyré-

nées.

Terrier d'Arrosès. — Manuscrit du
xviii\* siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier d'Arthez. — Manuscrit du xviii siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier d'Asasp. — Manuscrit du xvuı\* siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier d'Audéjos. — Manuscrit du xviii\* siècle: Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier d'Aurione. — Manuscrit du xviii\* siècle: Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier de Balsix. — Manuscrit du xvııı\* siècle: Arch. des Basses-Pyrénées.

Torrier de Baliros. — Manuscrit du xvin<sup>e</sup> siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier de Bassillon. — Manuscrit du zvur siècle : Arch. des Basses-Pyrénées. Torrier de la Bastide-Monréjau. — Manuscrit de 1777 : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier de Bétrac. — Manuscrit du xviii\* siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier de Bésacour. — Manuscrit de 1779 : Arch. des Basses-Pyrénées. Terrier de Bidéren. — Manuscrit de

1778 : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier de Biron. — Manuscrit du
xviii' siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier de Bizanos. — Manuscrit du xviii\* siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier de Buros. — Manuscrit de 1670: Arch. de la mairie de Buros.

Torrier de Buros. — Manuscrit de 1718 : Arch. de la mairie de Bu-108.

Terrier de Castéide-Cami. — Manuscrit du xviii\* siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier de Castetbieilh. — Manuscrit du xviii\* siècle : Arch. des Basses-Pyrénées

Terrier de Castétis. — Manuscrit du xviii' siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier de Castetpugon. — Manuscrit du xviii° siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier de Castillon (Arthez). — Manuscrit du xvııı\* siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier de Castillon (Lembeye). — Manuscrit du xvın' siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier de Charre. — Manuscrit du xviii\* siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier de Depart. — Manuscrit du xvm\* siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier de Doazon. — Manuscrit du xviii° siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier de Domengeux. — Manuscrit du xvm<sup>\*</sup> siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier d'Escurés. — Manuscrit du xvin° siècle: Arch. des Basses-Pyré-

Terrier de Garos. — Manuscrit du xvm° siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

Terrier de Gayon. - Manuscrit du

- хупі siècle : Arch. des Basses-Pyré-
- Terrier de Gerderest. Manuscrit du xvm' siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Làa. Manuscrit de 1777 : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Lagor. Manuscrit de 1763: Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Lahourcade. Manuscrit de 1776 : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Lalongue. Manuscrit du xvin' siècle: Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Lalonquère. Manuscrit du xvin° siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Lalonquette. Manuscrit du xviu\* siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Lembeye. Manuscrit du xviii siècle : Arch, des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Lestelle. Manuscrit du XVIII siècle: Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Lichos. Manuscrit du xvur\*siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Livron. Manuscrit de 1767: Arch, des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Lube. Manuscrit du 1 vur siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Torrier de Luccarré. Manuscrit du xviu siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Lucgarrier. Manuscrit

- du xviii siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Marceria. Manuscrit du xvin siècle : Arch. des Basecs-Pyrénées.
- Terrier de Marsillon. Manuscrit du Avin' siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Maslacq. Manuscrit du xvm° siècle: Arch. des Basecs-Pyré-
- Terrier de Maucer. Manuscrit du xvur siècle: Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Mazeroles. Manuscrit du xvin' siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Meillon. Manuscrit du xviii\* siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Momas. Manuscrit du xviu siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Monségur. Manuscrit du xvin\* siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Mont (Garlin). Manuscrit du xvît' siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Mont (Lagor). Manuscrit du xviii siècle. — Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Montardon. Manuscrit du xviii\* siècle: Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Montsstrucq. Manuscrit du xviii' siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

- Terrier de Montfort. Manuscrit du xvur siècle: Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Mousenx. Manuscrit du xvın° siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Moustrou. Manuscrit de 1778 : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Narp. Manuscrit du xvin° siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Torrier de Noguères. Manuscrit du xun' siècle: Arch. des Basses-Pyrénées.
- Torrier d'Ordas. Manuscrit du xvur siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier d'Os. Manuscrit de 1714: Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Portet. Manuscrit du xvin° siècle: Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Rivehaute. Manuscrit du xviii siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Rontignon. Manuscrit du xviii\* siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Saint-Gladie. Manuscrit du xvint siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Terrier de Tarsacq. Manuscrit du xvui siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.
- Visites du diocèse de Bayonne. Manuscrit du 1911° siècle : Arch. des Basses-Pyrénées.

# DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIQUE

DE

# LA FRANCE.

## **DÉPARTEMENT**

# DES BASSES-PYRÉNÉES.

#### A

Ass, mont. cos de Laruns et d'Etsaut. — Lo port et montanhe aperat Haas, 1487 (not. d'Ossau, n° 1, f° 42). — Le ruiss. d'Aas prend sa source dans cette mont. et se jette à Laruns dans le Gave de Bious.

Ass, vill. c. des Eaux-Bonnes; anc. c. réunie à Assouste, le 29 mai 1861, pour former la commune des Eaux-Bonnes. — Haas, 1343 (hommages de Béarn, f. 20). — Ahas-en-Ossau, 1384 (not. de Navarrenx). — Saint-Laurent-d'Aas, 1654 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Aas comptait 13 feux et ressort. au baill. d'Ossau.

AASP (L'), ruiss. qui prend sa source à Maucor, arrose Buros et Montardon et se jette à Serres-Castet dans le Luy-de-Béarn. — L'aigua aperada Lasp, 1645 (cens. de Morlàas, f 303).

Aast, con de Montaner. — Hast, 1429 (cens. de Montaner, 1º 57). — Ast, 1544 (réform. de Béarn, B. 745).

ABADIASSES (LES), éc. c° de Noguères; mentionné en 1775 (terrier de Noguères, E. 279).

ABADIE (L'), f. cne de Hours.

ABADIE (L'), f. c" de Mazères-Lezons.

ABADIE (L'), fief, c<sup>50</sup> de Sauguis-Saint-Étienne; mentionné en 1385 (coll. Duchesne, vol. CXIV, f<sup>5</sup> 43), vassal de la vicomté de Soule. — Ce nom vient de l'abb. laïque de Sauguis.

Basses-Pyrénées.

ABADIS (L'), ruiss. qui prend sa source à Borce et s'y jette dans le Bélonce.

ABARADES (LES), éc. cue de Baleix.

ABABAQUIA (L'), ruiss. qui prend sa source à Musculdy et se jette à Ordiarp dans l'Arangorène.

ABATS (LES), éc. car de Baleix.

ABBADIE (L'), f. c<sup>ne</sup> d'Aydie. — Labadie, 1385 (cens. de Béarn, f° 57).

ABBADIE (L'), f. c<sup>no</sup> d'Ithorots-Olhaïby. — Ce nom vient de l'abb. laïque d'Ithorots, vassele de la vicomté de Soule.

ABBADIR (L'), fief, c<sup>ne</sup> de Pontacq. — La maison de l'Abbadie de l'Archiprestre, 1675 (réform. de Béarn, B. 677, f° 139). Relev. de la vicomté de Béarn.

ABBADIE (L'), ruiss. qui prend sa source dans la montagne Lacuarde (c<sup>ue</sup> d'Accous) et se jette à Lescun dans le Gave d'Ansabé.

ABBAT (L'), lande, c" d'Aurions-Idernes.

ABERSE-DE-BAS, vill. c\*\* de Viodos; anc. c\*\* réunie à Viodos en 1842. — Abenssa dejus Mauleon, v. 1460; Avensa, 1496 (contrats d'Ohix, f\*\* 3 et 5). — Beata Maria d'Abence Inferioris, 1658 (insin. du dioc. d'Oloron). — Abense-de-Bas se nomme en basque Onicepia.

ABENSE-DE-HAUT, vill. anc. coe supprimée le 16 avril 1859, dont le territoire a été partagé entre Alos-

Sibas et Tardets. — Abense prope Tardetz, 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, f 43). — Abense-de-Haut se dit en basque Onice-Gainecoa.

Abána, fief, cae d'Espoey. — Berat, 1538 (réform. de Béarn, B. 846); vassal de la vicomté de Béarn.

ABÉRAT, fief, c" d'Angaïs. — Averat, 1457 (not. d'Assat); vassal de la vicomté de Béarn.

Asère, con de Morlàas; mentionné au x° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 268). — Oere, Bere, 1385 (cens. de Béarn). — Oeyre, 1487 (Établiss. de Béarn, II, f° 1). — En 1385, Abère comptait 8 feux et ressort. au beill. de Pau; baronnie créée en 1672, vassale de la vicomté de Béarn.

ABRR, fief, c° d'Asson. — Abera, 1546 (réform. de Béarn, B. 741); relevait de la vicomté de Béarn.

ABÈRE, vill. coe de Corbères; anc. coe réunic avec Domengeux à Corbères. — Bere, 1402 (cens. de Béarn). — Avera, v. 1540; le parsan d'Albère de Courbères, 1684 (réform. de Béarn, B. 841, f° 1; 654, f° 318). ABÉROUS (LES), éc. coe d'Higuères-Souye.

ABESCAT (L'), f. c.ºº d'Auga; fief mentionne en 1673 (réform. de Béarn, B. 652, fº 170); relevait de la vicomté de Béarn.

ABÉSIAUX (LES), éc. c° de Bougarber. — La Besiau, 1778 (terrier de Bougarber, E. 306). — Le véritable nom est la Besiau.

Abesque (L'), éc. c" de Lalonquette.

ABET, vill. détruit, co de Lahontan. — Nostre-Done de Dabet, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 22).

ABIDOS, com de Lagor. — Avitos, x1° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 272). — Avidoos, x111° s° (fors de Béarn, p. 12). — Sent-Sadarnii d'Abidos, 1344 (not. de Pardies, n° 2, f° 92). — Bidos, Bydos, 1548 (réform. de Béarn, B. 759). — En 1385, Abidos comprensit 18 feux et ressort. au haill. de Lagor et Pardies.

ABITAIN, c<sup>an</sup> de Sauvelerre. — Bitengs, xiii\* s\* (cart. de Bayonne, f\* 76). — Bitenh, 1385 (cens. de Béarn, f\* 12). — Abithen, 1439; Sent-Pee d'Abitehn, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n\* 1, f\* 8; n\* 2, f\* 22). — Havitenh, 1538; Avitenh, 1546 (réform. de Béarn, B. 828). — Aviteing, 1608 (insin. du dioc. d'Oloron). — Avitein, 1786 (reg. des États de Béarn). — En 1385, Abitain comptait 15 feux et ressort. au baill. de Sauveterre. — Il y avait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de Béarn.

Abonnéra, chât. c<sup>ne</sup> de Lécumberry, sur la frontière d'Espagne.

Abos, con de Monein; mentionné au xiii° s° (fors de Béarn). — Abossium, 1345 (not. de Pardies, n° 2,

f° 146). — Abous, 1538 (réform. de Béarn, B. 823). — Il y avait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Abos ressort. au baill. de Lagor et Pardies et comptait 49 feux. — Le seigneur d'Abos était le premier ruffebaron de Béarn, c'est-à-dire le premier après les barons.

Asos, vill. c.ºº de Peyrelongue; anc. c.º, membre de la comm<sup>rio</sup> de Malte de Caubin et Morlàas. — Aboss, 1286 (ch. d'Abos, E. 267). — Avos, 1385; Abos en Vic-Bilh, xiv° s° (cens. de Béarn). — Abossium, 1425 (cart. du chât. de Pau). — Aboss, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 805, f° 10). — Abos comptait 15 feux en 1385 et ressort. au baill. de Lembere.

ABOTS, vill. cod d'Arcangues.

Abbaco (L'), ruiss, qui prend sa source à Saint-Étiennede-Baïgorry et s'y jette dans le ruisseau de la Bastide.

Açaldésuv, col de montagnes, coe des Atdudes, sur la frontière d'Espagne.

AÇALÉGUY, mont. cod de Saint-Just-Ibarre.

Accors, h. c<sup>ne</sup> de Saint-Jean-de-Luz.

Accovs, arrond. d'Oloron. — Aspa Luca (itin. d'Antonin). — Acos, 1247 (for d'Aspe). — Aquos d'Aspe, 1376 (montre milit. f° 68). — L'Abadie de Cos, 1538 (réform. de Béarn, B. 824). — Sanctus Martinus de Acous, 1608 (insin. du dioc. d'Oloron). — Il y avait une abbaye laïque, vassate de la vicomté de Béarn. — Accous était le chef-lieu de la vallée d'Aspe; on y comptait 74 feux en 1385; l'église dépend. du prieuré de Sarrance.

La circonscription du canton d'Accous n'a pas varié depuis 1790.

Achéritzé, mont. co de Larrau.

Acescans, bois, co de Larrau.

Achoustésy, mont. cue de Larrau.

Achundé, col de montagnes, com de Lantabat et d'Aiuhice-Mongélos.

Acors, f. c" de Gan.

Adança, mont. e. d'Anhaux, de la Fonderie et de Lasse.

Adans, mont. cas de Macaye et de Bidarray; mentionnée en 1675 (réform. d'Ossès, B. 687, f° 9).

Adis (Les), h. cos de Burosse-Mendousse; anc. annexe de Haron.

Adour (L'), fleuve, prend sa source près de Campan (Hautes-Pyrénées), traverse les départements du Gers et des Landes, arrose, dans les Basses-Pyrénées, les communes de Sames, Guiche, Urt, Urcuit, Lahonce, Mouguerre, Saint-Pierre-d'Irube, Bayonne, et se jette dans l'Océan entre Anglet et le Boucau. — Aturus (Lucain). — ὁ Ατούρις (Ptolé-

mée). — Aturrus Tarbellicus, Atyr (Ausone). — Alpheanus, Aturris, v. 982 (cart. de Saint-Sever, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 224). — Ador, 1241; Audor, 1319 (rôles gascons). — L'embouchure actuelle de l'Adour n'est ouverte que depuis 1578; ce fleuve se jetait auparavant à Capbreton (départ. des Landes).

AFFITES (LES), h. c.º de Lucq-de-Béarn. — La marque de las Afiites, 156s (cens. de Lucq). — Les Affittes, 1691 (compt. de l'év. d'Oloron).

AFFIUSAT (L'), lande, coe de Bougarber.

AGARAS, f. c<sup>ne</sup> de Barcus. — Agarassi, 1479 (contrats d'Ohix, f° 71).

AGLE (L'), ruiss, qui prend sa source à Serres-Sainte-Marie, traverse Artix et se jette à Lacq dans le Gave de Pau.

Agnès, f. c° de Bedous. — Anée, 1385 (cens. de Béarn, f° 73).

Acuès (Les), h. c. de Sauveterre. — Lo parsan deus Aignes, 1538 (réform. de Béarn, B. 721).

Agnascous, h. c" de la Bastide-Clairence.

Agros, c°° d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest. — Anhos, 1364 (fors de Béarn). — Aynhos, xiv° s° (cens. de Béarn). — Aignos, 1675 (réform. de Béarn, B. 659, f° 14). — Agnos ressort. au baill. d'Oloron en 1385 et comprenait 17 feux.

Assouais, mont. c<sup>ne</sup> de Louvie-Soubiron.

Asois, h. c. de Sainte-Suzanne; anc. c. annexe de Bethéder. — Agoes, 1385 (cens. de Béarn). — Agoes, 1536 (réform. de Béarn). — Agues, 1568 (ch. de Larbaig). — Agous, 1675 (réform. de Béarn, B. 665, f. 239). — Agous, xviii s. (liste des capdeuils). — Les Agoes, 1761 (ch. d'Agoès, E. 17). — En 1385, Agoès ressort. au baill. de Larbaig et comprenait 20 feux avec Bethéder.

Acortra, h. c'e de Saint-Palais; tire son nom des Agots ou Cagots.

Agriculus (L'), ruiss, qui prend sa source à Geus (c° d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest), arrose Saint-Goin et revient se jeter à Geus dans le Joos.

Acuense, f. c ed d'Iholdy.

AGUERBE, f. c\*\* de Licq-Atherey; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

Asumen, fief vassal du roy. de Navarre, c\*\* d'Armendarits.

AGURRER, fief vassal du roy. de Navarre, cºº de Béhasque-Lapiste.

AGUERRE, fief vassal du roy. de Navarre, cºº de Bustince-Iriberry.

Aguenne, fief vassal du roy. de Navarre, c<sup>no</sup> de Hélette. Aguenne-Ibaané, h. c<sup>no</sup> de Gabat. Acusania, f. c. de Mouguerre.

Aguy-Молно, mont. c" de Saint-Just-Ibarre.

Anaice, vill. c. d'Ossès. — Ayza, 1513 (ch. de Pampelune). — Ahaice, 1675 (réform. d'Ossès, B. 687, f° a).

ABATACOA, montagne, c\*\*\* d'Ibarrolle et de Saint-Just-Ibarre.

AHAXACHILO, h. c<sup>ee</sup> d'Ahaxe-Alciette-Bascassan; anc. paroisse.

AHAKE, c°° de Saint-Jean-Pied-de-Port. — Ahaxa, 1302 (ch. du chap. de Bayonne). — Ahtxe, 1703 (visites de Bayonne). — Sanctus Julianus d'Ahaxe, 1757 (collations du dioc. de Bayonne). — Ahaxe-Alciette-Bascassan, depuis la réunion des villages d'Alciette et de Bascassan à Ahaxe: 11 juin 1842.

AHETXEN (L'), ruiss. qui prend sa source à Ordiarp et s'y perd dans le Quihilliry.

ABETIE, c° d'Ustarits. — Villa que dicitur Ahece.
x11° s°; Aheze, x111° s° (cart. de Bayonne, f° 8 et
12). — Ahetce, 1302 (ch. du chap. de Bayonne).

ABETZE, fief, c.º d'Ordiarp. — Ahedce, Hetse, 1375 (contrats de Luntz, f.º 106 et 110). — Ahetsa, 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, f.º 43). — Hahetza de Peyziède, 1479 (ch. du chap. de Bayonne). — Ce fief relevait de la vicomté de Soule.

ABETEE, fief vassal du roy. de Navarre, cas de Saint-Palais.

ABITAUX (LES), h. cne de Barraute-Camu.

AHITAUX (LES), h. cºº de Gurs. — Los Afficaus, v. 1560 (réform. de Béarn, B. 796, f° 6).

Ahundiscardéoux (L'), ruisseau qui prend sa source à Ayherre et se jette dans la Joyeuse près de la Bastide-Clairence.

Anuncarita (L'), ruisseau qui prend sa source aux Aldudes et s'y jette dans l'Ithurry.

Anunsbide, mont. ce de Lécumberry.

ABUSQUY (LA FONTAINE D'), eaux minérales, cae d'Aussurucq.

Aiciairs, c° de Saint-Palais. — Ayxeriis, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 22).

Aiduco, h. c. de Lanne.

Aiganny, mont. cass de Cette-Eygun et d'Etsaut.

Alenan, fief, con de Saint-Goin. — Anhanh de Sen-Goenh, 1385 (cens. de Béarn, fo 24). — Le fief d'Aignan ressort, au baill, d'Oloron et relevait de la vicomté de Béarn.

Aistalabe (L'), chapelle, c° de Bielle; mentionnée en 1675 (réform. de Béarn, B. 657, f° 307).

Aleuzzaza, mont. c. de Laruns. — Aygabere, 1538 (réform. de Béarn, B. 844).

Aleueràne (L'), ruiss. qui prend sa source à Sarrance et se jette dans le Gave d'Aspe à Pont-Suzon.

AIGUELONGUE (L'), ruiss. qui sort des landes du Pont-Long, près de Serres-Morlàas, traverse les territ. de Pau, Buros, Lons, Lescar, Sauvagnon, Uzein, et se réunit à l'Uilhède à l'E. du bois de Lespiau. — L'aigue aperade l'Aygue-Lonca, 1451 (cart. d'Ossau, 1° 59). — Aygua-Longa, 1539 (réform. de Béarn, B. 723). — Le Riu-Long, 1657 (ch. du Lormand).

AIGUELORGUE (L') ou Salidès, ruiss, qui prend sa source à Boumourt, sert de limite aux c<sup>nee</sup> d'Uzan et de Geus (c<sup>nee</sup> d'Arzacq) et se jette dans le Luy-de-Béarn. AIGUEMORTE, mont. c<sup>ne</sup> de Louvie-Soubiron.

AIGUETORTE (LE COL D'), cae de Borce, sur la frontière

AIGUETTE (L'), ruiss, qui prend se source à Buzy, arrose
Buziet et Herrère et forme l'Arrigaston en se réunissant au Cassiau.

Alliany, montagne, cae de Borce, sur la frontière d'Espagne.

Ainciagus (Le col D'), che de Saint-Étienne-de-Baigorry, sur la frontière d'Espagne.

Ainciabthéta, h. c. de Hélette.

AINCILLE, c° de Saint-Jean-Pied-de-Port; anc. hôpital séculier pour les pèlerins. — Aincile, xviii siècle (intendance, C. 54).

Aincr, h. code Beyrie (code Saint-Palais). — Aynciburu, Aynziburu, 1621 (Martin Biscay). — Aincie, 1708 (reg. de la commis d'Irissarry).

AIRHABIB (L'), ruiss. qui prend sa source dans la commune de la Fonderie et s'y jette dans le Hayra.

AINHARP, c<sup>am</sup> de Mauléon; anc. prieuré du dioc. d'Oloron. — Ayharp, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, 1° 20). — L'Espitau d'Anharp, Aynharp, 1479 (contrats d'Ohix, 1° 75). — Aignharp, 1608 (insin. du dioc. d'Oloron). — Il y avait un hôpital pour les pèlerins.

AINHICE, c<sup>an</sup> de Saint-Jean-Pied-de-Port. — Ainza, 1513 (ch. de Pampelune). — Añiza, Aniça, Aynice, 1621 (Martin Biscay). — Ainhisse, 1665 (reg. des États de Navarre). — Ainhice-Mongélos, depuis la réunion de Mongélos à Ainhice: 16 août 1841.

AINEOUE OU AINEOA, c° d'Espelette. — Nostre-Done d'Ainhoe, 1511 (ch. de l'abb. de Sainte-Claire de Bayonne). — Anhoue, 1684 (collations du dioc. de Bayonne). — Mendiarte, 1793. — La cure était à la présentation de l'abbé d'Urdax (Espagne).

Aīrı (L') ou Nive d'Arméouv, riv. qui prend sa source près de Roncevaux (Espagne), traverse Arnéguy, Lasse, Uhart-Cize, et se jette dans la Nive.

AISPOUROU ou HAISPURU, h. c. de Guétary.

Aïrciny, f. cod d'Arbérats-Sillègue. — Ayciri de Arberatz, 1487 (contrats d'Ohix, fo 22).

AKBREABRY (L'), ruiss. qui coule sur la commune de Lécumberry et s'y perd dans le ruisseau d'Estérenguibel.

ALLAS (L'), ruiss. qui arrose la c<sup>ne</sup> de Loubieng et se jette dans le Làa. — *Lalas*, 1540 (réform. de Béarn, B. 726, f° 9).

ALAĪTXA (L'), ruiss. qui prend sa source à Aincille et se jette à Saint-Michel dans la Nive de Béhérobie.

ALAMET (L'), ruiss. qui arrose la coo d'Uhart-Cize et se jette dans l'Aīri.

ALABAQUIA, montagne, c\*\* d'Arnéguy, sur la frontière d'Espagne.

Alano (L'), ruiss. qui prend sa source à Bosdarros, traverse Rontignon, Narcastet, Uzos, et se jette à Mazères-Lezons dans le Gave de Pau.

Alçanámáττ, vill. c<sup>10</sup> d'Alçay; ancienne commune réunie à Alçay. — Auser-Juson, 1385 (coll. Duchesne, vol. CXIV, f° 43).

Alcalfeur (L'), ruiss, qui arrose la c\*\* d'Alcay et se jette dans le Sarday.

ALÇAY, com de Tardets. — Alsay, 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, f. 43). — Ausset-Suson, 1479 (contrats d'Ohix, f. 69). — Alsai, xvii s. (ch. d'Arthez-Lassalle). — Alpay-Alpabéhéty-Sunharette, depuis la réunion à Alçay des villages d'Alçabéhéty et de Sunharette.

Alcá (L'), ruiss, qui prend sa source à Saint-Martind'Arberoue et se jette à Isturits dans le ruisseau d'Arberoue.

ALCIETTE, vill. c. d'Abaxe; anc. c. feunie d'abord à Bascassan, puis, avec ce village, à Abaxe le 11 juin 1842. — La Grange d'Alsuete, 1302 (ch. du chap. de Bayonne). — Alzueta, 1513 (ch. de Pampelune). — Alzueta, 1621 (Martin Biscay). — Alsiette, 1667 (reg. des États de Navarre).

ALCUETA (L'), ruiss. qui arrose la c'" d'Urcuit et se jette dans l'Ardanavie.

ALDAÉ (L'), ruiss. qui coule à Hasparren et se perd dans la Joyeuse.

Aldigua, lieu de pèlerinage, c. de Lohitzun-Oyhercq.

— La Crotz de Aldigua, 1476 (contrats d'Ohix, f° 39).

Alduide, 1614 (tit. de la Camara de Comptos). —
Alduide, 1614 (tit. de la Camara de Comptos). —
Alduides est le nom donné à toutes les montagnes
qui bornent la vallée de Baïgorry du côté de l'Espagne.

ALEAR (L'), ruiss, qui prend sa source sur la cae d'Urdos et s'y jette dans le Gave d'Aspe.

Algasur (L'), ruiss, qui arrose les c<sup>ass</sup> de Saint-Martin-d'Arberoue et de Méharin et se jette dans le Béhobie. ALHORGA (L'), ruiss. qui prend sa source à Saint-Péesur-Nivelle, traverse Abetze et Arbonne et se perd dans l'Uhabia.

ALICQ, f. c™ d'Arbus.

ALLOTS, h. c<sup>ac</sup> de Saint-Jean-de-Luz; mentionné en 1692 (collations du dioc. de Bayonne).

Albinoaits, f. c. de Saint-Pierre-d'Irube. — Albinoridz, 1256 (cart. de Bayonne, f. 3g). — Arminorits, 1689 (collations du dioc. de Bayonne). — Il y avait une prébende de ce nom fondée dans la chapelle Saint-Léon, près de Bayonne.

ALOS, c<sup>as</sup> de Tardets; mentionné en 1375 (contrats de Luntz, f 106). — Alos in terra de Soule, 1405 (rôles gascons). — Alos-Sibas, depuis la réunion du vill. de Sibas avec Alos: 23 octobre 1843. — Alos-Sibas-Abense, depuis l'annexion à Alos-Sibas d'une partie du territ. d'Abense-de-Haut: 16 avril 1859.

Alors (L'), ruiss. qui prend sa source à Arcangues, arrose Arbonne et se jette dans l'Uhabia.

ALSULÉ, mont. cº de Béhorléguy.

ALTERACUETTE (L'), ruiss. qui prend sa source à Sainte-Engrace et s'y jette dans le Cacouette.

ALUPAÑA, mont. coe de Larrau, sur la frontière espagnole.

ALUSSURS (L'), ruiss. qui prend sa source à Lacarry et s'y perd dans l'Aphourra.

AMARTONDE, redoute, coo d'Urrugne.

Amasses (Les), éc. c<sup>ue</sup> de Mourenx; mentionné en 1766 (terrier de Mourenx, E. 277).

Ambiele, f. c. d'Ance. — Ambiele, 1385 (cens. de Béarn, f° 22).

Augloude, h. che de Lahonce.

AMENDEUIX, c° de Saint-Palais. — Sent-Johan de Mendux, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 22). — Armendux, 1513 (ch. de Pampelune). — Amendux, 1600 (ch. de la Chambre des Comptes, B. 3269). — Amendux, 1621 (Martin Biscay). — Amendeuix-Oneix, depuis la réunion du village d'Oneix à Amendeuix: 27 août 1846.

AMBSPHTZU (L'), ruiss. qui prend sa source à Souraîde et se jette à Saint-Pée-sur-Nivelle dans la Nivelle.

Aussroy, lieu de pèlerinage, c° de Mendionde.

Ameria (Le col p'), c"es de Mendive et de Béhorléguy.

Ameria de Navarre, c"e de SaintJust-Ibarre.

ANIGHALOUN, fief, coe d'Etcharry; mentionné en 1385 (coil. Duch. vol. CXIV, fo 43).— Amichalgun, 1520 (cout. de Soule).— Le titulaire de ce fief était un des dix potestats de Soule.

Amisola (L'), ruiss, qui prend sa source dans la commune d'Ahetze et s'y mêle à l'Alhorga. AMOROTS, c<sup>m</sup> de Saint-Palais. — Amoroz, 1402 (ch. de Soule, E. 459). — Amorotz, 1513 (ch. de Pampelune). — Amorots-Succos, depuis la réunion de Succos à Amorots: 16 août 1841.

Amorz, h. c. de Saint-Pée-sur-Nivelle; mentionné en 1506 (aveux de Languedoc).

Amoulat, mont. com de Laruns et des Eaux-Bonnes.

Amous (Le chemin de L'), de Claracq (com de Thèze)

vers Taron.

Anare (L'), ruiss, qui arrose la commune de Lescun et se jette dans la Hourque de Lauga.

ARGAGARAY (LE COL D'), entre les che des Aldudes et de la Fonderie.

Ançalisour (L'), ruiss. qui prend sa source sur la cue d'Espelette et se jette à Ainhoue dans la Ségura.

Arge, con d'Aramits. — Anssa, xiii se (for de Barétous). — Ansse, 1385 (cens. de Béarn). — Ansse, 1477 (ch. d'Aspe). — Ansa, 1538 (réform. de Béarn). — Saint-Estienne-d'Ance, 1674 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Ance comptait 23 feux et ressort. au baill. d'Oloron.

Angsaarf (L'), ruiss, qui prend sa source à Hélette et se jette à Mendionde dans l'Urruty.

ANCHET (LE COL D'), c" d'Accous.

ANGLAT (LE BUISSEAU D'), prend sa source à Saint-Dos et se jette dans le Gave d'Oloron. — L'arriu d'Anclat qui es enter Sendos et Sent-Per, 1393 (ch. de Came. E. 425).

ARQUEY (L'), ruiss. qui prend sa source à Gamarthe, arrose Lacarre et se jette dans le Harçuby à Bustince-Iriberry.

Andaristre, h. c. de Larressore; anc. prieuré du dioc. de Bayonne.—Le prieuré de Notre-Dame d'Andriette.
xviii de (ch. des Carmes de Bayonne).

Andonss, con de Morlàas. — Andongus, xi siècle; Andongus, 1101 (cart. de Morlàas). — Andons, xii siècle (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 370 et 387). — Andoniæ, 1270 (cart. du chât. de Pau, I). — Andonhus, xiii s' (fors de Béarn). — Andonyus, xiv s' (cens. de Béarn). — Andoins était le siège de la seconde grande baronnie de Béarn, qui comprenait aussi Limendoux. — En 1385, Andoins comptait 20 feux et ressort. au baill. de Pau.

Andoins, f. c<sup>no</sup> de Castetnau-Camblong; fief créé en 1677, vassal de la vicomté de Béarn. — La maison noble d'Andoyns, 1683 (réform. de Béarn, B. 684, f° 296).

Andoins, fief créé en 1591, c° de Gan; relevait de la vicomté de Béarn.

Andoins, fief, c° de Luccarré; mentionné en 1773 (dénombr. E. 34), vassal de la vicomté de Béarn. Andousts, mont. c<sup>ne</sup> de Sainte-Colomme. — Andoste, 1443 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f° 122).

Andrein, con de Sauveterre. — Andrenh, 1385 (cens.). — Andreinh, 1544 (réform. de Béarn). — Sanctus Petrus d'Andrein, 1674 (insin. du dioc. d'Oloron). — Il y avait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Andrein comprenait 17 feux et ressort. au baill. de Sauveterre.

Andressère (L'), ruiss, qui arrose la commune d'Ossès et se jette dans le Lacca.

Andreut (Le Bois D'), cne de Béost-Bagès.

ANDURTE, mont. cnes d'Escot et de Sarrance.

Ansu, mont. c<sup>re</sup> de Laruns; mentionnée en 1355 (cart. d'Ossau, f' 38). — An'eu, 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f' 35).

Angais, c° de Clarac. — Angays, 1343 (hommages de Béarn, f° 43). — Anguays, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 799, f° 32). — Il y avait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Angaïs ressort. au baill. de Pau et comprenait 24 feux. — Baronnie, créée en 1656, qui comprenait Ousse, Sendets et Beuste.

Angais, f. c<sup>ne</sup> de Castetpugon. — Angays, 1776 (terrier de Castetpugon, E. 183).

Anganons, h. c. de Pontacq.

Ancéllo (L'), ruiss, qui prend sa source entre les communes de Hasparren et de Cambo, arrose Halsou et Jatxou et se jette dans l'Urhandia.

Anglade, f. c° de Géronce; mentionnée en 1385 (cens. de Béarn, f° 24). — Le fief d'Anglade ressort. au baill. d'Oloron et relevait de la vicomté de Béarn.

Anglads, f. c'' de Lahourcade; mentionnée en 1572 (réform. de Béarn, B. 796).

Anglade, f. cod d'Osenz.

Anglade, fief, cºº de Lagor; mentionné en 1385 (cens. de Béarn, fº 32); vassal de la vicomté de Béarn.

Anglades, éc. che de Tarsacq.

Anglas (L'), ruiss, qui sépare les communes d'Ance et de Féas et se jette dans le Vert.

Anglas (L'), ruiss. qui prend sa source à Piets-Plasence-Moustrou et s'y jette dans l'Arance.

Anglas (Le Lac D'), c" des Eaux-Bonnes.

Anglas (LES), éc. cº de Luccarré.

Anglis, fief, c<sup>ne</sup> d'Arudy; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 18), vassal de la vicomté de Béarn.

ANGLES (LES), h. c. de Sedze-Maubec, mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 266).

ANGLET, c° de Bayonne-Nord-Ouest. — Angles, 1188 (cart. de Bayonne). — Sanctus Leo d'Anglet, 1761 (collations du dioc. de Bayonne). — Anglet dépend. de la paroisse Saint-Léon de Bayonne.

Anglus, bois et mont. cod de Borce.

Angos (L'), ruisseau. — Voy. Langos.

Ancos, vill. c<sup>no</sup> de Navailles; anc. c<sup>no</sup>, réunie à Navailles le 8 mai 1845. — Anguos, 140s (cens. de Béarn). — En 1385, Angos comptait 8 feux et ressort. au baitl. de Pau.

Axgous, c<sup>eo</sup> de Navarrenx. — Angos, 1385 (cens. de Béarn). — Anguos, 1548 (réform. de Béarn, B. 760, f' 6). — Saint-André d'Angous, 1673 (insin. du dioc. d'Oloron). — Il y avait une abbaye laique, vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Angous comprenait 12 feux et ressort. au haill. de Navarrenx.

Angonarian, mont. coe de Louvie-Juzon.

Anguillu, fief vascal du roy. de Navarre, com de Saint-Palais. — Angulus, 1376 (montre militaire, for 24).

Angus, b. c. de Castillon (c. d'Arthez). — Angus. 1779 (terrier de Castillon, E. 260).

Annaux, con de Saint-Étienne-de-Baigorry. — Annaux, 1513 (ch. de Pampelune). — Hannaux, 1621 (Martin Biscay). — Anhausse, 1686 (collations du dioc. de Bayonne).

ANIE (LE PIC D'), mont. c de Léès-Athas. — Il y a un lac du même nom.

Anibe, f. c. d'Aydius. — Amire, 1385 (cens. de Béarn, f' 74).

Anos, c<sup>oe</sup> de Morlàas; mentionné en 1243 (ch. d'Ossau). — Au xvi siècle, Anos appartenait aux Frères Prêcheurs de Morlàas.

Anoullas, mont. c<sup>no</sup> de Laruns. — Anolhaus, 1355 (cart. d'Ossau, f'38). — Anolilhas, 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f'35).

Anore, com de Lembeye; anc. archiprêtré du dioc. de Lescar et membre de la comm<sup>rie</sup> de Malte de Caubin et Morlàas. — Anoia, xi° s° (cart. de Saint-Pé, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 126). — Noia, xiii° s° (fors de Béarn). — Lo casteg d'Anoge, 1372 (ch. de l'Ordre de Malte). — Noye, 1385 (cens. de Béarn). — Sanctus Orentius de Anoya, 1485 (ch. de l'Ordre de Malte). — En 1385, Anoye comptait 45 feux et ressort. au baill. de Lembeye.

Le parsan d'Anoye, créé au xvi" s', comprenait : Abère, Abos, Anoye, Baleix, Gerderest, Juillac, Lalonquère, Lespourcy, Lion, Lombia, Lube, Luc, Luccarré, Lussagnet, Lusson, Maspie, Maubec, Momy, Peyrelongue, Samsons, Saubole, Sedse, Sedsère et Urost.

Anoye était le chef-lieu d'une circonscription appelée la clau-d'Anoye, renfermant Anoye, Maspie. Juillac et Lion.

Ansa, fief, coe de Saint-Jean-Pied-de-Port; relevait du roy. de Navarre.

Ansané (Le lac d'), c<sup>so</sup> de Lescun. — Le ruisseau qui sort de ce lac porte le nom de *Gave de Lescun*.

Ansantes (Le col D'), c<sup>no</sup> de Lescun, sur la frontière d'Espagne.

Ansana (L'), ruiss. qui prend sa source à Larressore, arrose Espelette et Ustarits et se jette dans la Nive.

Anso (LE PORT D') ou Pétrécaine, col, con de Lescun; fait communiquer la vailée espagnole d'Anso avec la France.

ANTIN, h. c. de Salies. — Los Antiis, 1428 (contrats de Carresse, f. 31). — Los Anthiis, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f. 213). — Danty, 1770 (ch. de Salies, E. 43). — Les Antins (Cassini).

Antolia (L'), ruiss. qui prend sa source à Haux et se jette à Licq-Atherey dans le Susselgue.

Le bois d'Antolie est dans la commune de Haux. Antrolla (L'), ruiss. qui arrose la commune d'Ordierp et se perd dans l'Arangorène.

Anx, h. c. de Montaner. — Anhx, 1376 (montre militaire). — Ains, 1675 (réform. de Béarn, B. 652, f° 190).

APAHIBI, h. cod d'Ayherre.

APHALA (L'), ruiss. qui sort du bois de Saint-Pée-sur-Nivelle, arrose Ustarits et Arcangues et se jette dans l'Alots.

APHALEN, mont. ce de Saint-Étienne-de-Baigorry, sur la frontière d'Espagne.

APHANICE, mont. cae de Béhorléguy.

APHANICÉ (L'), ruiss. qui prend sa source à Montory, arrose le village de Restoue et se jette à Tardets dans le Saison.

APHANICHE (L'), ruiss. qui coule sur la commune de Haux et se jette à Licq-Atherey dans le Saison.

APRANIRE (L'), ruiss. qui prend sa source à Arrast et se perd à Charre dans le Saison.

APHARA, f. c<sup>-0</sup> d'Ayherre. — Apara, 1691 (Martin Biscay); ce fief relevait du roy. de Navarre.

APHARAIN (L'), ruiss. qui arrose Saint-Étienne-de-Baïgorry et se jette dans la Nive de Baïgorry.

APEARRAÉRIA (L'), ruiss. qui arrose Souraïde et Saint-Pée-sur-Nivelle et se jette dans l'Amespetzu.

APEAT (L'), ruiss. qui prend se source à Bussunarits, traverse Saint-Jean-le-Vieux et se jette à Bustince-Iriberry dans le Harçuby. — Il y avait à Bussunarits un fief du même nom, vassel du roy. de Navarre.

APHATARÉNA (L'), ruiss. qui traverse Béguios, Masparraute, Arraute, Orègue, et se perd dans le Lihurry.

APHATÉSARA (L'), ruiss. qui arrose Lécumberry et se jette dans l'Irau.

APHAT-OSPITAL, h. cod de Saint-Jean-le-Vieux; anc. commité de Malte. — Hospitale et oratorium de Apate, 1186 (cart. de Bayonne, fo 32). — Apha-Ospital

ou Saint-Blaise, 1703 (visit. du dioc. de Bayonne).

— Saint-Blaise d'Apatospital, 1708 (rcg. de la comm<sup>ris</sup> d'Irissarry). — Le commandeur d'Aphat-Ospital présentait aux cures de Bustince-Iriberry et de Mendive et à la chapellenie de Saint-Sauveur.

APHEZERBRO, f. cae de Chéraute. — Aspesberro, 1476; lo bordar d'Apezberro, Apesbero, 1479 (contrats d'Ohix, fa 38, 78 et 84).

Appolotzé, mont. c. de Haux.

Арноивва (L'), ruiss. qui prend sa source à Lacarry, arrose Alçay et Sibas et se jette à Alos dans le Saison.

Appundie (L'), ruiss, qui coule à Lécumberry et se perd dans le ruisseau d'Estérenguibel.

Apous (L'), ruiss. qui arrose la commune de Sarrance et se jette dans le Gave d'Aspe.

APPATIE, f. et fief, com d'Accous. — Ce nom vient de l'abb. laïque de Joers, par corruption du mot Abbadie. — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

APPATIE, fief, c<sup>no</sup> de Bedous. — Abbadie, 1707 (ch. de Bedous, E. 2). — Ce nom vient de l'abb. laïque de Bedous, vassale de la vicomté de Béarn.

Az, mont. coe de Laruns, sur la limite du départ. des Hautes-Pyrénées. — Arr., 1355; Aar., 1440 (cart. d'Ossau, fo 38 et 261).

ARABÉRÈRE, f. c. d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

Abacou, mont. com de Laruns. — Lo port de Aracho, Aracho, Araco, 1429; Arago, 1439 (ch. de Buzy, DD. 1 et 2).

ARADOY, mont. cae d'Ispoure.

ARAGNON, b. c\*\* de Sainte-Suzanne; anc. commune. —
Aranhoo, 1385 (censier). — Arranhoo, 1546;
Aranho, Aranhon, 1548 (réform. de Béarn, B. 754;
761, f\*\* 1 et 30). — L'Arragnon (Cassini). — En 1385, Aragnon comptait 14 feux et ressort. au baill. de Larbaig.

ABAGON, f. c. de Lespielle-Germenaud-Lannegrasse.

ARAMBRAUX (LES), h. c. de Chéraute. — L'Arambeus,
1475 (contrats d'Ohix, f° 36).

ABABLITS, arrond. d'Oloron. — Aramics, 1270 (ch. d'Ossau). — Aramitz en Baratons, 1376; Iramitz, 1383 (contrats de Luntz). — Sent-Vinsens d'Aramitz, 1606 (insin. du dioc. d'Oloron).

Aramits est l'ancien chef-lieu de la vallée de Barétous. — Il y avait deux abbayes laïques vassales de la vicomté de Béarn: *l'Abadie-Susan* et *l'Abadie-Jusan*. — En 1385, Aramits comptait 52 feux et ressort. au bailt. d'Oloron.

En 1790, le canton d'Aramits comprenait les communes du canton actuel et celle d'Esquiule.

Aran, f. c<sup>no</sup> d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

ABAR (L'), rivière. — Voy. Joyeuse (La).

Aran (Le sois p), c<sup>se</sup> de Sarrance. — Le ruiss. d'Aran traverse la commune de Sarrance et se jette dans le Gave d'Aspe.

Anance, c<sup>∞</sup> de Lagor; mentionné en 1343 (not. de Pardies). — Aransse, 1383 (contrats de Luntz). — Aranssa, 1451 (not. de Lucq). — Aransa, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Dès 1385, il y avait à Arance un bac sur le Gave de Pau; on y comptait 27 feux et la paroisse ressort. au baill. de Pau.

ABANCE (L'), ruiss, qui prend sa source à Fichous-Rinmayou, arrose Louvigny, Garos, Piets-Plasence-Moustron, Cabidos, Arget, Montagut, et se jette dans le Luy-de-France à Peyre (départ. des Landes). — Lo fluby aperat PArraase, 1538; la Raase, 1559; l'Arraasse, 1675 (réform. de Béarn, B. 855; 765, f' 47; 669, f' 7). — La Rance, 1778 (terrier de Garos, E. 263).

Ananchipia (L'), ruiss, qui arrose la ce de Sare et se jette dans le Harbiénia.

Arancou, com de Bidache. — Arancoey, Arancoenh, vers 1360; Arrancoeynh, Arancoinh, 1372; Aranquoen, 1403 (ch. de Came, E. 425). — Aranco, 1584 (aliénations du dioc. de Dax). — Arancou dép. de l'archiprétré de Rivière-Fleuve (dioc. de Dax) et de la subdélégation de Dax.

Anangaïxa (L'), ruiss. qui arrose la coe d'Alçay et se jette dans l'Aphourra.

Anangonème (L'), ruiss. qui prend sa source à Aussurucq, sépare Idaux et Ordiarp et se jette dans le Saison.

ABANGOBRY (L'), ruiss. qui arrose Ainhice-Mongélos et Lacarre et se perd dans le Bassabure.

ARANPURU (L'), ruiss. qui prend sa source à Bidarray et s'y jette dans le Bastan.

ABANTE (L'), ruiss. qui arrose Bidarray et se jette dans la Nive de Baigorry.

ABAPOUP (LE BOIS D'), coe d'Accous.

ABASPY, f. c<sup>ra</sup> d'Andrein.— Araspin, 1385 (cens. l° 13).
— Araspin de haut, Araspin de baig, 1614 (réform. de Béarn, B. 817, l° 2).

Anare, mont. co de Larrau.

ARAUJUZON, c° de Navarrenx. — Araus-Jusoo, XIII° s° (fors de Béarn). — Araus-Juson, 1487 (reg. des Établissements de Béarn). — Araujuson, 1546 (réform. de Béarn). — Sent-Martin d'Araujuzon, 1609 (insin. du dioc. d'Oloron). — Il y avait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Araujuzon comprenait 48 feux et ressort. au baill. de Navarrenx. — C'était une dépendance de la baronnie de Jasses.

ARAUT (LES PÈNES D'), mont. coe de Sarrance.

ABAUX, c<sup>om</sup> de Navarrenx. — Araus, 1223 (ch. de Tarragone, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 562).—

Sente-Angne d'Araus, v. 1350 (not. de Lucq). —

Lo paged d'Araus (ressort judiciaire comprenant

Araux et Araujuzon), 1376 (montre militaire, f'g1).

— Araus-Susso, 1385 (cens.). — Sent-Johan d'Araus, 1411 (not. de Navarrenx, f'58). — Araus
Susson, 1547 (réform. de Béarn, B. 747). — Il y

avait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de

Béarn. — En 1385, Araux possédait 27 feux et ressort, au baill. de Navarrenx. — C'était une dépendance de la baronnie de Jasses.

Anazpidé, mont. c. d'Ibarrolle et de Larceveau-Cibits-Arros.

Arrailles (La rorat des), couvre une partie des communes de Camou-Cihigue, Aussurucq, Ordiarp, Musculdy, Saint-Just-Ibarre et Béhorléguy.

Le nom d'Arbailles s'appliquait autrefois à une ancienne division de la vallée de Soule: la message-rie<sup>1</sup> d'Arball, 1359 (rôles gascons). — Arbaylhe, 1479 (ch. du chap. de Bayonne). — Arbalhe, fin du xv° siècle (contrats d'Ohix, 1° 3).

Il y avait deux Arbailles: la Grande Arbaille, qui comprenait sept paroisses: Idaux, Menditte, Mendy, Ossas, Saint-Étienne, Sauguis, Suhare; la Petite Arbaille, qui se composait de quatre paroisses: Aussurucq, Musculdy, Ordiarp et Pâgolle.

La deguerie <sup>2</sup> d'Arbaille pour la Grande Arbaille et la deguerie de Peyriède pour la Petite Arbaille formaient chacune un des sept vics de la Soule.

ARBALDÉGUY (L'), ruiss. qui prend sa source à Hasparren et se jette à Briscous dans l'Ibarté.

Assasz, mont. c\*\* de Béost-Bagès. — Le ruisseau d'Arbase arrose Béost-Bagès et se jette dans l'Ouzon.

Arbérate, c<sup>ca</sup> de Saint-Palais. — Arberate, xiii s<sup>c</sup> (coll. Duch. vol. CXIV, f<sup>c</sup> 34). — Arberate, 1487 (contrats d'Ohix, f<sup>c</sup> 22). — Arberate, 1513 (ch. de Pampelune). — Arbérate-Sillègue, depuis la réunion de Sillègue à Arbérats: 14 avril 1841.

ARBEROUE (LE PAYS D'), vallée qui comprend les communes d'Ayherre, Isturits, Méharin, Saint-Esteben et Saint-Martin-d'Arberoue. — Erberua, vers 980 (ch. du chap. de Bayonne). — Arberoe, 1080; Alberoa, 1120 (coll. Duch. vol. CXIV, 1<sup>th</sup> 32 et 34). — Vallis Aberoa, 1186 (cart. de Bayonne). — Arberoa, 1194 (bulle d'Urbain II, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 33). — Pays d'Arbore, Aberoe, 1501 (ch. du chap. de Bayonne). — Anc. vicomté. — Le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le nom de messagerie vient de l'office du messager, sorte de procureur royal, chargé de la surveillance de cette partie de la Soule.

Le nom de deguerie vient de degan ou degain, jurat (decanus).

pays d'Arberoue faisait partie du royaume de Basse-Navarre.

Le ruisseau d'Arberoue prend sa source à Saint-Martin-d'Arberoue, arrose Isturits, Ayherre, la Bastide-Clairence, Bardos, Orègue, et se jette dans le Lihurry.

ARRIDE, f. c. de Juxue. — L'ostau d'Erbide, 1391 (not. de Navarrenx). — Arvide, 1621 (Martin Biscay). — Ce fief relevait du roy. de Navarre.

ABBUSE (L'), h. c. de Moncaup. — L'Arbiuze, 1675 (réform. de Béarn, B. 650, f° 145).

Arblé, lande, c" d'Arrosès.

Arbonne, co d'Ustarits. — Narbona, 1186 (cart. de Bayonne, fo 82). — Constante, 1793.

Ansort, mont. case de Lanne et de Sainte-Engrace.

Arroucave, chât. c\*\* de Biron; il tire son nom d'une famille originaire du départ. des Landes.

Arbourt, c<sup>oo</sup> de Saint-Palais. — Arboet, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 22). — Arboete, Arbuet, 1621 (Martin Biscay). — Arbouet-Sussaute, depuis la réunion de Sussaute à Arbouet : 14 juin 1842. — Arbouet se nomme en basque Arboti.

Annous, éc. co d'Oràas.

ABBULONYO, mont. coe de Lécumberry.

ABBUS, c<sup>oo</sup> de Lescar; mentionné en 1170 (ch. de Barcelone, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 471).—

Arbuss, 1307 (cart. d'Orthez, f' 19).— En 1385,

Arbus comptait 40 feux et ressort. au beill. de Pau.

— C'était une dépendance du marquisat de Gassion.

ABBUS, f. c. de Bougarber. — Arbuus, 1385 (cens. de Béarn, f° 44).

Ancalárno, mont. co de Saint-Étienne-de-Baigorry.

ABCANGUES, com de Bayonne-Nord-Ouest. — Archagos, XII° s°; Arcangos, 1255; Archangos, XIII° s°
(cart. de Bayonne, f° 12,16 et 37). — Argangos,
Argangos, 1302 (ch. du chap. de Bayonne). —
Saint-Jean-Baptiste d'Arcangos, 1685 (collations
du dioc. de Bayonne).

Ancès (L'), ruiss. qui arrose Aydius et se jette dans le Gabarret.

ABCHILOA (LA CROIX D'), cao de Saint-Jean-de-Lux, sur le bord de l'Océan.

Anciein, h. cae de Saint-Pée-sur-Nivelle.

Ancis (L'), ruiss, qui prend sa source dans la cao de Luc-Armau, arrose Bassillon-Vauzé, Corbères-Abère-Domengeux, Séméac-Blachon, Arrosès, Aurions-Idernes, Aydie, Mont (cao de Garlin), Aubous et Diusse, sort du départ, des Basses-Pyrénées et se jette dans le Léès près d'Aurensan (départ, du Gers). — L'aygue aperade lo Arsiis, 1538; l'Arciis, v. 1540; l'Arsiis, 1542; le ruisseau l'Arcii,

l'Arsis, 1675 (réform. de Béarn, B. 650, f'62; 654, f'183; 734, f'125; 826; 841, f'37).

Arcis (Le Petit-), ruiss. qui arrose Luc-Armau, Bassillon-Vauzé, Corbères, et se perd dans l'Arcis. — L'Arsiset, vers 1550 (réform. de Béarn, B. 783, f° 4).

ARCIZETTE, mont. c<sup>ne</sup> de Laruns. — Artizeta, 1355 (cart. d'Ossau, f° 38).

ABDACOTXI (L'), ruiss. qui prend sa source à Larrau et se jette dans l'Olhado.

ARDANAVIE (L'), riv. qui prend sa source à Mouguerre, arrose Briscous et Urcuit et se perd dans l'Adour.

ARDANE (L'), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> de Larrau et se jette dans l'Olhado.

Andangos, c<sup>no</sup> de Bayonne, à Saint-Esprit. — Ardengos, xu<sup>o</sup> siècle (cart. de Bayonne, f<sup>o</sup> 6).

ABDRILLI, f. c. de l'Hôpital-d'Orion. — Ardelii de l'Espitau, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f. 316).

Arditxularia, mont. cº de Larrau.

Andos, h. détruit, c<sup>ne</sup> d'Artiguelouve. — Ardaos, 1101 (cart. de Lescar, d'ap. Marca, Hist. de Béarn, p. 375). — Nardos, v. 1449 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f° 23). — Ardoos, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Le fief d'Ardos, vassal de la vicomté de Béarn, appartenait aux jurats de Lescar. Andunantere, lande, c<sup>ne</sup> de Rivehaute.

ABEN, c° d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest; commune distraite du canton de Navarrenx le 21 juillet 1824; mentionné en 1209 (cart. d'Oloron, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 533). — Saint-Jean-d'Aren, 1608 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Aren comptait 23 feux et ressort. au baill. d'Oloron. — Baronnie érigée en 1658, vassale de la vicomté de Béarn.

Anàs, f. c\*\* d'Audaux. — Aress, 1385 (cens. f\* 26).

Anasst, c\*\* de Pau-Est. — Aressa, 1101; Aress, xu\*\* s\*\* (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 375 et 384). — Arrecu, 1376 (montre militaire). — Eressi, 1385 (cens.). — Arecu, 1538; Arressu, 1546 (réform. de Béarn, B. 830). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Aressy ressort. au baill. de Pau et comprenait 9 feux.

ARET (LA PÈNE D'), mont. c" de Borce.

ABET (LE BOIS D'), c" de Pontacq.

ARETCHÉLÉPRO, mont. coo d'Estérençuby, sur la frontière d'Espagne.

ABETTE, com d'Aramits. — Areta, 1186 (ch. de Bercelone, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 493). — Rete, 1383 (contrats de Lunts). — Arete, 1385 (cens.). — Erete, 1440 (ch. de Barétous). —

Basses-Pyrénées.

Aretha, Eretha, 1444 (reg. de la Cour Majour, B. 1, 1°240). — Hereta, 1538 (réform. de Béarn, B. 825, 1°9). — Saint-Pierre d'Arette, 1674 (insin. du dioc. d'Oloron). — Il y avait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Arette comptait 87 feux et ressort. au baill. d'Oloron.

ARGABE, fief vassal du roy. de Navarre, cae d'Uhart-Mixe.

ARGACHA (LE MARTINET D'), c<sup>se</sup> de Capbis; anc. forge de fer, mentionnée en 1771 (intendance).

ARGAGNON, com d'Arthez; commune distraite en 1846 du canton de Lagor. — Arganion, v. 977 (cart. de Bigorre). — Argalhoo, 1376 (montre milit. for 31). — Arguanhoo, 1385 (cens.). — Arganhoo, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). — Argagnon-Marcerin, depuis la réunion du vill. de Marcerin: 8 avril 1851. — En 1385, Argagnon possédait 9 feux et ressort. au baill. de Pau.

ARGAMENDY, mont. cost de Gamarthe, d'Ibarrolle et de Larceveau.

Argant, f. c<sup>56</sup> de Lagor; mentionnée en 1572 (réform. de Béarn, B. 796).

Argellès (Les), h. cne de Sedze.

Argelos, coa de Thèze. — Argilos, 1214 (ch. d'Argelos, E. 12). — En 1385, Argelos comptait 29 feux et ressort. au baill. de Pau.

Anger, com d'Arzacq. — Argiet, 1383 (contrats de Luntz). — Arzet, 1695 (reg. de l'Ordre de Malte, n° 539, in-1°). — Arget dépendait de la comm<sup>ré</sup> de Malte de Caubin et Morlàas et de la baronnie de Moustrou.

ARGORONDE, lande, cue de Charre.

Arguerra (L'), ruiss, qui prend sa source à Beyrie (c° de Saint-Palais) et se jette à Amendeuix dans la Joyeuse.

Arguiszi, h. c. de Montory.

Anguler, fief, co de Monein; mentionné en 1546 (réform. de Béarn, B. 754); vassal de la vicomté de Béarn.

Авнам, vill. c™ de Lacarry; anc. c™; en 1613, Arban était réuni à Charritte-de-Haut.

ARHANSET, f. c° d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

ARHARSUS, com d'Iholdy. — Aransus, 1513 (ch. de Pampelune). — Aransusi, 1621 (Martin Biscay). ARHARSUS (LE BOIS D'), com d'Alçay-Alçabéhéty-Sunharette.

ARIADAR, f. c.ºº d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

Aniéra (Le col D'), cºº de Saint-Étienne-de-Baïgorry, sur la frontière d'Espagne.

ARIMPNE, fief, coe de Monein; mentionné en 1546 (ré-

form. de Béarn, B. 754); vassal de la vicomté de Béarn.

Anioselle, mont. c. d'Abaxe-Alciette-Bascassan.

Anis, f. c\*\* de Montaut. — Arriis, 1535; Arys, 1552 (réform. de Béarn, B. 703, f° 73; 763).

ARISTE, mont. c<sup>200</sup> de Louvie-Soubiron et de Louvie-Juzon.— *Harriste*, 1487 (not. d'Ossau, n° 1, f° 93). ` ARITEIST, h. c<sup>20</sup> d'Arthez.

Arla (L'), ruiss. qui prend sa source à Larceveau et s'y jette dans l'Arreyte.

ABLES, mont. co d'Arette, sur la frontière d'Espagne; mentionnée en 1538 (réform. de Béarn, B. 825). ABLET, mont. co de Borce, sur la frontière d'Espagne;

il y a un lac du même nom.

Annacrou, f. c<sup>m</sup> de Ramous. — Armenhoo, 1385 (cens. f 9). — Armenhon, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 800, f 10).

Armau, vill. coe de Luc; ancienne commune. — Herman, xivo siècle (cens.). — Armau dépendait de la comm<sup>rie</sup> de Malte de Caubin et Morlàas. — En 1385, ce village ressortissait au baill. de Lembeye et ne complait qu'un feu.

ARMERDARITS, c<sup>en</sup> d'Iholdy. — Armendariz, Sancta Maria de Armendaridz, 1256 (cart. de Bayonne, f'38). — Armendaritz, 1428 (coll. Duch. vol. CXIV, f'169). — Arbendaritz, 1529 (ch. du chap. de Bayonne). — Anc. baronnie vassale du roy. de Navarre.

ARMENTIEU, f. c. de Salies. — Armenthiu, 1385 (cens. f. 6). — Armentiu, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f. 98).

Annou (L'), ruiss. qui prend sa source à Bardos, arrose Guiche et se jette dans la Bidouse.

Annéaux, com de Saint-Jean-Pied-de-Port. — La Ferrière d'Arranegui, Arrenéguy, 1614 (arch. de l'Empire, J. 917, n° 4). — Rénéguy, xv11° siècle (plan du Val d'Erro). — Notre-Dame d'Arnéguy, 1703 (visites du dioc. de Bayonne).

ARREULE, h. c<sup>\*\*</sup> de Laruns, section de Géteu; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 657, f° 477).

Annorma, lieu de pèlerinage, coe de Bidarray.

Arros, coa d'Arthez; ancienne annexe de Boumourt au xvi° siècle. — Arros (Cassini).

Annosticut (Le col e), coe de Saint-Michel, sur la frontière d'Espagne.

Annouse, mont. coo d'Urdos, sur la frontière d'Espagne. — Le ruisseau d'Arnouse prend sa source à Urdos et se jette dans le Gave d'Aspe.

Annoussene (Le Pic D'), mont. coo d'Urdos.

Anon (Lz pont D'), sur le ruisseau de Rontun, cod d'Orthez. — Lo pont Darront, 1536; le pont Darron,

1675 (réform. de Béarn, B. 665, f° 270; 713, f° 124).

La notairie de Gastétis avant pour limites le pont d'Aron et Artix.

Anosmendy, lieu de pèlerinage, cne de Souraïde.

Anorça (L'), ruiss. qui arrose Suhescun et se jette dans le Caldumbide.

Anouz, com de Saint-Palais. — Aroa, 1385 (coll. Duch., vol. CXIV, for 43). — Aroa, v. 1460; Sent Stephen d'Aroa, 1469 (contrats d'Ohix, for 5 et 46). — La deguerie d'Aroue était un des sept vics de la Soule et dépendait de la messagerie de la Barhoue.

ARPHILÉTÉPÉ (LE RUISSEAU D'), sépare les chéraute et de Moncayolle et se jette dans le Lausset à l'Hôpital-Saint-Blaise.

ABPUNE (L'), ruiss. qui arrose Larrau et se perd dans l'Urhandia.

Anques (Le col des), ches d'Aydius et de Gère-Bélesten.

Anquercé (L'), ruiss. qui prend sa source à Hasparren et s'y jette dans l'Urcuray.

Abraco, h. c<sup>no</sup> d'Arthez. — Arrac, 1376 (montre militaire, f° 32).

Arraillé (L'), ruiss. qui arrose Accous et se jette dans la Berthe.

ARRAMENDY, mont. case de Bonioc et de Mendionde. Arras, f. case d'Etsaut.

Annas, lande, coo de Lescar, dans le Pont-Long.

Arrast, con de Mauléon; mentionné au xine se (cart. de Bayonne, for 74). — Arrast-Larrebieu, depuis la réunion de Larrebieu: 16 octobre 1842. — Il y avait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de Soule. — Arrast se nomme en basque Urrustoia.

Annaré, montague, ce de Bidarray, sur la frontière d'Espagne.

ARRAUTE, cºº de Saint-Palais; mentionné au xiuº sº (coll. Duch. vol. CXIV, fº 34). — Arrauta, 1513 (ch. de Pampelune). — Arrueta, 1621 (Martin Biscay). — Arraute-Charritte, depuis la réunion du vill. de Charritte: 27 juin 1842.

Aranurous (L'), ruiss. qui arrose la c<sup>so</sup> de Came et se jette dans le Hurquepeyre.

Arbazieuzt, vill. co d'Arzacq; ancienne commune réunie à Arzacq le 7 septembre 1845.

Arassrouz (L'), ruiss. qui prend sa source à Angais, arrose Bordes (c° de Clarac) et se jette à Assat dans le Lagoin.

Abbascourrs, f. c. de Domezain-Berraute. — Un chemin du même nom conduit de Domezain à Ithorots. Abbasco, nom générique donné à tous les petits cours

ABBEQ (L'), ruiss. qui prend sa source à Charritte-de-Bas, traverse Lichos et se jette dans le Saison.

d'eau.

Arrecos (Les), éc. c. de Balirac-Maumusson.

Annépou (L'), ruiss, qui coule sur la c\*\* d'Escot et se jette dans le Gave d'Aspe.

ARREGATIEU, mont. c. de Laruns. — Arregatiu, 1456 (cart. d'Ossau, f. 261).

ARRÉJUREN (L') ou RUISSEAU DE SAINT-MÉDARD, qui prend sa source à Castéide-Candau et s'y jette dans le Luy-de-Béarn. — Larejurent, v. 1538 (réform. de Béarn, B. 781, f° 11). — Ce nom vient de la proximité du village de Juren et de la commune de Saint-Médard.

Abbémoulit, lac, co de Laruns.

Annès, f. c<sup>be</sup> de Bosdarros. — Aris, 1385 (cens. f° 50).

Annésou-de-Decà (L'), ruiss, qui prend sa source à Malaussanne, sépare le départ. des Basses-Pyrénées de celui des Landes et se jette à Mant (Landes) dans l'Arrésou.

Abbésou-de-Delà (L'), ruiss, qui commence à Cabidos, arrose Malaussanne et se jette à Mant (départ. des Landes) dans l'Arrésou.

Arreyte ( $\hat{\mathbf{L}}'$ ), ruiss. qui arrose Larceveau et se jette dans la Bidouse.

ABRIBABES, h. c. d'Asson. — Arribebes, 1675 (réform. de Béarn, B. 674, f 393).

Arribage, fief créé en 1610, co d'Ogeu. — La masson noble d'Arribagé, 1674 (réform. de Béarn, B. 662, f' 193); relevait de la vicomté de Béarn.

ARRIEARBOUY, h. c. d'Asson. — Arribarroy, 1675 (réform. de Béarn, B. 674, f° 323).

ABRIBAU (L') ou AUSEROU, ruiss. qui arrose Araujuzon et se jette dans le Gave d'Oloron.

Arbibau (L'), ruisseau. — Voy. Clamonde.

ABRIBAUJUZON, fief, coe de Bérenx. — L'ostau d'Arribau-Jusoo, 1385 (cens. fo 9). — Ribaujusoo, 1538 (réform. de Béarn, B. 834). — Dépendence du baill. de Rivière-Gave; vassal de la vicomté de Réger

Arribe, f. c<sup>no</sup> de Buzy; mentionnée en 1614 (réform. de Béarn, B. 817).

Arriberot, h. c. d'Asson; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 674, f' 323).

Araisère (L'), f. cie de Lagor. — Aribere, 1385 (cens. f° 32). — Ribere, 1388 (not. de Navarrenx). — Aribera, 1572 (réform. de Béarn, B. 796).

ARRIBRE (L'), ruiss. qui arrose Garlède-Mondebat et se jette dans le Gabas.

ARRIBES (HAUTES-), h. c. de Pau.

ARRIBETS, h. c<sup>no</sup> de Ponson-Debat-Pouts; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 352).

Arribers (Les), marais dans les landes du Pont-Long, care de Poey (car de Lescar). — La grave qui es enter

Poey et lo Cog de Denguii, aperade los Arivetz, 1463 (cart. d'Ossau, f° 119).

ARRIBETS (LES), ruiss. qui prend naissance à Sauvagnon et se jette à Caubios-Loos dans le Luy-de-Béarn.

ARRIBEUS (L'), ruiss. qui prend sa source à Gan, arrose Jurançon et Laroin et se jette dans le ruisseau des Hies. — Larribeus, 1483 (not. de Pau, n° 1, ſ° 15). — L'aigue aperade Laribeus, l'Arriveus, 1540 (réform. de Béarn). — En 1385, une maison de Laroin portait le nom d'Aribeus (cens. ſ° 56).

Annibourdès, h. cne de Salies.

ARRICARROY (L'), ruiss, qui prend sa source dans la c. d'Urdos, près du col de Somport, et se jette dans le Gave d'Aspe. — Ce cours d'eau longeait la voie romaine de Saragosse en Aquitaine; en 1860, on y a trouvé une borne milliaire antique.

ABBICAU, com de Lembeye; mentionné au x11° siècle (Marca, Hist. de Bearn, p. 453). — Aricau, 1385; Ricau, x10° siècle (cens.). — Arricau-Viele, 1538 (réform. de Béarn, B. 840). — En 1385, Arricau comptait 18 feux et ressort. au baill. de Lembeye. — Cette commune comprenait deux paroisses, Saint-Martin et Saint-Jacques d'Arricau.

Annicourou (L'), ruiss. qui sépare les c\*\*\* d'Escot et de Lurbe et se jette dans le Gave d'Aspe.

Assico (L'), ruiss. qui arrose Lourdios-Ichère et se perd dans le Lourdios.

Arrico (L'), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> d'Osse et se mêle au Gave d'Aspe.

Abrien, con de Morlàas. — Arien, 1385 (cens.). — Rien, 1536 (cens. d'Eslourenties, B. 807, fo 17). — Saint-Jean d'Arien, xviiio so (arch. de l'Empire, K. 779, no 12). — Il y avait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de Béaru. — En 1385, Arrien ressort, au baill. de Pau et comptait 5 feux. — L'église dép. de l'abb. de Saint-Sigismond d'Orthez.

ABRIEU. — Pour les noms commençant ainsi, voy. ABRIEU.
ABRIEU, f. c<sup>ne</sup> de Monein. — Arriu, 1385 (cens. de Béarn, f° 36). — Aryoo, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 789, f° 234).

Annicas (L'), ruiss, qui prend sa source à Arette et se jette dans le Vert à Aramits. — Lo ariu aperat la Rigau, 1538 (réform. de Béarn, B. 825, f° 2).

ABBIGASTON (L'), ruiss. qui se forme à Herrère par la réunion de l'Aiguette et du Cassiau, arrose Escou, Escout, Précillon, et se jette à Oloron dans le Gave d'Olean

Annicau (L'), ruiss. qui sort de la forêt d'Isseaux (c\*\* d'Osse) et se perd dans le Lourdios.

ARRIGOULIE (L'), ruiss, qui prend sa source au bois du Bager (car d'Oloron-Sainte-Marie), arrose Eysus et se jette dans le Gave d'Aspe. Arrieran (L'), ruiss. qui prend sa source à Lalongue, traverse Gayon et Vialer et se jette dans le Léès. — L'Arigran, 1542 (réform. de Béarn, B. 738, f° 7).

Annon, fief, c'e de Thèze; mentionné en 1701 (dénombr. de Thèze, E. 45); vassal de la vicomté de Béarn.

ABRIOU. — Pour les noms commençant ainsi, voy. ABRIU.
ABRIOUSECQ, f. c\*\* de Puydo. — Arriusecq, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 801, f\* 7).

Annips, f. c. d'Asasp; mentionnée en 1385 (cens. f° 20).

ARRIU. - Voy. RIU.

Anniu (L'), ruiss. qui prend sa source à Anoye et s'y jette dans le Léès.

Annu (L'), ruiss. qui prend sa source à Arzacq et se perd à Philondeux (départ. des Landes) dans le Lous.

Anniu (L'), ruiss. qui arrose Castetbon et se jette dans le Salevs.

Annu (L'), ruiss. qui coule à Garlin et se perd dans le Gros-Léès.

Annu (L'), ruiss. qui arrose Lons et se jette dans le canal des Moulins.

Anniu (L'), ruiss. qui prend sa source à Morlàas et s'y mêle au Luy-de-France.

ABRIUBBIG (L'), ruiss. qui sort de Bilhères, arrose Bielle et se jette dans le Gave d'Ossau; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 657, f° 307).

Aranuson (L'), ruiss. qui prend sa source à Bassercles (départ. des Landes), limite les case de Labeyrie et de Sault-de-Navailles et se jette dans le Luy-de-Réarn.

Arbiucourse (L'), ruiss. qui arrose Asson et Igon et se perd dans l'Ouzon.

Annu-Del-Bosc (L'), ruiss, qui prend sa source à Sévignac (c° d'Arudy) et se jette à Rébénac dans le Néss.

ABRIU-DE-SAUBATTE (L'), ruiss. qui arrose Asson et se perd dans l'Ouzon.

Araru-pa-Tismá (L'), ruiss. qui coule à Malaussanne et se jette dans le Lous.

Arriv-des de Guiche et se méle à la Joyeuse.

ARRIU-DU-PORT (L'), ruiss. qui prend sa source à Orriule, arrose Orion et l'Hôpital-d'Orion et se jette dans le Saleys.

Abbidgham (L'), ruiss, qui commence à Arraute-Charritte et se jette à Bidache dans le Lihurry.

Arrivgrand, h. c. de Lasseube. — Le ruisseau d'Arriugrand arrose Lasseube et se jette dans la Baise.

Abbitionand (L'), ruiss. qui prend sa source à Castetbon et se jette à l'Hôpital-d'Orion dans le Saleys. — L'ar-

riu aperat Arriugran, v. 1538; Ariugran, 1581 (réform. de Béarn, B. 784, f. 4; 808, f. 48).

ARRIUGRAND (L') ou ARRIOUS, ruiss. qui arrose Lembeye, Bassillon-Vauzé, Corbères-Abère-Domengeux, et se jette dans l'Arcis.

Arriumage (L'), ruiss. qui descend des montagnes de Bielle et se jette dans le Gave d'Ossau.

. Arbiumarous (L'), ruiss. qui prend sa source à Sainte-Colomme, arrose Bruges et Asson et se jette dans le Béès. — L'Ariumonas, Arriu-Monaxs, v. 1538 (réform. de Béarn, B. 779, f° 3 et 13).

ARRIUMOULÉ, éc. c. de Simacourbe. — Arrimole, Arriumolee, 1540 (réform. de Béarn, B. 725, f. 216).

ARRIURET, bois, c. d'Andoins et de Nousty; mentionné en 1457 (cart. d'Ossau, f. 183).

Annus, fief vassal du roy. de Navarre, che de la Bastide-Clairence.

ABRIUS, mont. cod de Laruns. — Ariu, 1355; Arriu, 1440 (cart. d'Ossau, fo 38 et 274).

ARRIU-SEC (L'), ruiss, qui descend des montagnes d'Asson et se jette à Arthez-d'Asson dans l'Ouzon.

Abbiusolbus, h. c. d'Asson; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 674, f° 323).

Annus-Tont (L'), ruiss. qui arrose Préchacq-Josbaig et Gurs et se jette dans le Gave d'Oloron.

ARRIUTORT (L'), ruiss. qui arrose Boueilh-Boueitho-Lasque et se jette dans le Gabas.

Assurost (L'), ruiss. qui prend sa source à Boumourt et se jette à Mazeroles dans l'Uzan.

ARRIUTORT (L'), ruiss. qui commence à Orriule et se jette dans le Gave d'Oloron, après avoir arrosé Andrein. — En 1385, il y avait une ferme de ce nom à Orriule (cens. f' 26).

ARRIUTOULET, h. cn. d'Asson.

Abanczź (L'), ruiss. qui prend sa source à Laruns et s'y jette dans le Gave d'Ossau.

ABRIVE, vill. c. de Saint-Gladie; anc. c. réunie à Saint-Gladie le 12 mai 1841. — Arive, 1385 (cens.). — Arribe, 1538; Aribe, 1546; Arriba, Ribbe, 1548 (réform. de Béarn, B. 721; 762, f. 1 et 25). — En 1385, Arrive comptait 9 feux et ressort. au baill. de Sauveterre.

Anno, mont. c. de Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Annoça, mont. cne d'Ossès.

ARROCARAY, bois, coe d'Itsatsou.

Arrodes (L'), ruiss, qui prend sa source à Ogenne-Camptort, sépare Jasses de Navarrenx et se jette dans le Gave d'Oloron.

Arraquein, fief, coo de Guinarthe-Parenties. — Arraqueinh, Arroquenh, 1538 (réform. de Béarn, B. 683, f° 344; 833); vassal de la vicomté de Béarn. Arraquei, fief, coo de Domezain-Berraute; mentionné

en 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, f. 43); vassal de la vicomté de Soule.

Annos, com de Nay. — Arrossium, 1100 (ch. de Mifaget). — Arrode, Rode, x11° siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 405,539 et 545). — Arros et Bosdarros formaient la septième grande baronnie de Béarn. — En 1385, Arros comprenait 44 feux et ressort, au baill. de Pau.

Annos, con d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest; mentionné au xur siècle (ch. de Gabas). — Il y avait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Arros ressort. au baill. d'Oloron et comptait 7 feux. Annos, vill. con de Larceveau; anc. con réunie à Larce-

veau le 20 juin 1842.

Annosès, com de Lembeye. — Aroses, 1385; Arozee, Aroseer, Arozer, xivo siècle; Arroser, 1402 (cens. de Béarn). — Rosees, 1472 (ch. d'affièvement d'Arrosès). — Arrosers, 1487 (reg. des Établissements de Béarn). — Rosses, Arrosees, 1538; Arrozes, 1546; Rosez, 1675; Arrouzès, 1686 (réform. de Béarn, B. 651, 1° 290; 683, 1° 350; 826). — En 1385, Arrosès ressort. au baill. de Lembeye et comprenait 31 feux. — Il y avait dans cette paroisse une dime appelée de Sainte-Rose.

Annostácux, h. c. de la Bastide-Clairence.

Abboubèrs (Les), éc. cne de Baleix.

ARROUMÉGA, f. coe de Pontacq.

Announdans, mont. c" d'Arette et d'Osse.

Annoust, h. coe de Bilhères.

ABROUTURES (LES), éc. c. de Lucgarrier.

ARROUTES (LES), mont. c" d'Aydius.

Arbouzère, f. cae d'Andrein. — Arrosere, 1385 (cens. fo 13). — Arrozere, 1391 (not. de Navarrenx).

ARRUCHOT (L') ou MIRAILLE, ruiss. qui coule sur la come d'Orthez et se jette dans le Gave de Pau.

Annun, f. c. d'Etsaut. — Arudi, Arrudii, 1385 (cens. f. 73 et 74).

Assac, fief, c<sup>ue</sup> d'Orin; mentionné en 1666 (réform. de Béarn, B. 662, f° 9); vassal de la vicomté de Béarn.

Ansolemiche, lande, cne de Charre.

Arsu, f. cae d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

Ansusqui, f. c. d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

Abrasso (L'), ruiss. qui prend sa source à Hasparren et s'y jette dans l'Etchéchurry.

Anticoniout (L'), ruiss. qui arrose Lécumberry et s'y jette dans l'Estérenguibel.

ARTHA, rocher, dans la baie de Saint-Jean-de-Luz.

ARTHEZ, arrond. d'Orthez. — Artes, 1220 (ch. de l'Ordre de Malte). — Artesium, 1305 (ch. de Béarn.

E. 524). — Arthes, 1345 (not. de Pardies, f. 121). — Arthees, 1385 (cens. f. 40). — Ercies, Erciel, Herciel, Harciel (Froissart). — Il y avait à Arthez deux paroisses: Notre-Dame et la Trinité, un couvent d'Augustins et un hôpital dépendant de l'Ordre de Malte. — En 1385, Arthez comprenait 255 feux et ressort. au baill. de Pau. — La seigneurie appartenait à la maison de Gramont. — Arthez était le chef-lieu d'une notairie composée d'Arracq, Cagnez, Castetbieilh, Caubin, Marcerin, Mesplède, N'haux et Urdès.

En 1790, le canton d'Arthez comprenait les mêmes communes que le canton actuel, moins celles d'Argagnon, de Labeyrie et de Lacadée.

ARTHEZ-D'ASSON, com de Nay; com formée, en 1749, des hameaux d'Arthez-deçà et d'Arthez-delà, démembrés de la com d'Asson. — Saint-Paul d'Asson (Cassini).

Anticairs (L'), ruiss, qui prend sa source à Ainhice-Mongélos et se jette à Larceveau dans l'Arreyte.

ARTICS (LES), éc. c. de Baleix. — Les Artices, 1769 (terrier de Baleix, E. 184).

ARTIGAUX (L'), h. cod d'Asson. — C'est sur ce territoire que fut établie la commune de Lestelle.

ARTIGUE (L'), ruiss. qui prend sa source à Bérenx et se jette dans le Gave de Pau.

Antiquebielle, f. c. de Puyoo. — Artique-bielhe, 1385 (cens. f. 9).

Le ruisseau d'Artiguebielle coule à Puyoo et se jette dans la Taillade.

ABTIGUELOUTAN, com de Pau-Est. — Artigueloptaa, 1385; Artigalopta, Artigelobtaa, xivo so (consiers). — Arthiguelotan, 1457 (not. d'Assat). — Artigaloutaa, 1536 (ch. d'affièvement). — Artigalotaa, 1675 (réform. de Béarn, B. 676, fo 470). — En 1385, Artigueloutan ressort. au baill. de Pau et comprenait 28 feux.

ABTIGUELOUVE, c° de Lescar; mentionné au x11° siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 450). — Artiguelobe, v. 1220 (ch. de l'Ordre de Malte). — Artigueloba, 1286 (ch. d'affièvement, E. 267). — En 1385, Artiguelouve comptait 28 feux et ressort. au baill. de Pau. — C'était une dépendance du marquisat de Gassion. — Artiguelouve formait avec Poey (c° de Lescar) le ressort d'une notairie.

Artiguas, fief, c. de Castillon (c. de Lembeye). —

Artiguas, 1538 (réform. de Béarn, B. 854). —

Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

ARTIGUES, mont. coe de Laruns. — Arthigues, 1429 (ch. de Buzy, DD. 1).

ARTIX, coa d'Arthez. — Artits, 1286 (Gall. christ. Lescar). — Artics, XIII siècle (fors de Béarn). — Artidz, 1350 (not. de Pardies). — Artitz, 1385 (cens. de Béarn). — Arthitz, 1440 (cens. de la Bastide-Monréjau, f. 4). — Artizz, 1538 (réform. de Béarn, B. 865). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Artix ressort. au baill. de Pau et comprenait 10 feux.

Autousts, mont. c<sup>ae</sup> de Laruns, sur la limite du départ. des Hautes-Pyrénées. — Artoste, 1538 (réform. de Béarn, B. 832, f° 5).

Il y a un lac du même nom.

ARUDY, arrond. d'Oloron. — Eruri, 1270 (ch. d'Ossau). — Aruri, 1343 (not. de Pardies, f° 35). — Arrudy, 1375 (contrats de Luntz, f° 85). — Erudi, 1487 (not. d'Ossau, n° 1, f° 72). — Arudi, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Saint-Germain d'Arudy, 1607 (insin. du dioc. d'Oloron). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Arudy ressortissait au baill. d'Ossau et comprenait 86 feux.

En 1790, le canton d'Arudy se composait des communes du canton actuel, moins celle de Louvie-Juzon.

AAUR, h. c<sup>no</sup> de Monein; mentionné en 1385 (cens. de Béarn, f<sup>o</sup> 35). — Arrue et Latris, 1431 (cens. de Monein, CC. 1, f<sup>o</sup> 32). — En 1385, Arue comptait 47 feux et ressort. au baill. de Monein.

Anundric (L'), ruiss. qui arrose Rivehaute et se jette dans le Saison.

ARURTS, h. c" d'Ustarits. — Arraudz, Araudz, 1933 (cart. de Bayonne, f" 28 et 29).

ARACQ, arrond. d'Orthez. — Lo marcat d'Arsac (auquel on venait de la Soule et de la Navarre), 1542 (reform. de Béarn, B. 736). — Arzacq-Arraziguet, depuis la réunion d'Arraziguet: 7 septembre 1845. — Arzacq dépendait de la subdélégation de Saint-Sever.

En 1790, le canton d'Arzacq comprenait le canton actuel, moins le village de Riumayou (c<sup>no</sup> de Fichous) et plus la commune de Momas.

Arracus (L'), ruiss. qui prend sa source à Balansun et se jette à Castétis dans le Clamonde.

Asssp., com d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest. — Asap, 1364 (fors de Béarn, p. 61). — Azasp, 1375 (contrats de Luntz, for 108). — En 1385, Asasp ressort. au baill. d'Oloron et comptait 17 feux.

Ascabi (L'), ruiss, qui prend sa source à Lohitzun-Oyhercq et se jette à Larribar-Sorhapuru dans la Bidouse.

ASCAIR, c<sup>an</sup> de Saint-Jean-de-Luz. — Escan, v. 1140; Scain, 1235 (cart. de Bayonne, f<sup>a</sup> 7 et 29). — Azcayn, 1302 (ch. du chap. de Bayonne). — Scainh, 1450; Ascaing, 1552 (ch. de Labourd, E. 426). — Sancta Maria d'Ascaing, 1691 (collations du dioc. de Bayonne). — La paroisse d'Ascain avait pour annexe Saint-Jacques de Serres.

Le ruisseau d'Ascain prend sa source à Sare et se jette dans la Nivelle près de Saint-Pée-sur-Nivelle.

ASCAIBLABRIA (L'), ruiss. qui arrose Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut et se jette dans l'Aphourra.

ASCABAT, c<sup>on</sup> de Saint-Étienne-de-Baïgorry. — Azcarat, 1513 (ch. de Pempelune). — Azcarate, 1621 (Martin Biscay). — Sanctus Julianus d'Ascarat, 1763 (collations du dioc. de Bayonne).

ASGABAT, f. c. de Bardos. — Escaratz, 1502 (ch. de Bardos).

Ascannos (L'), ruiss. qui descend des montagnes de Sainte-Engrace et se jette dans la Manchola.

Ascle (L'), ruiss. qui arrose Herrère et se jette dans le Gave d'Ossau.

Asconsseur, vill. c<sup>ne</sup> de Lantabat; ancienne commune. Ascon, f. c<sup>ne</sup> de Charritte-de-Bas; mentionnée en 1477 (contrats d'Ohix, f° 45).

ASCORCABAL (LE COL D'), coe de Bussunarits-Sarras-quette.

ASCONGABAT (L'), ruiss. qui prend sa source à Beyrie (c° de Saint-Palais), arrose Méharin et se jette dans la Bidouse.

Asma (L'), ruiss, qui descend des montagnes de Léès-Athas et se jette à Lescun dans la Hourque de Lauga. Asms, vill. c<sup>no</sup> d'Ostabat; anc. c<sup>no</sup> réunie à Ostabat le 13 juin 1841. — Azme, 1481 (ch. du chap. de Bayonne).

ASPE (LA VALLÉE D'), arrond. d'Oloron, commence au col de Somport, frontière d'Espagne, comprend le canton d'Accous et se termine à Lurbe; elle est placée entre les vallées de Barétous et d'Ossau. — Aspa, 1077 (ch. de l'abb. de la Peña, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 324). — L'arcidiagonat d'Aspa, 1249 (not. d'Oloron, n° 4, f° 50). — Aspea, 1290 (ch. d'Aspe, E. 427). — Aspes, xiii s° (chron. des Albigeois, v. 1965). — La Bag d'Aspe, 1443 (contrats de Carresse, f° 244). — La vallée d'Aspe se divisait en deux vics: le vic d'en haut, comprenant Cette-Eygun, Borce, Lescun, Etsaut et Urdos; le vic d'en bas: Accous, chef-lieu de la vallée, Bedous, Osse, Léès-Athas, Aydius et Escot.

L'archidiaconé d'Aspe, dép. de l'évêché d'Oloron, le vic d'Aspe, établi au xiii siècle, le baill. d'Aspe de 1385, eurent tous la circonscription indiquée par la nature, celle du canton d'Accous.

Aspa, mont. c<sup>no</sup> de Borce, sur la frontière d'Espagne. Aspaiex, bois et mont. c<sup>no</sup> de Bielle; mentionnés en 1675 (réform. de Béarn, B. 657, f° 304).

Aspis, vill. c<sup>ee</sup> d'Athos; ancienne commune réunie à Athos le 10 janvier 1842. — Espis, 1385 (cens.

f' 14). — Espiis, 1544; Aespiis, 1546; Spiis, 1548 (réform. de Béarn, B. 743; 754; 762, f' 13). — Le fief d'Aspis dép. du baill. de Sauveterre et relevait de la vicomté de Béarn.

Asquéra (L'), ruiss. qui prend sa source à Ossès et se jette dans la Nive de Baïgorry après avoir arrosé Bidarray.

Asquéta (LE col D'), entre les c<sup>nes</sup> d'Iholdy et de Lantabat.

Asquia, mont. caes d'Anhaux et de Lasse.

Assar, coa de Pau-Est; anc. prieuré du dioc. de Lescar.

— Curia de Assal, Sanctus Severus de Assag, 980 (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn. p. 214). — Assad, x11° s° (ch. de Gabas). — Assatum, 1434 (cart. du chât. de Pau). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — Assat comprenait 47 feux en 1385 et ressortissait au baill. de Pau; en 1391, cette commune est qualifice de première bastide de Béarn. — Assat était le cheflieu d'une notairie qui comprenait Aressy, Bézing, Bordes (coa de Clarac), Meillon et Narcastet.

Assat, f. c<sup>no</sup> de Gan; mentionnée en 1535 (réform. de Béarn, B. 701, f° 141).

Assen, f. c. d'Abos. — Lo lauc d'Acer, 1345 (not. de Pardies, f. 146).

Asson, code Nay. — Assoo, x1° siècle (cart. de l'abb. de Saint-Pé). — Assonium, 1100 (ch. de Mifaget). — Villa quæ vocatur Asso, x11° siècle (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 248, 272, 405). — Assun, x111° siècle (fors de Béarn). — La vegarie d'Asson, 1450 (reg. de la Cour Majour, B. 1, 1° 40). — Saint-Martin d'Asson, 1790. — Avant 1232, Asson était placé près du lieu dit l'Hermitage. — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Asson comprenait 57 feux et ressort. au baill. de Nay.

Assonits, f. c. de Saint-Jean-le-Vieux. — Ancienne comm<sup>10</sup> de Malte. — Arsoritz, 1428 (coll. Duch. vol. CXIV, f. 169). — Arsoritz, 1479; la casa o palacio de Arsoriz, 1540 (ch. du chap. de Bayonne). Assour (L'), ruiss. qui arrose Sainte-Engrace et se jette dans le Cacouette.

Assouste, vill. c. des Eaux-Bonnes; ancienne commune réunie à Aas, le 29 mai 1861, pour former la commune des Eaux-Bonnes. — Soste, 1270 (ch. d'Ossau). — Assoste, Asoste, 1440 (cart. d'Ossau, f. 266). — Notre-Dame d'Assouste, 1655 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Assouste comprenait 8 feux et ressort. au baill. d'Ossau.

ASTARITZIA, h. c. de Saint-Pée-sur-Nivelle.

ASTATÉ (LE COL D'), com de Saint-Étienne-de-Baïgorry. sur la frontière d'Espagne. Astau, hôpital détruit, coe de Lescun. — L'espitau d'Astau, 1385 (cens. fo 74).

ASTE, c°a de Laruns. — Asta, 1487 (not. d'Ossau, n°1, f°71). — En 1385, Aste comprenait 18 feux et ressort. au baill. d'Ossau.

Astis, c<sup>m</sup> de Thèze. — Estis, 1385 (cens. de Béarn, f° 47).

Astoqueta, mont. c. de Lécumberry.

Asrous (Les), f. c<sup>ne</sup> de Jurançon. — Los Astos, 1385 (cens. f. 69). — Los Astos, 1535 (réform. de Béarn, B. 701, f. 106).

ATCAMENDY, mont. cees de Saint-Esteben, d'Isturits et de Saint-Martin-d'Arberoue.

Atcharma, min, coe de Bidart.

ATCHÉLA, lieu de pèlerinage, coe de Domezain-Berraute.

ATCHINÈCHE (I.E CANAL D'), entre Bayonne et Anglet, se perd dans l'Adour.

ATHAGUT, f. c. d'Alçay. — Athagui, Atagui, 1520 (cout. de Soule).

ATHARBURE, mont. c<sup>nes</sup> d'Estérençuby et de Lécumberry.

ATHAS, vill. c<sup>ne</sup> de Léès. — Atas, 1250 (for d'Aspe).

— Sanctus Felix d'Atas, Sent Phelip d'Ataas, 1608 (insin. du dioc. d'Oloron).

ATHEREY, vill. c. de Licq; ancienne commune réunie à Licq en 1843. — Aterey, 1479 (contrats d'Ohix, f. 87).

ATBOS, com de Sauveterre. — Atos, x1° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 273). — Sent Per d'Atos, 1472 (not. de la Bastido-Villefranche, n° 2, ſ° 22). — Athos-Aspis, depuis la réunion d'Aspis: 10 janvier 1842. — En 1385, Athos comptait 19 feux et ressort. au baill. de Sauveterre.

ATTANY (L'), ruiss. qui arrose Itsatsou et se jette dans le Leisarrague.

ATTAY, lande, coe d'Asasp.

ATTISSANE, h. cne de Mendionde.

Aubertin, c°° de Lasseube. — Albertinue, 1128 (ch. d'Aubertin, d'ap. Marca, Hist. de Béarn, p. 421). — Auberti, xin° siècle (fors de Béarn). — Aubertii, xiv° s° (cens.). — Auberty, 1548 (réform. de Béarn, B. 759). — Sent Blasi d'Aubertin, 1608 (insin. du dioc. d'Oloron). — C'est sur le territoire d'Aubertin que fut fondée la commanderie qui a donné son nom à la commune de Lacommande. — En 1385, Aubertin comprenait 44 feux et ressort. au haill. de Pau.

Aubin (L'), ruiss. qui prend sa source à Castéide-Cami, arrose Boumourt, Arnos, Doazon, Castillon (c° d'Arthez), Arthez, Haget-Aubin, et se jette à Lacadée dans le Luy-de-Béarn. — Lo Aubin, 1536 (not. de Garos, f° 17). — L'Auby, 1580 (réform. de Béarn, B. 770).

Aubin, con de Thèze; ancien archiprêtré du dioc. de Lescar. — Sanctus Genumer de Albü, 1101 (cart. de Lescar, d'ap. Marca, Hist. de Béarn, p. 375). — Elben, xiii° s° (fors de Béarn). — Aubü, 1385 (cens.). — La paroisse d'Aubin avait pour annexe Bournos. — En 1385, Aubin comptait 17 feux et ressort. au baill. de Pau.

Aubiossa (L'), ruiss. qui prend sa source à Bournos, à la fontaine de Sainte-Quiterie, arrose Aubin et se jette à Momas dans le Luy-de-Béarn.

Aubious ou Bious, h. c. de Portet. — Les Vions, 1777 (terrier de Portet, E. 215).

AUBISOQUE (LE COL D'), cod de Béost-Bagès.

Ausosc, h. coo de Serres-Morlàns.

Ausous, c° de Garlin. — Aubos, 1385; Auboos, xiv° s° (cens.). — Aubons, 1752 (dénombr. de Béarn, E. 19). — En 1385, Aubous ressort. au baill. de Lembeye et comprenait 4 feux.

Aubrun, f. c. d'Abos. — La boyrie aperade de Aubrun, 1538 (réform. de Béarn, B. 637).

AUDA, chapelle, cod d'Escot.

AUDAUX, c<sup>m</sup> de Navarrenx. — Aldaus, x1° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 272). — Audaus, 1178 (coll. Duch. vol. CXIV, f° 36). — Sent Bisentz d'Audaus, 1612 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Audaux ressort. au baill. de Navarrenx et comptait 84 feux. — Dépendance du marquisat de Gassion.

AUDAUX, f. c. de Monein. — Audaus, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 789, f. 233).

Audéjos et ses annexes, Orius et Herm, ressort. au baill. de Pau et comptaient 38 feux.

Audicura (L'), fief, coe d'Abos; mentionné en 1385 (cens. f° 35). — Ce fief ressort, au baill, de Lagor et Pardies; il relevait de la vicomté de Béarn.

Audios, h. c. d'Anglet. — Audoz, 1198 (cart. de Bayonne, f. 23).

AUDIRACQ, vill. c<sup>ac</sup> de Monassut; ancienne commune. — Audirac, 1385 (cens. f° 58). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Audiracq était réuni à Gerderest et à Monassut; ces trois paroisses comprenaient 25 feux et ressort. au baill. de Lembeye.

Auga (L'), f. c de Gayon.

Augar, c<sup>a</sup> de Thèze. — Algar, xi s' (cart. de l'abb. de Saint-Pé, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 291). — Augar, xiii siècle (fors de Béarn). — Augaar, 1385 (cens.). — Augaa, 1437 (hommages de Béarn). — Sent Laurens d'Auguaa, 1538; Augua, 1544 (réform. de Béarn, B. 743; 830). — Il y avait deux abhayes laïques vassales de la vicomté de Béarn: *PAbadie-Susan* et *PAbadie-Jusan*. — En 1385, Auga ressort. au baill. de Pau et comprenait 22 feux. — Auga était une ruffebaronnie vassale de la vicomté de Béarn.

Le ruisseau d'Auga sépare les communes de Séby et d'Auga; il se jette dans le Luy-de-France.

Augaas (LES), éc. cº de Garlède-Mondebat.

AUGAS, h. c° de Castetbon. — Los Augass, v. 1538 (réform. de Béarn, B. 784, f 45).

Augas (LES), éc. cne de Baleix.

Accas (LES), h. coo de Sedze-Maubec. — Les Auguas, 1675 (réform. de Béarn, B. 648, for 248).

Augas (Lzs), ruiss, qui prend sa source à Salies, arrose Castagnède et se jette dans le Gave d'Oloron.

AUGAS DE MU, h. coe de Castagnède. — Voy. Mu. Augas (Le pic d'), mont. coe de Laruns.

Le ruisseau d'Aule prend sa source au lac du même nom, arrose Laruns et se jette dans le Gave de Bious.

AULET, éc. cae d'Accous.

AULET, f. c<sup>-a</sup> d'Arthez. — Aulher, 1385 (cens. f° 41). AULHADZ (L'), éc. c<sup>ae</sup> de Livron.

AULIOU, mont. c<sup>20</sup> de Laruns. — Leoo aperat Osquau, Leoo aperat Foscau, 1440 (cart. d'Ossau, f° 251, et ch. d'Ossau, DD. 7).

AULOUBET (L'), ruiss. qui arrose Sarrance et se jette dans le Gave d'Aspe.

Aulouse (L'), ruiss. qui prend sa source à Denguin, arrose Aussevielle et se jette dans le Gave de Pau à Lacq. — L'Auloze, 1359 (not. de Pardies). — L'Aulose, 1440 (cens. de la Bastide-Monréjau). — L'Aulose, 1538 (réform. de Béarn, B. 835).

Aunez, f. et fief, c<sup>no</sup> d'Abitain. — L'ostau d'Ones, 1385 (cens. f° 14). — La maison noble de Donez, 1666 (réform. de Béarn, B. 683, f° 47). — Oneix, 1783 (dénombr. E. 36). — Baronnie créée en mars 1775, vassale de la vicomté de Béarn.

AUBETE (L'), ruiss. qui arrose Arette et se perd dans le Vert d'Arette.

Auriao, coo de Thèze; anc. annexe de la commune d'Argelos. — Auriag, 1096 (Marca, Hist. de Béern, p. 356).

Auriors, com de Lembeye. — Ryons, 1227 (reg. de Bordeaux, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 572). — Aurios, 1385 (cens.). — Riontz, 1538 (réform. de Béarn, B. 826). — Aurions-Idernes, depuis la réunion d'Idernes en 1844. — En 1385, Aurions comprenait 11 feux et ressort. au beill. de Lembeye. — Aurions-Idernes a été distrait en 1846 du canton de Garlin.

Aunit, h. c. d'Haget-Aubin; mentionné en 1682 (réform. de Béarn, B. 672, f. 128). — Orit, 1749 (reg. du Parl. de Navarre, f. 34).

AURONCE (L'), ruiss. qui prend sa source à Lasseube et se jette dans le Gave d'Oloron après avoir arrosé Estialescq, Goès, Estos, Ledeuix, Verdets, Lucq et Saucède. — Lauronce, 1585; l'Ouronce, 1675 (réform. de Béarn, R. 662, f' 249; 775).

Le bois de l'Auronce est dans la con de Lucq: -lo bosc de l'Auronse, 1596 (ch. de Lucq, DD. 5).
Auronces (Les), h. con de Lasseube.

Auronces (Les), lande, cne de Saucède.

AURONCES (LES), lande, coe d'Uzein, dans le Pont-

Long.
AURONE (L'), ruiss, qui prend sa source à Aramits, dans

Aurore (L'), ruiss. qui prend sa source à Aramits, dans le bois de Goulomme, arrose Ance et Féas et se jette dans le Vert. — La val d'Orso, 1590 (ch. de Barétous, E. 359).

Aus-Bachious, éc. cos de Lespourcy et de Lombia.

Aus-Cités, éc. co d'Andoins.

Aussehourque, fief, c° de Salies. — L'ostau d'Ausse-Forque, 1385 (cens. f° 6); vassal de la vicomté de Béarn.

Aussevielle, c° de Lescar. — Ausse-Vielle, 1342;
Ossobiele, 1349 (not. de Pardies, n° 1 et 2, f° 102).
— Aucevielle, 1385; Osso-Bielle, 1402 (cens.). —
Aussabiela, 1538; Aussavielle, 1675 (réform. de
Béarn, B. 677, f° 95; 848, f° 3). — Saint-Jean
d'Aussevielle, 1754 (terrier de Denguin, E. 308).
— Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté
de Béarn. — En 1385, Aussevielle dépendait de
la baronnie de Denguin.

Aussunuco, con de Mauléon. — Aussuruc, 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, fo 43). — Ausseruc, 1412 (not. de Navarrenx, fo 70). — Aussuruc, 1454; Sent-Martin d'Auçuruc, Aussurucus, 1471 (ch. du chap. de Bayonne). — On dit en basque Alsuruku.

Austous, h. c'e de Gan. — Lo vic de Austos, 1535 (réform. de Béarn, B. 701, f° 169). — Le vicq d'Astous, 1753 (dénombr. de Rébénac, E. 41).

AUTERRIVE, c° de Salies. — Auterribe, xm° s° (cart. de Bayonne, f° 76). — Auteribe, vers 1360 (ch. de Came, E. 425). — Sont-Miqueu d'Auterribe, 1442 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 1, f° 44). — Auterrive en France, 1675 (réform. de Béarn, B. 680, f° 566). — Auterrive dép. de la subdélégation de Dax.

AUTEVIELLE, c<sup>as</sup> de Sauveterre. — Autebiele, 1379 (ch. d'Autevielle, E. 2078). — Lo passadge d'Autebielle, 1442 (contrats de Carresse, for 240). — Le pont d'Autabiela (sur le Gave d'Oloron), 1542; Autavielle, 1546 (réform. de Béarn, B. 736). — Authe-

vielle, 1728 (dénombr. de Gassion, E. 29). — Autovielle-Saint-Martin-Bidéren, depois la réunion de Saint-Martin et de Bidéren: 18 avril 1842. — En 1385, Autovielle comptait 11 feux avec Saint-Martin et ressort. au beill. de Sauveterre.

Autain (L'), ruiss, qui arrose la c<sup>ne</sup> des Aldudes et se jette dans la Nive de Baïgorry.

AUX-THEYS, f. c<sup>bc</sup> de Bayonne, à Saint-Esprit. -- Lo Tei, xtit<sup>e</sup> siècle (cart. de Bayonne, f<sup>c</sup> 26).

Arzın, f. et min, com de Castétis. — Ausii, 1385 (cens.

Auzu, mont. cara de Louvie-Juzon et d'Aste-Béon.

Ayaks, mont. ces de Larum et de Gère-Bélesten.

Aypı (L'), ruiss, qui descend de Léès-Athas, arrose Osse et se jette dans le Lourdios.

Aydia, con de Garlin. — Aidie, 1385 (cens. de Béarn, f. 57). — Aydia, 1542 (cens. de Conchez, B. 730, f. 93). — Ayrie, 1675 (réform. de Béarn, B. 651, f. 288). — En 1385, Aydie comprenait 25 feux et ressort. au baill. de Lembèye.

Ardius, c° d'Accous. — Lo temple de Sent Martin d'Aydius, 1590 (reg. d'Aydius, BB. 1, f° 3). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Aydius comptait 30 feux et ressort. an baill. d'Aspe.

Arouc (L'), ruiss. qui prend sa source à Aramits et se jette dans le Vert d'Arette.

Avgorce, bois et mont. c\*\*\* de Haux, Sainte-Engrace et Lanne.

Argonas (L'), ruiss, qui arrose Saint-Gladie et se jette dans le Saison.

AYGUERBU, f. c. de Lahonce. — Aqua minor, xit s. (cart. de Bayonne, f. 10).

AYHERDY (L'), ruiss. qui coule à Beyrie (con de Saint-Palais) et se jette dans la Joyeuse.

Atherna, com de la Bastide-Clairence. — San Per de Aiherre, 1321 (ch. de la Camara de Comptos). — Ajarra, 1513 (ch. de Pampelune). — Ahyerre, 1754 (collations du dioc. de Bayonne).

Atous, mont. c<sup>10</sup> de Laruns. — Lo port aperat Heose, Boss, 1440 (cart. d'Ossau, f° 249). — Yoos, Yous, 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f° 354; 657, f° 304).

Arminé, h. coo de Borce.

Azun, montagne, c'e de Laruns, sur la frontière d'Espagne.

В

BARATXÉ (LE), ruiss. qui prend sa source à Juxue et s'y jette dans l'Etchebarne.

BABERNAT (LE BOIS DE), c<sup>re</sup> de Corbères-Abère-Domengeux; mentionné en 1540 (réform. de Béarn, B. 841, f° 5).

BABURET (LA MIRE DE), mine de fer, coe de Louvie-Soubiron.

Baccabrau, min et fief, sur la rivière de Baïse, c'n de Pardies (c'n de Monein). — Molendimum de Batkaral, 1176; molendima de Barkarrau, xii s' (cart. de l'abb. de Sauvelade, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 143 et 490). — Molendima de Baccarrau, 1235 (réform de Béarn, B. 864). — Lo molii de Baccarau, 1457 (not. de Castetner, l'72). — Le fief Baccarrau appartenait à l'abb. de Sauvelade et était vassal de la vicomté de Béarn.

Baccus, mont. c" de Sainte-Engrace.

Bachaurt, éc. c. de Navarrenx-Bérérenz.

Bachardon, fief, coo de Monein. — L'estau de Baccardoo, 1385 (cens. de Béarn, f° 37). — Ce fief reasortissait au baill. de Monein et était vassai de la vicomté de Béarn.

Bachauler (Le), rivière. — Voy. Luzoué (Le). Bachoa, h. c. d'Arnéguy.

Bacsor (Lz), ruiss. qui prend sa source à Mesplède et se jette à Haget-Aubin dans le ruisseau d'Aubin.

Baczová, fief, c<sup>so</sup> d'Andrein; mentionné en 1641 (réform. de Béarn, B. 684, f 53). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Badano (LE BUISSEAU DE), prend sa source près de Lamarque (départ. des Haules-Pyrénées) et se jette dans l'Ousse à Pontacq.

Bant (Lz), ruiss. qui arrose Coarraze et Bénéjac et se perd dans le Lagoin; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 677, C 117).

Banner, f. c. de Méritein. — Badegs, 1385 (cens. de Béarn, f. 24).

BADET, fief, c<sup>w</sup> de Monein. — Badeg, 1344 (not. de Pardies, f 41). — Badege, 1384 (not. de Navarrenx). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Bager (LE), h. et bois, c<sup>-a</sup> d'Eysus. — La seube de Bayer, XIII° s° (fors de Béarn). — Bages, 1538; le Bagé, 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f° 5; 848). — Il y avait au Bager une comm<sup>rie</sup> de Malte. — Voy. SAINT-CHRISTAU.

Backs, vill. coo de Bécet. — Baiss, xit's' (ch. de Gabas). — Bayess, 1385 (censier). — Bagess, 1538

(réform. de Béarn, B. 850). — En 1385, Bagès comptait 7 feux et ressort. au baill. d'Ossau.

BAGET, h. c. d'Arudy.

Bagnère (La), ruiss. qui arrose la commune de Lasseube et se jette dans le Léza.

Baso, f. c<sup>no</sup> de Sainte-Engrace; mentionnée en 1481 (contrats d'Ohix, f<sup>o</sup> 100).

BAGOBACOTXA (LE BOIS DE), c<sup>ne</sup> de Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut.

Baig (La), bois, cno d'Agnos.

Baie (La), h. c<sup>no</sup> de Lucq-de-Béarn. — La Bag, 1368 (not. de Lucq). — La marque de Labaig, 1562 (cens. de Lucq). — La Baits (carte de Cassini).

BAIG DE GEUP (LA), bois, c<sup>ue</sup> de Castetbon et d'Audaux; tire son nom du hameau de Geup. — Labaigs d'Audaus, 1538; Labaigt de Geup, 1675 (réform. de Béarn, B. 682, f° 274; 721).

Le ruisseau de la Baig de Geup arrose la commune de Castetbon et se jette dans le ruisseau des Barthes. — La Bag de Geup, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 799, f° 11).

Bais DE SAINT-COURS (LA) ou DE CINÇ-OURS, ruiss, qui descend des montagnes d'Etsaut et se jette dans le Sescouet.

Baisonny (La vallés de ), arrond. de Mauléon; comprend les communes des Aldudes, Anhaux, Ascarat, la Fonderie, Irouléguy, Lasse, Saint-Étienue-de-Baigorry et Urepel; elle commence à la frontière d'Espagne et finit à Ossès. — Vallis quæ dicitur Bigur, vers 980 (ch. du chap. de Bayonne). — Beygur, 1168 (coll. Duch. vol. CXIV, f' 35). — Baiguer, 1302 (ch. du chap. de Bayonne). — Baiguer, 1302 (ch. du chap. de Bayonne). — Baiguer, 1328 (ch. de la Camara de Comptos). — Bayguerr, 1335 (ch. du chap. de Bayonne). — Beygorri, 1397 (not. de Navarrenx). — Sierra de Vaygurra, 1446 (coll. Duch. vol. CXIV, f' 207). — Bayguer, 1402 (ch. de Navarre, E. 459). — La vallée de Baigorry dépend. du royaume de Basse-Navarre; anc. vicomté et archiprêtré du dioc. de Bayonne.

Le village de Baïgorry appartient à la commune de Saint-Étienne-de-Baïgorry.

BAIGPRÉGORE, f. c. de Salies. — Bagpregone, 1385 (cens. f. 5). — Bagpergonne, 1535; la Bag Pregona, 1543 (réform. de Béarn, B. 705, f. 216; 806, f. 47).

BAIGT D'AUBISE ET DE HAUT, h. che de Borce.

Baicrs, c. d'Orthez. — Baigs, xiii\* s. (fors de Béarn). — Baigs, 1318; Bags, 1343 (ch. de Béarn, E. 846; 1489). — Bachs, 1505 (not. de Garos). — Batz, vers 1540; Vagtz, 1548 (réform. de Béarn, B. 761, f. 1; 802, f. 15). — Baitz, 1582 (aliéna-

tions du dioc. de Dax, pièce 19). — Baigts dépendait du dioc. de Dax et était le chef-lieu de la notairie de Rivière-Gave; on y comptait 59 feux en 1385.

BAIGURRA, mont. c<sup>nee</sup> de Bidarray et de Macaye. —
Baygourra, 1675 (réform. d'Ossès, B. 687, f° 9).
BAILLARGET (LE BUISSEAU DE), arrose Escurès et Corbères

et se jette dans l'Arcis.

BAILLERX, f. c. d'Orthez. — Balhenzs, 128a (cart. d'Orthez, f. 5). — Baillens, 1314 (rôles gascons). — L'ostau de Balhencz, 1385 (cens. f. 39). — Balhenx, 1546; Bailleinx, 1674 (réform. de Béarn, B. 754; 683, f. 131). — Le fief de Baillenx dép. du baill. d'Orthez et relev. de la vicomté de Béarn. BAILLERX (LE RUISSEAU DE), arrose la c. de Salies et se

BAILORGUE (LA), ruiss. formé du Caparrecq et du Chicq, arrose Monein et se jette dans la Baisère. — Baglongue, 1441 (not. d'Oloron, n° 3, f° 115).

jette dans le Saleys.

Baise (La), riv. qui prend sa source à Lasseubétat et se jette à Abidos dans le Gave de Pau, après avoir arrosé Lasseube, Monein, Lacommande, Aubertin, Arbus, Parbayse, Abos, Pardies (c° de Monein), Noguères, Mourenx et Os-Marsillon. — Baisa, 1166 (ch. d'Aubertin, d'ap. Marca, Hist. de Béarn, p. 421). — Bayse, 1343 (not. de Pardies). — La Bayse, 1396 (not. de Lucq). — La Bayse, 1441 (not. d'Oloron, n° 3, ſ° 115). — La Baysa, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 789, ſ° 6).

Baistle (La), ruiss. qui prend sa source à Ogeu, arrose Lasseube et se mêle à la Baïse.

Baisène (La), ruiss. qui sort du bois de Larincq (c<sup>1-a</sup> de Monein), arrose Cuqueron et se jette dans la Baïse près de Pardies (c<sup>1-a</sup> de Monein).

BAINT-JEAN, éc. c. de Castillon (c. de Lembeye).
BALAGUÉ (LE MOULIN DE), c. de la Bastide-Monréjau.
BALAGUER, f. c. de Monein. — L'ostau de Balaguee,
1385 (cens. f. 37). — Balagué, 1773 (dénombr.
de Monein, E. 36). — Le fief de Balaguer dépendait du baill. de Monein et relevait de la vicomté

de Béarn.

Balaire (LE), ruiss. qui prend sa source dans la c<sup>ne</sup> de
Saint-Armou et se jette dans le Luy-de-France après
avoir arrosé Navailles-Angos, Doumy et Viven.

Balalin, mont. cos de Barcus et de Montory.

BALAMBICO, lande, coe de Mazeroles.

BALAMBITS, fief, car de Peyrelongue-Abos. — Balembitz, 1385 (cens. f 58). — Ge fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Balander (La), ruiss, qui prend se source à Ance et se jette dans le Vert à Oloron-Sainte-Marie.

Balansun, coa d'Orthez; mentionné en 1205 (ch. de Bérérenx). — Balensun, xiii s' (fors de Béarn).

-- Balensu, 1343 (not. de Pardies). -- Valenssun, 1385 (cens.). -- Valencin (Froissart, liv. IV). -- Balanssun, 1536 (réform. de Béarn, B. 806, f° 3). -- En 1385, Balansun comprenait 27 feux et ressort. au baill. de Pau. -- Le fief de Balansun était vassal de la vicomté de Béarn.

Balasque, f. c.º de Castétis. — La lane de Balasco, 1536; Balasquo, 1614 (réform. de Béarn, B. 806, f° 7; 816).

Balay, banc de sable dans l'Adour, coe de Bayonne.—
Insula de Balay, juxta ecclesiam Sancti Bernardi de
Baiona, 1342 (rôles gascons).

Balazá, h. c<sup>e</sup> de Gabaston; anc. commune. — Balazée, 1683 (réform. de Béarn, B. 654, f° 213).

BALÇA (LE COL DE), che de Larrau.

Balbix, éc. coe d'Audéjos.

Baleix, com de Montaner; anc. dépendance de la comm<sup>rie</sup> de Malte de Caubin et Morlàas. — Bales, xi° siècle (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 324). — Bales, xii° s° (Hist. de Béarn, p. 450). — Balestoos, xiii° s° (fors de Béarn). — Baleixs, 1385; Balesie, 1402 (cens.). — Baleyxs, Balechs, 1538; Balex, 1548 (réform. de Béarn, B. 758, f° 8; 838 et 844). — En 1385, Baleix comptait as feux et ressort. au baill. de Pau. — Le fief de Baleix relevait de la vicomté de Béarn.

BALESTÉ (LE BUISSEAU DE) ou DES BARTHES, sort du bois de Méritein, arrose Bastanès, Bugnein, Audaux, et se jette dans le Gave d'Oloron.

BALESTRADE, fief, cre de Castéide-Doat; créé en 1372 (contrats de Luntz, f° 15). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Balichon, min, cuo de Bayonne. — Molendinum de la Mufala, Balaisson, 1198; Balaichon, Molin de le Muhale, Molin de la Muffale, lo pont de Balaischon, 1259 (cart. de Bayonne, 123, 41 et 44). — Baleyson, 1331; Baleychoun, 1334 (rôles gascons).

Ballbaur, f. cº de Castetbon; mentionnée en 1385 (cens. de Béarn, P 25).

Balirac, com de Garlin. — Saint-Félix de Balirae est cité au x° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 266). — Balirag, 1443 (contrats de Carresse, f° 270). — Balirac-Maumusson depuis la réunion de Maumusson à Balirac. — Le fief de Balirac était vassal de la vicomté de Béarn.

Ballinos, con de Nay. — Balliros, 1515 (ch. d'Assat, E. 359). — Baliros, 1538 (réform. de Béarn, B. 826). — En 1385, Baliros comprenait 11 feux et ressort. au baill. de Pau.

BALIROT, h. c. d'Arthez-d'Asson.

Ballays, vill. c" de Lagor.

BALOUR (LE PAS DE), mont. cod de Laruns. - Balorn,

1440 (cart. d'Ossau, f' 269). — Baror, 1538 (réform. de Béarn, B. 832, f' 5).

Balous (LE Bois DE), cne de Lucgarrier.

BANCA, vill. c<sup>no</sup> de la Fonderie. — Ce nom vient d'une forge de fer (en basque, banca) qui y est établie. BANIBA DE PIALAT (LE), mis, cso d'Idron; détruit dès

1731.
BANOSSOTTE, mont. c<sup>ne</sup> de Borce.

BAQUE (LA), f. c\*\* de Morlàns. — Un hostau aperat la Baqua, pres lo portau de la Baqua, 1645 (cens. de Morlàns, f\* 247).

Baradat, éc. cº d'Auga.

BARADAY, f. coo d'Arrosès.

BARADAT, f. cº de Billère.

BARADAT, f. coe de Castétis.

Baradat, f. c. de Lembeye.

BARADAT, min, coo de Monein. — Lo moulia de Barada, 1657 (not. de Monein, nº 191, fº 73).

Baradats (LES), lande, coe de Gerderest.

Banada (La), ruiss. qui prend sa source près de Lamarque (départ. des Hautes-Pyrénées), arrose Pontacq, Barzun, Livron, et se jette dans l'Ousse. — La Ossera, 1508 (not. de Pontacq, n° 1, ſ° 7). — L'Aussre, 1767 (terrier de Livron, E. 336).

BARAIN, f. c. de la Bastide-Villefranche. — Baran d'Urdios, 1393 (ch. de Came, E. 425).

Baralet coule à Borce et se jette dans le Gave d'Aspe.

Barat, fief, c<sup>ne</sup> de Saint-Dos; cité en 1538 (réform. de Béarn, B. 686, f° 256). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

BARATCHÉRY, h. c" de Saint-Pierre-d'Irube.

Barateier (Ls), ruiss. qui arrose le village d'Arrive et se jette dans le Saison.

Banathau, f. c. de Morlàas; fief mentionné en 1673 (réform. de Béarn, B. 652, f. 64). — Il relevait de la vicomté de Béarn.

Baratous, h. com de Sainte-Suzanne.

BARBACANNE (LE CHEMIN), c.ºº de Mauléon. — Ce nom vient, sans doute, du voisinage du château.

BARBAN, mont. c<sup>ne</sup> de Laruns. — Barbaa, 1440 (cart. d'Ossau, f° 274).

Bass, f. c<sup>ee</sup> de Pontacq. — Lo Barber, 1385 (cens. de Béarn, f° 63).

Barrá (La russrau), coule sur la code Vielleségure et se jette dans le Saleys.

BARBENRORE, f. c. de Labatut-Figuère.

BARBÉRA (Ls), ruiss, qui prend sa source entre Ustarits et Arcangues, arrose Bayonne et Bassussarry et sè jette dans la Nive.

Barrot (LE), ruiss. qui arrose Lescun et se jette dans le Gave de Lescun. Banca, mont. cod d'Aydins.

Barcus, c<sup>m</sup> de Mauléon. — Barcus, 1384 (not. de Navarrenx). — Barcuix, 1462 (not. d'Oloron, n° 4, f° 25). — Sent-Saubador de Barcuix, vers 1470 (contrats d'Ohix, f° 10). — Barcos, 1520 (cout. de Soule). — Barcux, 1580 (ch. de Luxe, E. 360). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Soule. — On dit en basque Barkoche.

En 1790, Barcus fut le chef-lieu d'un canton dépendant du district de Mauléon et composé des communes de Barcus, de l'Hôpital-Saint-Blaise et de Roquiague.

BARDAMU (Lz), ruiss. qui arrose Borce et se jette dans le Bélonce.

Bardos, c<sup>m</sup> de Bidache; mentionné au xiii<sup>e</sup> s<sup>e</sup> (cart. de Bayonne, f<sup>e</sup> 25). — Sancta Maria de Bardos, 1693 (collations du dioc. de Bayonne). — Bardos était une baronnie relevant du duché de Gramont.

En 1790, Bardos fut le chef-lieu d'un canton dépendant du district d'Ustarits et composé des communes de Bardos et de Guiche.

BARELLE, f. c<sup>\*e</sup> de Bellocq. — Barelhes, 1385 (cens. f° 7).

Barelle (La), mont. c<sup>ue</sup> de Gère-Bélesten, Laruns et Aydius.

BABBILLES, f. c d'Arudy. — Barelhes, 1385 (cens. f 72).

Barrilles, f. c<sup>ue</sup> de Buzy. — Barelhes, 1614 (réform. de Béarn, B. 817).

BAREILLES (LE RUISSEAU DES), prend sa source à Baliros et se jette à Narcastet dans le ruisseau Lascoure. — Las Barelhes, 1538 (not. d'Assat, n° 7, f° 4).

Barracou, h. c.ª d'Escot. — Le ruisseau de Barracou prend sa source à Bilhères, au col de Marie-Blanque, et se jette à Escot dans le Gave d'Aspe.

Barrous (La vallés de), arrond. d'Oloron; comprend les cres d'Ance, Aramits, Arette, Féas, Issor et Lanne. Placée entre la Soule et la vallée d'Aspe, elle commence à la frontière d'Espagne et finit à Oloron-Sainte-Marie. — Baratos, 1290 (ch. de Béarn, E. 427). — La terre de Baretos, 1376 (montre militaire, f° 68). — Varatoss, 1385 (cens.). — Barethous, 1477 (ch. d'Aspe). — Au xviii° siècle, on dissit Barétons: — Le chef-lieu de la vallée était Aramits. — En 1385, la vallée de Barétous ressort. au baill. d'Oloron.

BARBERÇUSY (LE), ruiss. qui arrose Aussurucq et se jette dans le Saison à Idaux-Mendy.

BARROUR (LA), anc. division de la Soule. — La Barrehovva, 1358 (rôles gascons). — La Barhoa, 1471; la Barhoha, 1479 (contrats d'Ohix, f'\* 25 et 74). — L'Abarhos, 1520 (cout. de Soule). — La Barhoue formait une des trois messageries de la Soule et comprenait les communes d'Ainharp, Aroue, Arrast-Larrebieu, Berrogain-Laruns, Charritte-de-Bas, Chéraute, Domezain-Berraute, Espès-Undurein, Etcharry, Ithorots-Olhaiby, Lohitzun-Oyhercq, Mauléon-Lichatre, Moncayolle-Larrory-Mendibieu, Osserain-Rivareyte, Viodos-Abense.

Banconne, h. c.º de Sedze-Maubec; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, fº 241). — Le ruiss. de Baricomme arrose Sedze-Maubec et se jette dans le Léèr.

Baridein, éc. cº de Montsort.

BARINGOUSTE, h. et bois, co de Monein; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 661, fo 9).

Bannque, fief, c° de la Bastide-Cézéracq. — L'ostau de Barinco, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, ſ° 3). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Barinque, c<sup>oo</sup> de Morlàas. — Barinco, 1402 (cens.). —
Barinquo, 1538 (réform. de Béarn, B. 866). —
Barinquo, 1542 (ch. de Barinque, E.). — Barincou, 1676 (réform. B. 652, f° 231). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Barinque ressortissait au baill de Pau et comptait 15 feux.

Barlanès (La vallér du), comprend une partie de la com de Lanne. — La Bag de Berlanes, 1590 (ch. de Barétous, E. 359).

Barriche, f. c. d'Espinte. — L'ostau de Barhaneche. 1385 (cens. f° 14). — Barhanecha, Barhanica, 1538; Berhanexe, 1546 (réform. de Béarn, B. 754; 833 et 842). — Le fief ressort. au baill. de Sauveterre et relevait de la vicomté de Béarn.

Banninicus (Lz), ruiss. qui arrose la coe de Macaye, et se jette dans l'Oyhène.

BARON, f. coe de Montaut.

Baroumères, f. c. de Ramous. — Barromeres, 1385 (cens. [? 9]).

BARBACA DE BARLANE, mont. cod d'Osse.

BARRAGUA, h. cº de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, fº 279).

Barrail (Lz), ruiss. qui limite Oràas et Sauveterre et se jette dans le Labourt-Heuré.

Barrailla, eaux minérales, c° d'Autevielle-Saint-Martin-Bidéren.

BARRAUTE, c<sup>oo</sup> de Sauveterre. — Berraute, 1385 (cens.). — Sent Sapriaa de Berraute, 1413 (not. de Navarrenx, f° 25). — Berauta, 1548; Beraute, 1687 (réform. de Béarn, B. 760, f° 39; 686, f° 212). — Barraute-Camu, depuis la réunion de Camu: 14 juin 1841. — En 1385, Barraute comprenait 24 feux et ressortissait au baill. de Navarrenx. Barracer, fief, c<sup>oo</sup> de Berrogain-Laruns; mentionné

en 1383 (contrats de Luntz, f° 84), vassal de la vicomté de Soule.

BARRÈRES, éc. cª de Dognen.

Bannènes (Les), éc. coe de Lons.

BARRETCHIRY, h. c \*\* de Musculdy.

BARROILHET, f. c. de Biarrits.

Barros, éc. cºº de Lahourcade; mentionné en 1776 (terrier de Lahourcade).

Bannou, lac, coe de la Bastide-Villefranche.

Barry, f. cne de Lembeye.

BARRY, b. cne de Castéide-Doat.

Bans, mont. che de Sarrance.

Bansious (LES), lande, cne d'Aurions-Idernes.

BARTHAZE, f. cne de Pontacq.

BARTHE, f. c\*\* de Sainte-Suzanne. — Lo terrador aperat la Barte de Larus, 1457 (not. de Castetner, f\* 88).

BARTER, fief, c. de Navarrenx. — L'ostau de Barte, 1385 (cens. f. 32). — Barta, 1535 (réform. de Béarn, B. 833). — Il y avait une abbaye laïque qui appartenait aux jurats de Navarrenx et était vassale de la vicomté de Béarn.

BARTHE (LA), bois, c<sup>no</sup> de Bordes (c<sup>on</sup> de Clarac). — Lo Bartaa, 1536 (réform. de Béarn, B. 807, f<sup>o</sup> 52).

BARTHE (LA), bois, coe de Bouillon.

BARTHE (LA), bois, coo de Labatut-Figuère.

BARTHE (LA), bois, coo de Portet. — Il comprenait 155 arpents en 1777.

Barthe ou Artigues, 1728 (dénombr. de Conches, E. 26). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

BARTHE (LA), lande, cue d'Arrosès.

Barthe (La), lande, coe d'Uzan.

Bartes D'Armau (La), bois et landes, c<sup>ee</sup>: d'Os et de Lagor; mentionné en 1548 (réform. de Béarn, B. 759).

BARTHE DE MONNET (LA), bois et landes, c<sup>no</sup> de Castetbon; mentionnés en 1675 (réform. de Béarn, B. 682, f° 278).

BARTHE-JUZNA (LA), éc. cod de Lasseube.

Bartus (Les), éc. co de Monpézat-Bétrac.

Bartes (Les), éc. cº de Sarpourenx.

Bartes (Les), h. c. de Ponson-Debat-Pouts; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f 339).

BARTERS (LES), ruiss. qui arrose Oloron et Ledeuix et se jette à Cardesse dans la Lèze.

BARTHES (LES), ruisseau. — Voy. Balesté.

Bartest, f. c. de Vielleségure. — Barte, 1385 (cens. f. 35).

BARTHETTE (LA), ruiss. qui arrose Ogeu et se jette dans l'Aiguette.

BARTHIEU (LE), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> de Bellocq et s'y jette dans le Gave de Pau.

BARTHULAGUR, f. c. d'Ithorots-Olhaiby. -- Batrulague, 1477 (contrats d'Ohix, f° 55).

Barrors (Les), éc. cº de Bordes (cº de Ciarac).

Barrouil (LE), éc. co de Samsons-Lion.

Bartouille (La), mis sur le ruisseau Labourt-Heuré, ce de Sauveterre; mentionné en 1675 (réform de Béarn, B. 680, f° 267). — La Bortouille (Cassini).

Barzun, c° de Pontacq. — Barzunum, 1286 (ch. de Béarn, E. 267). — Barsun, 1402 (censier). — Barssun, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 3). — En 1385, Barzun comptait 13 feux et ressort. au baill. de Pau. — C'était, au xviii° siècle, le cheflieu de la notairie de Rivière-Ousse.

BASACLE (LE), min et fief, com de Morlàns; mentionné en 1338 (cart. d'Ossau, f' 37). — Lo Basagle, 1538; le Basadgle, 1665; Basadgle, 1674 (réform. de Béarn, B. 652, f' 20; 848, f' 5; 872). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Basau (Ls Lac), cre de Laruns.

Bascassan, vill. c<sup>no</sup> d'Ahaxe; ancienne commune réunie d'abord à Alciette, puis à Ahaxe le 11 juin 1842. — Bazcacen, 1513 (ch. de Pampelune). — Vazcazen, Vazcaçan, 1621 (Martin Biscay).

Bascoin, éc. cas de Rivehaute.

Bascou (LE), éc. c. de Diusse.

Bassier (Ls), ruiss, qui arrose Louvie-Juzon et Capbis et se jette dans le Béès. — Lo Bassep, 1538 (réform. de Béarn, B. 820).

Basque (Le pays). — On comprend sous ce nom les arrondissements de Mauléon et de Bayonne. — Vasci (Silius Italicus). — Vaccaria, vers 640 (Duch. Hist. Franc. I, p. 647). — Bascle, xi° s° (chanson de Roland, ch. I, vers 213). — Basclonia, v. 1160 (Hugues de Poitiers). — Los Bascas, xiii° s° (Hist. de Languedoc, III, pr. col. 32). — Le pays de Bascles, les Basclois (Froissart, liv. III). — La terre de Bascos, 1519 (ch. de Navarre, E. 470).

Basques, b. coo d'Aramits.

BASQUES (LA CÔTE DES), c<sup>\*\*</sup> de Biarrits, sur le bord de l'Océan; ainsi nommée parce que les Basques y viennent en grand nombre le dimanche qui suit la Nativité.

Bassabile (Ls), ruiss. qui prend sa source à Lohitzun, arrose Ainharp et se jette à Aroue dans la Phaure. Bassabure ou Bassabure. — Ce nom s'applique aux parties élevées des villages du pays Basque.

BASSABURE (LE), ruiss. qui arrose Espelette et se jette dans le Subiçabeléta. — Ce ruisseau tire son nom d'un hameau d'Espelette.

BASSABURE (LE), ruiss. qui prend sa source à Gamarthe,

traverse Lacarre et Bustince-Iriberry et se perd dans le Harcuby.

Bassacharré (LE), ruiss. qui prend sa source à Estérençuby et s'y jette dans la Nive de Béhèrobie.

BASSAPOURE, h. c<sup>ue</sup> de Saint-Jean-le-Vieux. — Le vrai nom serait *Bassabure*.

BASSARAITZ (LE), ruiss. qui coule à Bunus et se jette dans la Bidouse.

Bassanniéra (LE), ruiss. qui arrose Holdy et Irissarry et se perd dans l'Uhalde.

BASSAUT (LE), ruiss. qui coule à Saint-Faust et se jette dans le ruisseau des Hies.

BASSE, f. c<sup>ne</sup> de Lestelle. — La Bassa, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 787, f° 41).

Basse (La) ou Labas, ruiss. qui arrose Garlin et se jette dans le Gros-Léès.

Bassesoure, h. cue de Cambo.

Bassabure, h. c. de Sare. — Le véritable nom est Bassabure.

Bassillos, c. de Lembeye. — Basilhoo, 1402 (cens.).
— Bacilhoo, vers 1540; Bacilho, 1542; Basilhon, 1546; Bacilhon, vers 1550 (réform. de Béarn, B. 728, f. 10; 783, f. 7; 841, f. 35). — Bassillon-Vauzé, depuis la réunion de Vauzé. — En 1385, Bassillon comptait 7 feux et ressort. au baill. de Lembeye.

Bassors (Lzs), éc. c. de Mourenx; mentionné en 1766 (terrier de Mourenx, E. 277).

BASSUSSABRY, com de Bayonne-Nord-Ouest. — Bila-Nave quæ vocatur Bassessari, vers 1150; Bassessarri, 1186; Bacessari, 1256; Bassessari, xiii° siècle (cart. de Bayonne, for 11, 32, 40 et 73). — Sanctus Bartholomeus de Bassussary, 1768; Bassussarits, 1771 (collations du dioc. de Bayonne).

BASTAN (Le), ruiss. qui prend sa source dans les montagnes de Maya (Espagne), arrose Bidarray et se jette dans la Nive.

BASTANAU, lande, cao de Maspie-Lalonquère-Juillac.

Bastanès, con de Navarrenx; mentionné au xº siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 272). — Bastanes, 1375 (contrals de Luntz, f° 103). — Bastanes, 1385 (not. de Navarrenx). — Bastanes, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 799, f° 15). — Sanctus Laurentius de Bastanès, 1608 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Bastanès comprenait 28 feux et ressort. au baili. de Navarrenx.

Bastand (La rount), coe de Pau, dans les landes du Pont-Long. — Lo bosc de Larron, 1394 (ch. de Buros, E. 359). — Lo bosc aperat Laron, lo bosc Larront, 1450 (reg. de la Cour Majour, B. 1, foo 51 et 65). — Larrond, 1743 (dénombr. de Pau, E. 40). — Le nom actuel de ce bois vient du grand maître des eaux et forêts de Bestard.

Bastanous, h. c<sup>ne</sup> de Gan. — Bastarros, 1385 (cens. f<sup>o</sup> 60).

Bastenneix, lieu de pèlerinage, co de Halsou.

BASTIDA, h. c. d'Ahaxe-Alciette-Bascassan.

BASTIDE (LA), fief, cno d'Assat. - Voy. DUPPORT.

BASTIDE (LA), h. c. de Saint-Étienne-de-Baigorry. —
La Bastida, 1513 (ch. de Pampelune). — Le ruisseau de la Bastide prend sa source à Saint-Étiennede-Baïgorry et s'y jette dans la Nive de Baïgorry.

BASTIDE (LA), ruiss. qui prend sa source à Arnos et se jette dans le Luy-de-Béarn, après avoir arrosé Pomps, Morlanne et Castéide-Candau.

Bastide-Cérénaco (La), con d'Arthez. — Ceserag, nu s' (Marca, Hist. de Béarn, p. 453). — Seserag, 1286 (Gall. christ. Lescar). — Cecerac, 1344 (not. de Pardies). — Sezerac, 1352 (cart. d'Orthez. f' 21). — Lo vieler de Seserac, 1385 (cens. f' 43). — Secerac, 1443 (contrats de Carresse, f' 283). — La Bastide vialer de Ceserac, 1538 (réform. de Béarn, B. 823). — En 1385, la Bastide-Céréracq ressortissait au baill. de Pau et comprenait 40 feux.

Bastide CLAIRERCE (LA), arrond. de Bayonne. — La Bastida nueva de Clarenza, 1312 (ch. de la Camara de Comptos). — La Bastide de Clarence, 1364 (ch. de Navarre, E. 459). — La Bastide, 1380; la Bastida de Clarença, 1398 (coll. Duch. vol. CXIV, f<sup>m</sup> 186 et 187). — La Bastide de Clarensse, 1422 (not. d'Oloron, n° 2, f° 23). — Bastida de Clarencia, 1513 (ch. de Pampelune). — La Bastide de Clerance, 1665 (reg. des États de Navarre). — Beata Maria de la Bastide de Clerence, 1767 (collations du dioc. de Bayonne).

En 1790, le canton de la Bastide-Cleirence, dépendant du district de Saint-Palais, ne comprenait que la commune.

Bastide-Monréjau (La), com d'Arthez. — Mont-Reyau, 1352 (not. de Pardies). — La Bastide de Mont-Reyau, 1385 (cens. de Béarn, for ha). — La Bastide-Monréjau ressort. au baill. de Pau et comprenait 37 feux. — C'était le chef-lieu d'une notairie composée de Cescau, Viellenave (com d'Arthez), Bougarber, Beyrie (com de Lescar), la Bastide-Cézéracq, Castéide-Cami, Lignac, Denguin, Vignoles, Castillon (com d'Arthez), Boumourt, Arnos et Doazon.

BASTIDE-VILLEPRANCES (LA) OU LA BASTIDE-DE-BÉARN, com de Salies. — Bielefranque, vers 1360 (ch. de Came, E. 425). — Vielefranque, 1375 (contrats de Luntz, f° 132). — Sent Saubador de Bielefranque, 1442; Bielefranque, 1472 (not. de la Bastide-

Villefranche, n° 1, f° 4h; n° 2, f° 15). — La Bastide de Vielefranca, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — En 1385, la Bastide-Villefranche comprenait 23 feux et formait avec Mu un bailliage composé de By, le Leu et Saint-Dos. — C'était le chef-lieu d'une notairie où ressortissaient Saint-Dos, Carresse, Castagnède et Cassaber.

BASTIDES (LE CHEMIN DES), conduit de la c<sup>me</sup> de Bunus à celle de Saint-Just-Ibarre.

BAT (LA), ruiss. qui arrose Bosdarros et Narcastet et se jette dans le ruisseau des Bareilles; mentionné en 1540 (not. d'Assat, n° 8, ſ° 60).

Bat (La) ou Labat, ruiss. qui coule à Vialer et se perd dans le Léès.

BATAILLE-FURÉ, f. c. de Pontacq. — Batalhe, 1385 (cens. f. 63). — Batalha, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 800, f. 3).

BATAILLÈS (LE), ruiss. qui prend sa source à Asson et se jette dans le Béès. — L'ariu de Bathalhes, 1501 (not. de Nay, n° 1, ſ° 61).

Batalliks (LE), ruiss, qui arrose Asson et se jette dans l'Ouzon.

BATAN (LE), f. et min, con de Lescar. — Ce nom s'appliquait, au moyen âge, à tous les moulins à foulon.

Barbielle, landes et bois, com d'Angaïs, Boeil, Bénéjec, Bordères, Lagos, Mirepeix et Beuste. — Baigbiella, xiii s' (fors de Béarn). — Archidiagonat de Batbilhe, 1385 (cens. f. hh). — Batbielle, 1396; l'arsidiagonat de Begbielle, 1400 (not. de Navarrenx). — Lo conbent de Bagbielle, 1538; les Abbatbielles, 1675 (réform. de Béarn, B. 673, f. 410; 833, f. 12). — Ce territoire était sous la juridiction des jurats de Beuste. — Batbielle était le titre d'un archidiaconé du dioc. de Lescar dont l'étendue répondait à celle des cantons de Nay et de Clarac.

BATBIELLE, mine, coe de Louvie-Soubiron.

Bat-d'Ibanny (La), ruiss. qui prend sa source à Arette et s'y jette dans le Vert d'Arette.

BATHALLE, éc. cue de Rontignon.

Bats, f. cº de Gélos.

BAUCOUYE, lande, cª de Ger.

Baudès (LE), ruiss, qui prend sa source dans la coo de Béost-Bagès et s'y jette dans l'Ouzon.

BAUDBEN, c<sup>ra</sup> de Clarac; mentionné au x1° s° (Merca, Hist. de Béarn, p. 356). — Baudreixs, 1385; Baudreys, 1402 (cens.). — Baudres, 1546; Baudrexs, 1580 (réform. de Béarn, B. 809). — En 1385, Baudreix comptait 6 feux et ressort. au baill. de Pau. — L'ancien village fut détruit en 1772 par les inondations du Gave de Pau.

Bauns, h. c<sup>ree</sup> de Sainte-Suzanne et Salles-Mongiscard; mentionné en 1392 (cart. d'Orthes, f' 3). — Baura, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Besure (Cassini). — Le fief de Baure dépendait du baill. de Larbaig et relevait de la vicomté de Béarn.

BAUTE, h. e<sup>no</sup> de Castetbon; mentionné en 1391 (contrats de Navarrenx). — Bauta, vers 1538 (réform. de Béarn, B. 734, f<sup>o</sup> 4).

Bayac, h. c. de Bouillon.

BATGAAN, montagne. — Voy. Hourquette de Batgaan. Batlacq, f. c\*\* de Bugnein.

BAYONNE, ch.-l. d'arrond. — Civitas Boatium (?); Tribunus cohortis Novempopulanæ: Lapurdo (not. des provinces). — Lapurdum (Grég. de Tours). — Sancta Maria Lasburdensis, vers 980 (ch. du chap. de Bayonne). — Sancta Maria Baionensis, 1105; civitas de Baiona, vers 1140; Baione, commencement du xiii° s° (cart. de Bayonne, f° 5, 7 et 30). — Bayona, 1248; Bayone, 1253 (ch. de la Camara de Comptos). — Baionne, xiv° siècle (Guill. Guiart, vers 3864).

L'évêché de Bayonne était le dixième suffragant de l'archevêché d'Auch ; le diocèse comprensit primitivement : l'archidiaconé de Labourd ou de Bayonne. archidiaconatus Laburdonsis; l'archidiaconé de Cize, archidiaconatus de Cizia; puis les vallées de Bastan et de Lérin, les territoires d'Hernani, Saint-Sébastien et Valcarlos, situés en Espagne; ces dernières possessions furent enlevées au diocèse de Bayonne par Philippe II d'Espagne et réunies au diocèse de Pampelune. - Le concordat de 1802 donna pour circonscription au diocèse de Bayonne les départements des Hautes-Pyrénées, des Basses-Pyrénées et des Landes; la loi du 4 juillet 1821 et la bulle du 10 octobre 1822 l'ont réduit au département des Basses-Pyrénées. Il y avait à Bayonne des couvents d'Augustins, Capucins, Carmes, Cordeliers, Dominicains, de Clairistes et de Visitandines.

La vicomté de Bayonne ou de Labourd exista jusqu'à 1 193. — La charte de commune de Bayonne fut octroyée en 1 2 15 par Jean-Sans-Terre, roi d'Angleterre.

Bayonne était le siège d'un sénéchal, d'un bureau de l'amirauté et d'un hôtel des monnaies.

La subdélégation de Bayonne, qui fut successivement comprise dans les généralités de Guyenne, d'Auch, de Bordeaux, de Pau et Bayonne et enfin de Bordeaux en 1788 et 1789, se composait des communes formant les cantons de Bayonne-Nord-Est, moins le Boucau; Bayonne-Nord-Ouest, Espelette, Saint-Jean-de-Luz et Ustarits en entier; des communes de Bardos et de Guiche, du canton de Bidache; Bonloc, Hasparren, Mendionde et Macaye, du canton de Hasparren; Briscous et Urt du canton de la Bastide-Clairence.

En 1790, Bayonne fit partie du district d'Usta-

Les armoiries de la ville de Bayonne sont d'azur à la tour crénelée et talusée d'argent, ondée au naturel sous le pied, cantonnée à dextre d'un N couronné d'or, avec deux pins de sinople, chargés chacun de sept fruits d'or et posés en pal derrière deux lions d'or. Devise: Nunquam polluta.

BATONNETTE (LA), mont. com d'Urrugne et de Biriatou, sur la frontière d'Espagne.

BAYRES, f. cºº d'Arette; mentionnée en 1538 (réform. de Béarn, B. 825, f° 18).

BAREST (LE), ruisseau. - Voy. Baseigt (LE).

BAZIART, f. c. de Baigts. — Bessiart, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 802, f. 19).

Bazizt, h. c<sup>ne</sup> de Sévignacq (c<sup>on</sup> de Thèze).—Lo Baset, 1385 (cens. f° 56). — Basiet, 1547 (réform. de Béarn, B. 757, f° 48).

Béarn (Le), anc. prov. — Venami 1 (Pline). — Benarnenses (not. des provinces). — Biara (Orderic Vital, lib. XIII). — Beart, Beardum (Guill. de Tyr). — Biarnum, 1171 (ch. de Barcelone, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 483). — Biarnium, 1250 (ch. de Béarn, Marca, p. 621). — Biard, Biar (Mathieu Pàris). — Byern, Biern, 1277 (rôles gascons). — La terru Gaston, xiui s' (chron. des Albigeois, vers 2647). — Bearnases, xiui s' (Hist. de Languedoc, III, pr. col. 39). — Bias, Byas, xiui s'; Bearnium, Biarn, Bearnum, xiv s' (Histor. de France, XXI, p. 93, 179, 695, 784 et 803). — Berne (Froissart). — Baines, Bierne, xiv s' (chron. de Duguesclin, I, p. 464; II, p. 21).

Le Béarn était borné au N. par la Chalosse, le Tursan et le bas Armagnac; à l'E. par le Bigorre; au S. par l'Aragon; à l'O. par la Soule et le duché de Gramont. — Cette province comprenait les communes formant l'arrondissement de Pau, moins Boueilh-Boueilho-Lasque et Pouliacq; l'arrondissement d'Orothez, moins Arzacq, Auterrive, Bonnut, Cabidos, Castéide-Candau, Coublucq, Escos, Labeyrie, Lacadée, Lahontan, Léren, Louvigny, Malaussanne, Méracq, Poursiugues-Boucoue, Saint-Médard, Saint-Pé-de-Léren, Sault-de-Navailles, Séby, Vignes; plus Arbleix et Picheby (département des Landes).

La vicomté de Béarn, vassale du duché de Gascogne, existait au 1x° siècle; héréditaire dès 940, elle devint, en 1170, vassale du royaume d'Aragon; indépendante depuis la fin du x11° siècle, elle fut réunie à la couronne par édit du 19 octobre 1620.

<sup>1</sup> Sans doute *Venerni*.

Basses-Pyrénées.

Le Béarn, pays d'États, formé, dès le xu' siècle. des vicomtés de Béarn, de Montaner, d'Oloron, d'Ossau, et de la baronnie d'Orthez, fut divisé, au xiii, en dix-sept vics judiciaires; en 1385, on y comptait dix-sept bailliages : Aspe, Garos, Lagor et Pardies, Larbaig, Lembeye, Monein, Montaner, Mu et Villefranche, Navarrenx, Nay, Oloron, Orthez, Ossau, Pau, Salies, Sauveterre, Rivière-Gave. En 1487, le Béarn était divisé en sept parsans : Navarrenx, Oloron, Orthez, Pau, Salies, Soubestre, Vicbilh; en 1538, en vingt bailliages: Aspe, Barétous, Castétis, Garos, Lagor et Pardies, Larbaig, Lembeye, Monein, Montaner, Morlàas, Mu, Navarrenx, Nay, Oloron, Orthez, Ossau, Pau, Rivière-Gave, Salies, Sauveterre; en 1547, en dix-neuf parsans: Anoye, Arthez, Conchez, Garlin, Garos, Lembeye, Loubieng, Lucq, Momas, Monein, Montaner, Morlaas, Navarrenx, Nay, Oloron, Orthez, Pau, Pontacq, Salies; on doit ajouter à cette division les trois vallées d'Aspe, de Barétous et d'Ossau; enfin, au xviii\* siècle, il n'y eut plus que douze parsans: Aspe, Monein, Montanérès, Navarrenx, Nay, Oloron, Orthez, Ossau, Pau, Salies, Sauveterre, Vicbilh.

Les sénéchaussées du Béarn étaient au nombre de cinq et avaient leurs chefs-lieux à Pau, Morlàes, Orthez, Oloron et Sauveterre.

Les armoiries du Béarn sont d'or à deux vaches passant de gueules, accornées, accolées et clarinées d'azur.

Béarn (Le chemis de), conduit de Saubole à Ponson-Dessus.

Beaupeanc, fief, cte de Moncaup; vassal de la vicomté de Béarn.

Beaute, f. c™ de Coslédàa-Lube-Boast.

Bécas, f. c<sup>16</sup> de Gan. — *Becaas*, 1385 (cens. f<sup>6</sup> 69). — *Beccas*, 1535 (réform. de Béarn, B. 701, f<sup>6</sup> 84).

Bécnaco, h. c" d'Arthez-d'Asson.

Bádar, f. c° de Salles-Mongiscard; mentionnée en 1385 (cens. f° 8).

Bépar (Le), bois, coé de Moncaup; mentionné en 1458 (réform. de Béarn, B. 650, P 63).

BÉDAT (Lz), éc. c<sup>so</sup> d'Arthez. — Ce nom s'applique à tous les bois mis en défens.

BÉDAT (LE), h. coo de Nabas.

BÉDAT D'USQUAIN (LE) ou LA MIELLE, ruiss. qui coule à Tabaille-Usquain et se perd dans le Saison.

Bedréden, f. c. de Morianne.

BEDELLE, c<sup>as</sup> de Montaner. — Avedele, 1101 (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 375). — Bedelhe, 1402 (cens.). — Vedelha, Avedelha, 1429

<sup>1</sup> Voir l'Introduction.

(cens. de Bigorre, f° 266 et 267). — Abedeille, 1682 (réform. de Béarn, B. 648, f° 233). — Bedeille était une petite souversineté qui, après avoir appartenu aux d'Albret au xvii° siècle, se trouvait, en 1789, au pouvoir du roi de Prusse.

Bánára (Lz), ruiss. qui prend sa source à Bonnut, sort des Basses-Pyrénées et se jette dans le Luy-de-Béarn près d'Amou (dép. des Landes).

Bédourède (LA), fief, co d'Orthez; créé en 1618, vassal de la vicomté de Béarn.

Bedous, con d'Accous. — Bedosse, 1128 (ch. d'Aubertin, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 421). — Bedoss, 1250 (for d'Aspe). — Bedos, 1267 (cart. d'Oloron, f' 53). — Saint Michel de Bedous, 1675 (insin. du dioc. d'Oloron). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Bedous ressort. au baill. d'Aspe et comprenait 62 feux.

Béès (LE) ou Bez, ruiss. qui prend sa source à Capbis et se jette dans le Gave de Pau, après avoir arrosé Bruges, Asson et Nay. — Le Bés, 1675 (réform. de Béarn, B. 674, f° 331).

Bécousse, mont. cos de Haux, Laguinge-Restoue et Montory.

Bégoussère (La), éc. c<sup>™</sup> de Sainte-Suzanne. — Les Bégosères, 1779 (terrier d'Agoès, E. 247).

Bésué, f. c. de Lembeye.

Bieui (LE), f. cno de Castillon (cou de Lembeye).

Béguer, éc. c. de Sedze-Maubec. — Bégué, 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 246).

Báguan, fief, c. de Sauveterre. — L'ostau deu Beguer de Sunarta, 1538; Bégué, 1666 (réform. de Béarn, B. 683, f. 41; 848, f. 9). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Bégues (LE), f. c. de Castetpugon.

Bégusa (Ls), fief, c<sup>ue</sup> d'Igon, mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Bécura (Le), fief, c° de Loubieng. — Lo veguer de Lobienh, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Béorez (Le), fief, coo de Saint-Gladie; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 684, f° 37); vassal de la vicomté de Béarn.

Bésteres, f. c. de Saint-Castin. — Begarie, 1535 (réform. de Béster, B. 704, f. 171).

Béculos, c° de Saint-Palais. — Beyos, x11° s° (coll. Duch. vol. CXIV, ſ° 32). — Beios, commencement du x111° s° (cart. de Bayonne, ſ° 26). — Beguinos, 1513 (ch. de Pampelune). — Beygoyz, 1621 (Martin Biscay). — On dit en basque Béhauce.

Bénasque, con de Saint-Pelais. — Behasquen, 1513 (ch. de Pampelune). — Behascan, 1621 (Martin

Biscay). — Béhasque-Lapiste, depuis la réunion de Lapiste: 16 octobre 1842.

Bánastov, mont. che de Larrau.

Bénaure, h. c. de Lantabat; anc. c. et prieuré dép. de l'abb. de Lahonce; mentionné en 1227 (Gall. christ. Bayonne, instr. 5). — Sent-Per de Behause, 1884; Behaus, 1584 (ch. de l'abb. de Lahonce).

Bénéity, h. c" d'Arbouet-Sussaute.

BÉHÉPATIE, mont. cºº de Camou-Cihigue.

Bénène, fief, coe de Sauguis-Saint-Étienne; relevait de la vicomté de Soule.

Bénène, min sur le Béhobie, com de Méharin.

Bénènneanay, f. c. d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

Bénènenara, h. c. de Villefranque.

Винанита, h. c. de Guétary.

Bénérobie (La vallée de), com de Saint-Jean-Pied-de-Port; comprend les com d'Estérençuby, Aincille, Saint-Michel et Caro. — Behorobie, 12/19 (cart. de Bayonne, 1º 60).

Le hameau de Béhèrobie est dans la c<sup>ne</sup> d'Estérençuby.

BÉBIACARRÉ (LB), ruiss. qui arrose Sainte-Engrace et se jette dans l'Uhaïtxa.

BÉHISARO, mont. coo de Saint-Michel.

Bénosis, h. c. d'Urrugne. — Passatgium de Vehobie, 1510 (arch. de l'Empire, J. 867, n° 7). — Boyeis, 1565 (voyage de Charles IX à Bayonne). — Béhobie s'appelle en basque Pausu.

BÉROBIE (LE), ruiss. qui prend sa source à Armendarits, arrose Méharin, Amorots-Succos, Orègue, et se jette dans le Laharane.

BÉHORLÉGUY, c<sup>ess</sup> de Saint-Jean-Pied-de-Port. — Beorlegui, 1513 (ch. de Pampelune). — Vehorlegui, 1621 (Martin Biscay). — Notre-Dame de Béhorléguy, xviii s' (visites du dioc. de Bayonne). — Baronnie créée en 1391, vassale du roy. de Navarre. — La cure de Béhorléguy était à la présentation du chapitre de Roncevaux (Espagne).

Le ruisseau de Béhorléguy arrose Béhorléguy, Mendive, Lécumberry, et se jette dans le Laurhibar à Ahaxe-Alciette-Bascassan.

BRIGHAU (LE), ruiss. qui prend sa source à l'Hôpitald'Orion et se jette à Salies dans le Saleya. — L'arriu de Begmau de Salies, 1450 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f° 45).

Le hameau de Beigmau dépend de la c<sup>ee</sup> de Salies.

BRILLURTE, mont. c" d'Arnéguy.

Belain, h. coe de Lasseubétat.

Bélandine, h. cºº de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f° 303).

BÉLASOLATEÉ, mont. cae de Larreu.

Bel-Aspect, f. c. de Lasseube.

BÉLAUN (LE COL DE), c.ºº des Aldudes, sur la frontière d'Espagne.

Bellay, f. c<sup>ne</sup> d'Anglet. — *Belai*, 1198 (cart. de Bayonne, f° 23).

Belav (Le port de), col de montagnes, cos de Larrau et de Sainte-Engrace, sur la frontière d'Espagne.

Belgeu, mont. c<sup>ues</sup> de Hosta et de Saint-Just-Ibarre. Belgegere, mont. c<sup>ues</sup> de Saint-Esteben et de Saint-

Martin-d'Arberoue.

Bélesten, vill. c°° de Gère; mentionné en 1270 (ch. d'Ossau). — Velesten, 1385 (cens.). — Bélesten ressort. en 1385 au baill. d'Ossau et comptait 11 feux.

BELEAUDY, mont. com de Larrau.— Belhaudi, 1652 (ch. d'Esquiule, DD).

Belly, mont. coo d'Alçay-Alçabéhéty-Sunharette.

Bellare (Le), ruiss. qui arrose Bidache et se perd dans l'Aphataréna.

Bellechico (Le), ruiss. qui sert de fimite aux c<sup>nee</sup> de la Fonderie et de Saint-Étienne-de-Baïgorry et se jette dans la Nive de Baïgorry.

Belle-Esponde, redoute, coe de Saint-Jean-le-Vieux.
Bellepontaine, h. coe de Bayonne.

Bellegarde, f. et fief, c. de Balansun. — Belegarde, 1538 (réform. de Béarn, B. 826). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Bellevue, f. c. de Saint-Jean-de-Luz.

Belleves, h. e. de Jurançon.

Belliou, f. coe de Sévignec (coe d'Arudy). — Los Belioos, 1385 (cens. fo 71).

BELLOC, f. c" d'Artigueloutan.

Belloco, ce de Salies. — Pulcher Locus, 1286 (reg. de Bordeaux, d'ap. Marca, Hist. de Béarn, p. 662).

— Lo loc de Begloc es bastide nueve e Begloc es poblat en la parropia de Sales, 1327 (ch. de Came, E. 425). — Lo passadge de Begloc (bac sur le Gave de Pau), 1442 (contrats de Carresse, f° 240).

Nostre Done de Begloc, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 22). — Lo castet de Belloc, 1536 (réform. de Béarn, B. 806, f° 32). — Betloc, 1582 (shiénations du dioc. de Dax, n° 19). — En 1385, Bellocq ressort. au baill. de Rivière-Gave et comprenait 85 feux. — C'était le siége d'une notairie et une dépendance du dioc. de Dax.

Bellocq, f. c\*\* de Serres-Sainte-Marie. — Belloc, 1385 (cens. f\* 45).

Beloins (Les), h. c. de Sainte-Suzanne. — Beloenhe, 1536; Beloing, 1614; Beloin, 1675 (réform. de Béarn, B. 665, f. 239; 713, f. 341; 817, f. 2).

Bálonce (Le), ruiss. qui descend du pic d'Aillary, arrose Borce et se jette dans le Gave d'Aspe. Béloscar, f. cºº d'Aroue. — Belhoscar, 1496 (contrats d'Ohix, fº 5).

Béloscan, mont. cnes de Lacarry et de Larrau.

Bélougaix, mont. c. d'Urdos.

Beleunce, chât. c<sup>ee</sup> d'Ayherre. — Beleunze, Beleunce, 1384 (coll. Duch. vol. CX, f<sup>ee</sup> 86 et 89). — Velcunce, Balzunze, 1621 (Martin Biscay). — Ce fief relevait du royaume de Navarre.

BELSUNCE, chât. c" de Mébario.

Beluix, f. c<sup>no</sup> de Piets-Plasence-Moustrou. — Bohaxs, 1538 (réform. de Béarn, B. 855). — Belluix, 1735 (dénombr. de Lucq, E. 34).

Binac, f. c'a de Bayonne.

BÉNATÉNÉA, mont. che d'Ossès.

BÉRAUGES, fief, c<sup>so</sup> de Salies. — L'ostau de Benauyes, 1385 (cens. f° 6).—Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

BENDOUS (LE COL DE), cas d'Etsaut et d'Urdos.

Bénédit, f. c° de Loubieng. — Benedüt, 1385 (cens. f° 3). — Benedict, 1540; Benadit, 1568 (réform. de Béarn, B. 726, f° 104; 797, f° 2).

Bénésac, csa de Clarac, mentionné au x1° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 246). — Banayacum, 1216 (coll. Duch. vol. CXIV, f° 52). — Beneigac, 1376 (mont. milit. f° 30). — Beneyac, 1385 (cens.). — Bénéjac comprenait 48 feux en 1385 et ressort. au baill. de Pau. — La seigneurie de ce lieu relev. de la vicomté de Béarn et appartenait aux évêques de Lescar, qui portaient le titre de barons de Bénéjac.

Bénésaco, f. c. de Lagor. — Bénésacq, 1763 (terrier de Lagor, E. 267).

Bénesse, f. c. de Bayonne, à Saint-Esprit.

Bengues (Les), h. cod d'Asson; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 674, for 323).

BENOU, mont. c<sup>ce</sup> d'Arette, sur la frontière d'Espagne. BENOU, mont. c<sup>ce</sup> d'Urdos, sur la frontière d'Espagne. BENOU (LE), mont. c<sup>nee</sup> de Bielle et de Bilhères. — Lo port de Beno, 1487 (not. d'Ossau, n° 1, f° ho).

Benou (Le), ruiss, qui arrose la c<sup>ne</sup> de Lanne et se jette dans le Vert du Barlanès.

BERTARTÉ (LE COL DE), coe de Saint-Michel, sur la frontière espagnole. — Summus Pyrenœus (Itin. d'Antonin; voie d'Astorga à Bordeaux).

Bertavou, com de Montaner. — Bentaio, xii° s° (cart. de Morlàas, f° 10). — Bentayou, 1385 (cens.). — Ventayou, 1547; Bentanhou, 1614; Saint Jean de Bentayou, 1675 (réform. de Béarn, B. 648; 756, f° 16; 817, f° 13). — Bentayon, 1737 (dénombr. de Maure, E. 35). — Bentayou-Sérée, depuis la réunion de Sérée, en 1845. — Bentayou dép. de la comm<sup>rie</sup> de Malte de Caubin et Morlàas. — En 1385, Bentayou comptait 28 feux et ressort. au baill. de Montaner.

Béole, fief, c\*\* de Saint-Jean-Pied-de-Port. — Ce fief relev. du royaume de Navarre.

Béon, vill. c<sup>20</sup> d'Aste. — Beoo, 1374 (contrats de Lunts, f° 83). — Beo de la Bag d'Ossau, 1427 (contrats de Carresse, f° 25). — Sent Felix de Béon, 1654 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Béon ressort. au baill. d'Ossau et comprenait 18 feux. — Le fief de Béon relev. de la vicomté de Béarn.

Báosr, cºº de Laruns; mentionné en 1355 (cart. d'Ossau, f° 39). — Sanctus Jacobus de Béost, 1654 (insin. du dioc. d'Oloron). — Béost-Bagès, depuis la réunion de Bagès. — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Béost ressort. au baill. d'Ossau et comptait 25 feux.

Bénandors, h. c. d'Itsatsou.

Bénanguer (Le), ruiss. qui arrose Aydius et se jette dans le Gabarret.

Berda, éc. c<sup>ee</sup> de Lahourcade, mentionné en 1776 (terrier de Lahourcade, E. 268).

Beadarchou (Lz), ruiss. qui arrose Séméac-Blachon et se jette dans l'Arcis.

BERDARITZ (LE COL DE), c<sup>ne</sup> des Aldudes, sur la frontière d'Espagne.

BERDOULON, f. c'e de Gan.

BEADOUTAN (LE), ruiss. qui arrose Momy et Luccarré et se jette dans le Thens.

Brandov, f. c<sup>no</sup> de Garlin; mentionnée en 1542 (réform. de Béarn, B. 732, f. 80).

Bèrecams (La), ruiss. qui coule à Autevielle-Saint-Martin-Bidéren et se jette dans le Saison.

BÉRENX, c<sup>on</sup> de Salies. — Berenze, 1461 (ch. de Béarn, E. 1767). — Verencze, 1548 (réform. de Béarn, B. 761, f<sup>o</sup> 1). — Berenlz, 1582 (aliénations' du dioc. de Dax). — En 1385, Bérenx ressort. au baill. de Rivière-Gave et comprenait 71 feux. — Bérenx était une dépendance du dioc. de Dax et le chef-lieu du vic de Rivière-Gave.

Bérenx, fle dans l'Adonr, c. d'Urt.

Bánhar (LA), ruiss. qui prend sa source à Asasp, arrose Arros (c° d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest) et se jette dans le Gave d'Aspe.

Bénérenz, vill. c<sup>no</sup> de Navarrenx; anc. commune réunie à Navarrenx; mentionné au xi° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 272). — Borerencz, 1385 (not. de Navarrenx). — Bererenzs, 1538; Berrerenzs, 1546 (réform. de Béarn, B. 754; 833). — Sent Joan de Bererens, 1612 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Bérérenz comptait 10 feux et ressort, au baill. de Navarrenx. — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn.

Bénéraneux, fief, coe de Beyrie (con de Saint-Palais); vassal du royaume de Navarre. Benerné, f. cºº de Montaut. — Lo Verger, 1585 (réf. de Béarn, B. 702, f° 112).

Bracraé, fief créé en 1581, c<sup>ne</sup> de Jurançon; dépendance du marquisat de Gassion.

BERGER (LE), ruiss. qui arrose la c<sup>no</sup> de Burosse-Mendousse et se jette dans le Gros-Léès.

Bencous, h. cod d'Arthes.

BERGOUR (La) ou BURGOUS, ruiss, qui prend sa source sur la c<sup>\*\*</sup> de Lasserre, sort du départ, des Basses-Pyrénées et se jette dans l'Adour près de Riscle (départ, du Gers). — Lo parsan de Bergous, 1542; le Vergons, 1675 (réform, de Béarn, B. 650, f'64; 73h, f'14).

Beneouer, c<sup>oo</sup> de Bidache. — Borgus, vers 982 (cart. de Saint-Sever, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 224). — Borgoy, 1286 (rôles gascons). — Borgoi, xiii siècle (coll. Duch. vol. CXIV, f' 34). — Borgoey, 1397 (not. de Navarrenx). — Le fief de Bergouey relev. du duché de Gramont.

BERGOUN, mont. cod'Accous.

BERHABE, f. cne de Bardos.

Benno, fief, c<sup>ne</sup> de Garris; relevait du royaume de Navarre.

Berno (Le), ruiss, qui arrose Ayherre et se jette dans l'Arberoue.

Bernoa (Le), ruiss. qui prend sa source à Anhaux et se jette dans le Harambé, après avoir arrosé Irouléguy. Bernondo (Le), ruiss. qui arrose Moncayolle-Larrory-Mendibieu et se perd dans l'Arphilétépé.

Bernoutracules, fief, cod'Uhart-Mixe; vassal du royaume de Navarre.

BERHOUETTA, f. c" d'Arbonne.

Béribielle, f. c. d'Oràas. — Vergebielle, 1538; Bergebieil, 1675 (réform. de Béarn, B. 680, f° 21; 828). Bérirgeou (Le), ruiss. qui descend des montagnes d'Etsaut et se jette dans le Sadun.

Berlane, h. c. de Morlèas; anc. commis de Malte; mentionné en 1344 (not. de Pardies, f. 62). — Nostre Done de Berlane, 1368 (cart. d'Ossau, f. 44). — Berlana, 1536; l'Hépital de Berlanne, 1675 (réform. de Béarn, B. 650, f. 254; 709, f. 42).

Bernaders, c<sup>es</sup> de Morlàas. — Bernedet, vers 1030 (cart. de l'abb. de Saint-Pé, d'ap. Marca, Hist. de Béarn, p. 248). — Bernadegz, 1385; Bernadegz, 1402 (censier). — Bernadetz, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 3). — Au xr° siècle, Bernadets dépendait de Saint-Castin; en 1385, cette paroisse comptait 10 feux et ressort. au baill. de Pau. — Le fief de Bernadets relev. de la vicomté de Béarn.

BERNATA, f. c\*\* de Lembeye.

BERNATEIG (LE), ruiss. qui prend sa source à Ossenx et s'y jette dans le Gave d'Oloron.

Bernateix, h. c. de Lucq-de-Béarn. — La marca de Bernateigs, 1368 (not. de Lucq). — Bernateigts, 1562 (censier de Lucq, CC.). — Bernadets (Cassini).

BERNATÈRE (LE), ruiss. qui arrose Salies et se jette dans le Saleys.

Bernater, lande, c<sup>-e-</sup> d'Orthez et de Castétis. — Lo terrador aperat Bernateg, 1536 (réform. de Béarn, B. 806, f<sup>2</sup> 3).

Bernathan, f. coe de Gan.

BERRERE (LE PORT DE), col de mont. entre la c<sup>ne</sup> de Borce et l'Espagne.

Bears, f. c. d'Argelos. — Bernet, 1385 (cens. f. 49).
Bearer, f. c. de Castethon; mentionnée en 1385 (cens. f. 25).

BERRET (LE), bois, c" de Lucq-de-Béern. — Le bois de Bernè (Cassini).

Benner (Ls), éc. car d'Aydie.

Berner (LE), éc. c" de Castetpugon.

BERRET (LE), ruiss. qui arrose la cae d'Aste-Béon et se jette dans le Gave d'Ossau.

Berner (Le), ruiss. qui prend sa source à Saint-Boès, sépare cette commune de celle d'Orthes et se jette à Bonnut dans l'Oursoo.

Berners (Les), éc. cº de Bassillon-Vauzé.

Berneys (Les), éc. c. de Lucgarrier.

Beana (LE), ruiss. qui arrose Urrugne et se jette dans l'Olette.

Berraute, f. c. d'Ostabat-Asme. — Le fief de Berraute était vassal du royaume de Navarre.

Berraute, vill. c\*\* de Domezain; anc. commune réunie à Domezain le 25 juin 1842.

Brandurs, vill. c° de Mauléon; anc. commie de Malte; mentionné en 138s (contrats de Luntz, f° 79). — Sent Jehan de Beraute, 1470 (contrats d'Ohix, f° 9). — Sainet Jehan de Berraulte, 1613 (ch. d'Arthez-Lassalle).

Brancors (Lz nois nz), c<sup>ne</sup> d'Arcangues; mentionné au xiii° siècle (cart. de Bayonne, f° 50).

Brano, fief, c" de Lohitsun-Oyhereq. — Berho, xvıı\*s\*
(ch. d'Arthez-Lassalle). — Ce fief était vassal de la vicomté de Soule.

BERROGAIN, c° de Mauléon.— Berrogank, 1466 (contrats d'Ohix, f° 27). — Berroganke, 1508 (ch. du chap. de Bayonne). — Berrogain-Larune, depuis la réunion de Laruns.

Bras, lande, c<sup>ac</sup> de Baigts. — Berns, 1675 (réformde Béarn, B. 666, f<sup>a</sup> 6).

Bester (LA), ruiss. qui descend des montagnes d'Accous et se jette dans le Gave d'Aspe.

Básus (Ls), ruiss. qui prend sa source à Garos, arrose Piets-Plasence-Moustrou et se jette dans l'Arance. BERVIELLE (LE BOIS DE), c°° d'Esquiule. — Lo bosc de Bert-Biele, 133h; Berbiele, 1463 (not. d'Oloron, n° 4, f° ag et 45). — La mota de Berbiela, 1542; le bois de Berbielle, 1675 (réform. de Béarn, B. 659, f° 360; 731, f° 13). — Le fief de Bervielle dépendait de la baronnie de Mesplès.

Bravé (LE), ruiss. qui arrose Baigts et se jette dans le Gave de Pau.

Bàs (Lz), ruiss. qui coule à Arros (com de Nay) et se jette dans le Luz.

Bésacour, h. c. de Vialer; anc. commune. — Besacorp, 1385 (cens.). — Besacorba, 1492 (not. de Pau, n. 5, f. 17). — Besacourp, 1675 (réform. de Béarn, B. 651, f. 227). — Besacourp, 1756 (dénombr. de Vialer, E. 45). — Besacour, 1779 (terrier de Bésacour, E. 174). — En 1385, Bésacour ressort. au baill. de Lembeye et comprensit 4 feux.

Bésaure, mont. c° de Borce, sur la frontière d'Espagne. Bescarce (Le), ruiss. qui arrose Etsaut et se jette dans le Gave d'Aspe.

Brscat, c°a d'Arudy. — Bescad, 1154 (ch. de Barcelone, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 465). — Abescat, 1270 (ch. d'Ossau). — Besquat, 1418 (cart. d'Ossau, f' 385). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Bescat comptait 14 feux et ressort. au baill. d'Ossau.

Báshgrand, com de Lagor. — Sent Jacme de Besingran, 1344; Vesii-Gran, 1349 (not. de Pardies). — Besii-Gran, 1385 (cens.). — Vesingran, 1546 (réform. de Béarn). — Dès 1343, un bac était établi sur le Gave de Pau. — Bésingrand comptait 25 feux en 1385 et ressort. au baill. de Lagor et Pardies. — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn.

Bassa, mont. c\*\* de Laruns. — Le ruisseau de Besse arrose Laruns et se jette dans le Gave d'Ossau.

Bessiau (Le), ruiss. qui coule à Oràas et se perd dans le Gave d'Oloron.

Bassous, lande, coe d'Uzein, dans le Pont-Long; mentionnée en 1756 (dénombr. d'Uzein, E. 45).

BÉTAT, f. c. d'Orriule; mentionnée en 1385 (cens. f° 26).

BETRÉDER, f. cne de Gélos.

Betraépen, f. c.º de Loubieng. — Begbedee, 1568 (réform. de Béarn, B. 797, f° 25).

BETRÉDER, fief, c.º de Salies; mentionné en 1666 (réform. de Béarn, B. 683, f° 75), relev. de la vicomté de Béarn.

BETPÉDER, h. c. de Sainte-Suzanne; anc. commune qui était réunie à Agoès. — Pulchrum Videre, 1379 (ch. de Béarn, E. 2078). — Begbeder, 1385 (cens. l. 4). — Bethéder comptait avec Agoès 20 feux en 1385 et ressort. au baill, de Larbaig.

Betraine, f. c. de Serres-Sainte-Marie; mentionnée en 1385 (cens. f° 45).

BETÇULA (LE COL DE), entre la c° de Larrau et l'Espagne. BÉTÉROT (LA FORTAIRE), c° d'Escot.

Bérr, min sur le Béès, che de Bruges. — Lo batan aperat deu Betet, 1580 (réform. de Béarn, B. 808, f° 19). — Le nom de ce moulin vient de Jesn du Bétet, qui le fit bâtir vers 1565.

Béthard (LA), ruiss. qui prend sa source à Saint-Martin-d'Arberoue et se jette à Méharin dans l'Oyharits.

BÉTEARRAM, h. pèlerinage, c<sup>ne</sup> de Lestelle; mentionné en 1335 (réform. de Béarn, B. 673, f° 234). — La chapelle de Nostre-Dame du Calvaire de Betarram, 1644 (ch. de la Chambre des Comptes, B. 3854).

Ватвати-Маlda, mont. c<sup>ne</sup> de Larceveau-Cibits-Arros. Ватоват, m<sup>in</sup>, c<sup>ne</sup> de Monein; mentionné en 1657 (not. de Monein, n° 191).

Bérouzer, fief créé en 1611, c° d'Andrein; il était vassel de le vicomté de Béarn.

Bétrac, vill. c° de Monpézat; anc. commune réunie à Monpézat le 20 juin 1842. — Betrac en la frontere (de Béarn et de Bigorre), xiv siècle (cens.). — En 1385, Bétrac comprenait 9 feux et ressort. au baill. de Lembeye.

BETTÉRETTE, f. c. de Gélos. — Betereta, 1536; Hondas, Hontaas, 1683 (réform. de Béarn, B. 679, f. 420 et 426; 703, f. 2). — Hontas ou Beterete, 1758 (dénombr. de Gélos, E. 29). — Le fief de Bettérette, créé en 1609, dépendait du marquisat de Gassion.

Beucaire, fief. c. de Bordes (c. de Clarac). — L'ostal de Belcayre, 1457; Beuquayre, 1510 (not. d'Assat, n° 4, f° 28). — Beucayre de Bordes, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 4). — Ce fief relev. de la vicomté de Béarn.

BEUCAIRE, fief, c<sup>ne</sup> de Morlàas. — Beucayre, 1537 (réform. de Béarn, B. 714). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

BBUDAT, f. c" de Ledeuix. — La boarie aperade deu Bedat de Faget, 1442 (not. d'Oloron, n° 3, f° 122).
BBUSTE, c" de Clarac. — Belste, x11° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 450). — Beusta, 1510 (not. d'Assat, n° 4, f° 21). — Beosta, 1546 (réform. de Béarn). — Beost, 1568 (ch. de Béarn, E.). — Beoste, 1578 (ch. de la Chambre des Comptes, B. 2368). — Il y avait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Beuste comptait 23 feux et ressort. au baill. de Pau. — Le château de Beuste fut détruit vers 1488.

Bruste, fief, c. d'Orriule. - Beusta, 1548 (réform.

de Béarn, B. 760, f° 39). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

BETRIE, c<sup>ea</sup> de Lescar. — Sanctus Andreas de Beyrie, 1101 (cart. de Lescar, d'ap. Marca, Hist. de Béarn, p. 375). — Beyries, 1424 (cart. d'Ossau, f' 91). — Beyries, 1487 (reg. des Établissements de Béarn). — Beyries, 1539; Veyrie, 1546; Boyrie, 1675 (réform. de Béarn, B. 677, f' 95; 723; 754). — En 1385, Beyrie comptait 5 feux et ressort. au baill. de Pau.—Le fief de Beyrie relev. de la vicomté de Béarn.

BEYRIE, c°n de Saint-Palais. — Sent Juliaa de Beyrie, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 22). — Beyria, Veyria, 1621 (Martin Biscay).

BETRIE, h. c. de Louvigny.

BETRIE (LE RUISSEAU DE), prend sa source à Bonnut et se jette à Bonnegarde (départ. des Landes) dans le Luy-de-Béarn.

BEYRIES (LE RUISSEAU DE), prend sa source dans la c<sup>ac</sup> de Beyries (départ. des Landes), arrose Sault-de-Navailles et se jette dans le Luy-de-Béarn.

BEZET (LE) ou BEZIET, ruiss. qui coule à Lons et se jette dans le Loou.

BEZIAT, h. cº de Navarrenz.

Bázine, conde Clarac. — La cort de Bezii, 13h3 (hommages de Béarn, f. 56). — Besii, 1385; Besinch, 1402 (cens.). — Bessineq, vers 1538; Vesin, 1546; Besin, Bezineq, 1675 (réform. de Béarn, B. 674, f. 10; 677, f. 184; 778, f. 2). — En 1385, Béxing ressort. au baill. de Pau et comptait 4 feux; cette commune resta jusqu'en 1576 sous la juridiction des jurats de Pau.

Biaix, maison à Pau; fief créé en 1524, vassal de la vicomté de Béarn.

Bialé (La lands du), c<sup>ne</sup> de Mont (c<sup>ne</sup> de Lagor); mentionnée en 1771 (terrier de Mont, E. 274).

BIALÉ (LE GRAND et LE PETIT), h. c. de Puyoo.

Bialé de Baige, h. c. de Sault-de-Navailles.

BIALÈRE (Ls), ruiss. qui arrose Ledeuix et se jette à Verdets dans le Gave d'Oloron.

Biaous (LES), éc. cº de Samsons-Lion.

Bianné (LE), ruiss, qui prend sa source à Espéchède et se jette dans la Souye, après avoir arrosé les communes d'Ouillon, Saint-Jammes et Gabaston.

BIARRITS, con de Bayonne-Nord-Ouest. — Beardz, 1186; Bearriz, Beariz, xii\* s\*; lo port de Beiarriz, Beiarridz, 1261 (cart. de Bayonne, f\* 10, 16, 32 et 47). — Bearridz, 1281; Bearrite, 1338 (rôles gascons). — Bearritz, 1498 (ch. du chap. de Bayonne). — Sanctus Martinus de Biarriz, 1689 (collations de Bayonne).

En 1790, Biarrits fut le chef-lieu d'un canton,

dépendant du district d'Ustarits, composé des communes du canton actuel de Bayonne-Nord-Ouest, moins la ville de Bayonne.

Bibaigt, éc. c" d'Oràas.

BIDACHE, arrond. de Bayonne. — Vidaxen, 1312; Vidayxon, 1329 (ch. de la Camara de Comptos). —
— Bidaxen, 1489 (not. de Pau, n° 3, f° 58). —
Bidache était une souveraineté appartenant à la famille de Gramont. — On dit en basque Bidachune.

En 1790, le canton de Bidache, dépendant du district de Saint-Palais, ne comprenait que la commune de Bidache.

BIDALA, île dans le Gave d'Oloron, c<sup>ue</sup> de Carresse. —

— Bidalla, Bidallas, 1778 (terrier de Bidéren,
E. 330).

BIDARRAY, c° de Saint-Étienne-de-Baïgorry. — La encomienda de Vidarray, 1621 (Martin Biscay). — La commanderie de Bidarray appartenait à l'évêque de Bavonne.

Bidan, coa de Saint-Jean-de Luz; mentionné au xii se (cart. de Bayonne, fo 14). — Beata Maria de Bidant, 1755 (collations du dioc. de Bayonne).

BIDART (LA CROIX), pèlerinage, coe de Lahonce.

Bidassoa (La), riv. qui prend sa source dans la vallée de Bastan (Espague), limite la France dans les communes de Biriatou, Urrugne et Hendaye, et se jette dans le golfe de Gascogne entre Hendaye, et se jette dans le golfe de Gascogne entre Hendaye, et se jette dans le golfe de Gascogne entre Hendaye, et Fontarabie (Espagne).—Fluvius de Bidassoe, 1510 (arch. de l'Empire, J. 867, n° 7). — Vidassoua, Vidassoa, le Vidassoue, 1511 (coll. Duch. vol. CV, f° 285 et 286).—La riviere Bidassoua, 1518; Bidassoue, 1519 (arch. de l'Empire, J. 867, n° 9 et 10). — Bidazoua, 1552 (ch. de Navarre, E. 425). — La rivière de Bidassoue prend sa source ez monts Pirennes de la Haute Navarre et coule le long d'iceulx dans la mer Océanne, près les lieux de Hendaye et Fontarrebie, séparant et divisant ce royaulme avecq celluy d'Espaigne, 1581 (arch. de l'Empire, J. 867, n° 12).

BIDEGAIN, f. case de Masparraute. — Videgainech, 1513 (ch. de Pampelune).

Bibegaina, f. c. d'Ossès. — Videgain, 1675 (réform. de la vallée d'Ossès, B. 687, f° 23).

Bideren, vill. c. d'Autevielle; ancienne commune réunie à Autevielle le 18 avril 1842. — Lo post de Bideren (sur le Gave d'Oloron), 1342 (ch. du chap. de Bayonne). — Videren, 1385 (cens.). — Saint-Jacques de Biderein, 1674 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Bidéren ressort. au baill. de Sauveterre et comprenait 8 feux.

Bider, h. coe de Garos.

Bidos, con d'Oloron-Sainte-Marie-Est. — Abidos, xi° s° (for d'Oloron). — Viudos pres Oloron, vers 1540;

Vidos, 1546 (réform. de Béarn, B. 754; 799, f° 36; 824).

BIDOUSE (LA), riv. qui prend sa source dans la forêt des Arbailles et se jette à Guiche dans l'Adour, après avoir arrosé Saint-Just-Ibarre, Musculdy, Bunus, Larceveau, Ostabat-Asme, Juxue, Arhansus, Uhart-Mixe, Larribar-Sorhapuru, Béhasque-Lapiste, Saint-Palais, Aïcirits, Gabat, Camou-Mixe-Suhast, Ilharre, Labets-Biscay, Villenave (c° de Bidache), Bergouey, Came, Bidache, Bardos et Sames. — La Bedose, la Bidose, vers 1360; la Bidoze, 1372 (ch. de Came, E. 425).

Bif, f. c. d'Arros (c. de Nay). — Bier, 1385 (cens. f. 54).

Biblib, c° de Laruns. — Vila, 1154 (ch. de Barcelone, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 465). — Villa, Sen-Viviaa de Bielle, 1355 (cart. d'Ossau, f° 38 et 39). — Bielle, 1614 (réform. de Béarn, B. 817). — Bielle est bâti sur l'emplacement d'une villa antique dont les ruines ont été découvertes en 1842. — C'était le chef-lieu de la vallée d'Ossau; en 1385, on y comptait 84 feux. — Il y avait à Bielle un couvent de Bénédictins.

En 1790, Bielle fut le chef-lieu d'un canton, dépendant du district d'Oloron, composé des communes du canton actuel de Laruns, plus la commune de Louvie-Juzon.

BIELLE (La), éc. cº de Baleix.

Bielle (LA), éc. cº de Casteiner.

Bielle (La), h. c" de Castetbon.

BIBLLE (LA), lande, c"e d'Escurès.

Bisuart, ancienne paroisse annexe de la com de Mouguerre. — Birieute, 1763; Dieurette, 1771 (collations du dioc. de Bayonne).

Bisunns (Ls), ruiss. qui arrose Issor et se jette dans le Lourdios.

BIBOURY (LE), ruiss. qui coule à Arette et se jette dans le Vert d'Arette. — Lo areg de Byhoeyt, 1538 (réform. de Béarn, B. 825).

BIHUNCÉCUY (LE), raiss. qui prend sa source à la Fonderie et se jette dans la Nive de Baïgorry à Saint-Étienne-de-Baïgorry.

BILAN (LE); chât. c<sup>re</sup> de Lescar. — Lo Bilaa de la Boarie, 1535; lo Billaa de Lescar, 1540 (réform. de Béarn, B. 704, f° 163; 725, f° 231). — Lo Casterar [deu Bilaa], 1643 (cens. de Lescar, f° 532). — Le Bilan était une dépendance de la seigneurie du Laur.

BILAPU, f. c. de Barcus; mentionnée en 1520 (coutume de Soule).

BILDARRAÏTS, h. cae d'Ayherre. — Bildariz, 1513 (ch. de Pampelune).

BILGOSSE (LE COL DE), cos de Lécumberry et d'Esté-

Bilmens, f. cod de Lagor. - Bilhera, 1572 (réform. de Béarn, B. 796).

BILHERES, con de Laruns. - Bileles, 1154 (ch. de Barcelone, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 465). - Billere, 1986 (ch. d'Ossau, E. 267).- Vilheres d'Ossau, 1538; Bilheras, 1595 (réform. de Béarn, B. 777, f 46; 840). - Saint-Joan de Bilhères, 1618 (insin. du dioc. d'Oloron). - Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. -En 1385, Bilhères ressort. au baill. d'Ossau et comprenait 56 feux.

Bilborry, mont. c"e de Léès-Athas.

Billurar, bois, c"e de Saint-Michel et d'Estérençuby. Billarre, mont. coe de Lescun.

Billère, com de Lescar; mentionné au xii so (Marca, Hist. de Béarn, p. 462). — Vilhere, 1385 (cens.). — Bilhere, 1457 (cart. d'Ossau, f' 159). -Vilhera, 1539 (réform. de Béarn, B. 723). — En 1385, Billère ressort. au baill. de Pau et comprenait 11 feux.

BILLITORTE, mia sur la Nivelle, coe de Saint-Jean-de-Luz.

Bilové (LE), ruiss. qui prend sa source à Arbouet-Sussaute, arrose Osserain-Rivareyte et se jette dans le Saison.

Bimbalette (Le post de), col de mont. entre la coe de Sainte-Engrace et l'Espagne.

BIMBIN, fief, coe de Domezain-Berraute. - Bimeinh, 1520 (coutume de Soule). — Le titulaire de ce fief était un des dix potestats de Soule et relevait de la vicomté de Soule.

Binias (LE), ruiss. qui prend sa source dans le bois de Joshaig, sur la coe d'Aren, et se jette dans le Lausset à Préchacq-Navarrenx.

Binier (Le), h. cae de Ponson-Debat-Pouts; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 347).

Bimier, éc. coe de Maslacq.

BINET, mont. case d'Escot et d'Oloron-Sainte-Marie. Vinhet, 1538; Bynet, 1544; Vinet, 1589 (réform. de Béarn, B. 744; 808, f° 92; 868).

Bious, mont. cod de Laruns. — Bias, 1355 (cart. d'Ossau, f° 38).

Bious-Arrigues, mont. coe de Laruns.

Biacov (LE), ruiss. qui descend des montagnes d'Arette et se perd dans le Vert d'Arette.

BIRIATOU, con de Saint-Jean-de-Luz. — Biriato, 1552 (ch. de Navarre, E. 426).

Binon, con de Lagor. — Biro, 1104 (cart. de Sauvelade, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 504). -Villa de Biroo, 1235 (réform. de Béarn, B. 864).

- Viroo, 1385 (cens.). - Biiron, 1457 (not. de Casteiner, f 68). - Viron, 1546 (réformation de Béarn). - En 1385, Biron ressort, ou baill, de Larbaig et comptait 21 feux.

Brauer (Lz), ruiss. qui coule à Urcuit et se jette dans l'Ardanavie.

Bisancé, mont. cº de Larreu.

Biscance, mont. c\*\* de Bedous et de Sarrance.

Biscau, mont. cae de Laruns; mentionnée en 1538 (réform. de Béarn, B. 844).

Biscay, f. com de Barcus. — Biscaya, 1479 (contrats d'Ohix, f° 71).

Biscay, vill. c30 de Labets; ancienne commune réunie à Labets le 12 mai 1841.

BISCAYLUCE, mont. c d'Espelette et d'Itsatson.

BISCORYTAN (LA), lande, car de Salies, près de Péruseigt. - La beguerau de la Viscoeytaa, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, [ 213 et 271).

Bisques, h. c. de Charre. — Bisquey, 1386 (not. de Navarrenx). -- Visquey, 1588 (ch. de Nabas). --Bisqueys, 1675; Visqueis, 1683 (réform. de Béarn, B. 654, f 344; 681, f 586). — Biecey (carte de Cassini).

BISSOURBITTE (LE COL DE), cod d'Arette.

BITAILLET, lande, case d'Ogen et de Lasseube. - Lo Bitalhet, 1435 (not. d'Oloron, n° 3, f° 111).

BITAUBÉ, chât. co de Rébénac.

Biussaillet, mont. c. de Laruns. — Busalet qui es un port en Ossau, xiii s' (fors de Béarn). -Biuesalheyt, 1359 (ch. d'Ossau, DD. 3). -Biusalheyt, 1440 (cart. d'Ossau, f° 251). - L'un des trois grands chemins vicomtaux du Béarn aboutissait à Biussaillet, venant de Saint-Pé (départ. des Hautes-Pyrénées).

Bizanos, con de Pau-Est. — Bisanos, xiii siècle (fors de Béarn). — Bisanoss, 1970 (cart. du château de Pau). - Visamos, 1385 (cens. 6 56). - Sent-Gran de Bisance, 1491 (not. de Pau, nº 3, fº 88). - Vissanos, 1539 (not. d'Assat, n° 8, f° 5). — Bizenos, 1546; Visenos, 1683 (réform. de Béarn, B. 679, 6 263; 754). — En 1385, Bizanos ressort. au baill. de Pau et comprenait 13 feux. - Le fiel de Bizanos était vassal de la vicomté de Béarn.

Blachos, vill. c. de Séméac; ancienne commune réunie à Séméac. — Blaysso, xuº sº (Marca, Hist. de Béarn, p. 448). — Blexco, 1343 (hommages de Béarn). — Blaszoo, 1385 (cens.). — Blazoo, 1396 (not. de Navarrenx). — Blaixoo, 1538; Blazon, 1546 (réform. de Béern, B. 833). — Il y avait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Blachon ressortissait au baill. de Lembeye et comprenait 5 feux.

BLAIR, fief, coo de Pau; mentionné en 1766 (dénomb. de Pau, E. 40), vassal de la vicomté de Béarn.

Blanco, f. com de Mont (com de Lagor).

Blanpienon, éc. cod'Anglet.

Boala (LE), h. c. d'Izeste. — Lou Bola, 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f. 196).

Boala (Lz), ruiss. qui prend sa source à Escout, arrose Précillon et Oloron et se jette dans le Gave d'Olo-

Boast, vill. c<sup>se</sup> de Coslédàa; ancienne commune réunie en 1843 à Coslédàa. — Booast, 1385 (cens. f° 61). — Boaast, 1548 (réform. de Béarn, B. 758, f° 18). — En 1385, Boast ressort. au baili. de Lembeye et comptait 10 feux. — Le fief de Boast relevait de la vicomté de Béarn.

Boril, con de Clarac. — Bolh, 1376 (montre militaire, f 31). — Boelh, 1385 (cens.). — Boeil était le siége d'un archiprétré du dioc. de Lescar. — En 1385, Boeil comprenait 29 feux et ressort. au baill. de Pau.

Bois (LE), h. cne de Méritein.

Bois (LE), h. c e de Salies.

Bois Dannet Bois Dannet, bois, coe de Saint-Laurent-Bretagne.

Bois de Bugnein (Le nuisseau du), arrose la cas de Bugnein et se jette dans le Balesté.

Bois DE LA Contesse (LE), éc. c. de Piets-Plasence-Moustrou. — Le Bois de la Comptesse, 1778 (terrier de Moustrou, E. 278).

Bois de l'Évêque (Le chemin du), dans la co de Momas.

Bois DU CRATEAU (LE), bois, cod d'Arcangues.

Bois-Ferné (LE), éc. coe de Buros.

Bois-Vieux (Le), bois, cae de Domezain-Berraute.

Bonloc, con de Hasparren; ancienne commanderie. —

Ecclesia de Bono Loco, 1186 (cart. de Bayonne, f 32). — Lo ospital de Bon-Loc, 1372; le Bonlieu, 1498; Nostre Done de Bonloc, 1518 (ch. du chap. de Bayonne). — On dit en basque Lokhuine.

Bonloc, f. cod d'Araujuzon. — Boo-Loc, 1385 (cens. fo 29).

Bornzcase, fief créé en 1609, cas de Sainte-Suzanne; vassal de la vicomté de Béarn.

BONNECIARNES, fief, c<sup>ee</sup> de Salies. — Bonnesiannes, 1741 (dénombr. d'Andrein, E. 17). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

BORREFORT, f. c\*\* de Loubieng. — Bonehont, 1385 (cens. f\* 3). — Bonnehon (carte de Cassini).

BONREPONT, fief, coe d'Abitain. — Bonehont, 1385 (cens. fo 14). — Bonafont, 1538 (réform. de Béarn, B. 855). — Ce fief relevait du marquisat de Gassion.

Basses-Pyrénées.

BONNESEUBE, f. co de Lasseube. — Boneseube, 1385 (cens. f 23).

BORRUT, com d'Orthez. — Bonut, 1493; Bonuyt, 1582 (cart. d'Orthez, for 102 et 111). — Bonnut faisait partie de la Chalosse et de la subdélégation de Saint-Sever. — Il y avait à Bonnut deux paroisses: Sainte-Marie et Saint-Martin.

Borce, com d'Accous. — Borza, 1186 (ch. de Barcelone). — Borsa, x11° s° (cart. de Sauvelade, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 434 et 493). — Borse, 1250 (for d'Aspe). — Sanctus Michael de Borse, 1674 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Borce ressort. au baill. d'Aspe et comprenait 66 feux. — C'était le chef-lieu du vic d'en haut de la vallée d'Aspe.

BORDAGAIN, h. cne de Ciboure.

Bonde (La), f. c" de Lembeye.

Borde (Le moulin de la), coe de Geus (con d'Arsacq), sur le ruisseau d'Aiguelongue.

Bonde de la Rivière (La), f. c. de Biron.

Bordenave, f. coe de Monein. — Bordanaba, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 789, fo 149).

BOBDENAVE (LE), ruiss. qui prend sa source à Ribarrouy et se jette à Garlin dans la Palu.

Bondars, c° de Clarac; mentionné au x1° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 246). — Borderas, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 5). — Il y avait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Bordères ressort. au baill. de Pau et comprenait 18 feux.

Bonnères, landes, c<sup>-se</sup> de Lucq-de-Béarn, Verdets et Ledeuix. — *Bordellas*, x<sup>e</sup> s<sup>e</sup> (cart. de l'abb. de Lucq, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 269).

Bonns, c<sup>so</sup> de Clarac; mentionné en 1101 (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 375). — Sent-Germes de Bordes, 1511 (not. d'Assat, n° 4, f° 44). — En 1385, Bordes comptait 30 feux. — Cette paroisse resta jusqu'en 1576 sous la juridiction des jurats de Pau.

Bordes, c<sup>m</sup> de Lembeye. — Bordes, xi° s° (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 233). — Bordes en Vic-Bilh, 1673 (réform. de Béarn, B. 652, f° 68). — Bordes comprenait 12 feux en 1385 et ressort. au baill. de Lembeye. — Le fief de Bordes relevait de la vicomté de Béarn.

Bonnes, f. c. de Lucq-de-Béarn; mentionnée en 1385 (cens. f. 31).

Bonns, fief, c<sup>ee</sup> de Guinarthe-Parenties; vassal de la vicomté de Béarn.

Boads (Les) ou Vielleloseue, h. c. d'Artigueloutan; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 677, f° 258). Bondus (LES), h. c. de Bidache.

Bonnes (Les), h. c. de Castetnau-Camblong. — Las Bordes de Castegnau, 1385 (not. de Navarrenx).

Bondes (Les), h. cae d'Escos.

Bordes (Les), h. c. de Lucq-de-Béarn. — La marque de Las Bordes, 1562 (cens. de Lucq).

Bonnes (Les), h. c. d'Oràas.

Bords (Les), h. et fief, coo de Salies; mentionné en 1385 (cens. fo 6); vassal de la vicomté de Béarn.

Bondes de Castillon (Les), fief, c<sup>se</sup> de Castillon (c<sup>se</sup> de Lembeye). — Les Granges de Castillon, 1763 (reg. des États de Béarn). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Bondes d'Esport (Les), vill. c<sup>ne</sup> de Soumoulou. — Las Bordes, 1385 (censier f 51). — Las Bordes de Somoloo, 1489 (not. de Pau, n° 3, f 10). — Ce village tire son nom de sa proximité de la c<sup>ne</sup> d'Espoey.

Bondes-Rouges (LES), h. cne de Bastanès.

Bondeu, f. et min, coo d'Izeste.

Bonia (La cnoix), pèlerinage, coe d'Armendarits.

Bories (Le Chemin des), conduit des landes du Pont-Long à la c<sup>ne</sup> de Lescar. — Lo cami de Las Borias, 1643 (cens. de Lescar, f. 85).

Bossar, mont. c<sup>ar</sup> des Eaux-Bonnes, à Assouste; mentionnée en 1538 (réform. de Béarn, B. 832, f° 5).

Borreiry, f. c. de Mendionde. — Domus de Borteiry, 1764 (collat. du dioc. de Bayonne). — Il y avait dans l'église de Gréciette une prébende de ce nom.

Borrini, f. c° de Licq-Atherey; mentionnée en 1520 (coutume de Soule).

Bosc, h. c<sup>ne</sup> de Came.

Bosc, h. c. d'Osserain-Rivareyte, — Lo Bosc bedat deu Saranh, 1547 (ch. de Béarn, E. 470).

Bosc-Niene (LE), bois, coe de Laruns.

Boscq-de-la-Ville (Le), éc. c" de Bassillon-Vauzé.

Bosdapous, h. coe de Sarrance.

Bosdarros, cod de Pau-Ouest. — Lo Bose d'Arros, 1385 (cens.). — Lo Boseq d'Arros, 1538 (réform. de Béarn, B. 826). — Le Bosdarros, 1767 (reg. des États de Béarn). — Bosdarros dépendait de la baronnie d'Arros. — En 1385, Bosdarros ressort. au baill. de Pau et comptait 71 feux.

Bostmendy, mont. c"ee de Lacarry et de Larrau.

Borcas (Ls), ruiss. qui arrose Sainte-Engrace et se perd sur cette commune dans le ruisseau d'Uhaitza.

Boucau (LE), con de Bayonne-Nord-Ouest. — Village qui dépend. de la con de Tarnos (départ. des Landes), érigé en commune le 1° juin 1857. — Putta, Puncta, commencement du xiii siècle (Pardessus, coll. des lois maritimes, IV, p. 283). — Le Punte, 1255 (arch. de Bayonne, AA. 1, p. 89). — Le Boucau

tire son nom de l'embouchure de l'Adour ouverte en 1578.

Le lac du Boucau est situé dans la commune d'Anglet.

Boucau (LE), f. c. de l'Hôpital-d'Orion. — Lo Bocau, 1547 (réform. de Béarn, B. 748).

BOUCHETTE, bois, coo d'Arette.

Boucnous, mont. c<sup>m</sup> de Laruns, près de Brousset. —
Boxoos, 1440 (cart. d'Ossau, f° 256).

Boucous, vill. c<sup>ue</sup> de Poursingues; anc. commune réunie à Poursingues te 14 juin 1841. — Vocates (?) (Commentaires de César).

Boudisus (La), h. c<sup>ne</sup> de Ponson-Debat-Pouts; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f. 340). Boudous, montagne, c<sup>nee</sup> de Borce, de Cette-Eygun et d'Accous.

BOURLE, c<sup>on</sup> de Garlin. — Boeil, 1681 (réform. de Béarn, B. 651, l° 108). — Boueilh-Boueilho-Lasque, depuis la réunion de Boueilho et de Lasque en 1843. — Boueilh dépend. du Tursan et de la subdélégation de Saint-Sever.

BOURLEO, vill. c<sup>se</sup> de Boueilh; anc. commune réunie à Boueilh en 1843. — Boilho, 1538; Boeilho, 1673 (réform. de Béarn, B. 652, f° 153; 840).

Bouéla (LE), ruiss. qui sépare les con de Lèas et de Narp et se jette dans le Gave d'Oloron.

Bousszy, montagne, c<sup>so</sup> de Laruns. — Le ruisseau de Bouerzy sort de cette montagne et se jette dans le Gave d'Ossau près des Eaux-Chaudes.

Bourt (Lz), ruiss. qui prend sa source à Maure, sépare les c<sup>ses</sup> de Viellenave (départ. des Hautes-Pyrénées) et de Pontiscq-Viellepinte et se jette dans le Louct. — Lo Boet, 1429 (cens. de Bigorre, P 267).

Boutzon, h. c. d'Aydie; anc. commune. — Boezo, 1385 (cens.). — Boeysoo, 1487 (reg. des Établissements de Béarn). — Boeso, 1546; Bouezou, 1683 (réform. de Béarn, B. 653, f' 217; 754). — Bouézon était sous la juridiction des jurats de Lembeye.

BOUGABBER, con de Lescar. — Borc-Garber, 1385; Borc-Garbe, xivo so (cens.). — Montgerbiel (Froissart). — Borgarber, 1402 (cens.). — Mongarber, 1538 (réform. de Béarn, B. 840). — Bourgarber, 1625 (ch. de Béarn, E.). — En 1385, Bougarber comprenait 59 feux et ressort. au bailliage de Pau.

Bougua, min, con de Monein; mentionné en 1668 (not. de Monein, n° 202, f° 129).

BOURABER, f. c. de Cardesse. — Bohe-Bent, 1385 (cens. f. 36). — Boffebent, 1438 (not. d'Oloron, n. 3, f. 55).

BOUHABER, f. et fief, c° de Gabaston; mentionné en 1683 (réform. de Béarn, B. 654, f° 312), vassel de la vicomté de Béarn. BOTHABEN, f. coo de Gan. — Lo parsan aperat Bohaben, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 785, f. 126).

BOUHABER, f. c. de Loubieng.— Bohabent, 1385 (cens. f. 3). — Bohabent, 1568; Bohaben, 1614 (réform. de Béarn, B. 797, f. 4; 817, f. 1). — Bouhebent, (carte de Cassini).

Boullet, f. cº de Lasseubétat.

Bouillaquinou, f. coe de Lalongue.

BOUILLON, coa d'Arzacq. — Bolhoo, 1385; Bolhon, zive se (cens.). — Bouillon ressort au baill de Garos en 1385 et comptait 30 feux. — Anc. baronnie vassale de la vicomté de Béarn.

Boulizz (La), ruiss. qui prend sa source à Mascaras-Haron et se jette dans le Lées en arrosant Castetpugon.

Bounavou, éc. co d'Asasp.

BOUNOURT, c° d'Arthez. — Bolmort, Bomort, xii° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 440 et 454). — Bosumort, xiii° s° (fors de Béarn). — Boomort, 1505 (not. de Garos). — Boumort, 1572 (ch. de Cassaber, E). — En 1385, Boumourt ressort, au baill. de Pau et comprenait 26 feux.

BOUNEHON, f. c. d'Angous. — Bonehont, 1385 (cens. f' 30).

Bouparène (La), f. coe de Lalonquette.

Bouphus (Lus), éc. co d'Os-Marsillon; mentionné en 1714 (terrier d'Os, E. 280).

Bourles, vigne, co de Jurançon; fief, crée en 1524, qui relevait de la vicomté de Béarn.

BOUQUERORY (LE), ruiss, qui prend sa source à Aurions-Idernes et se perd à Mont (c° de Garlin) dans l'Arcis, après avoir arrosé Cadillon. — Le Delibet, 1675 (réform. de Béarn, B. 653, f' 326). — Le Libet, 1765 (dénombr. de Cadillon, E. 24).

Bouquers (LES), pèlerinage, cae d'Urrugue.

Bounda, lande, coe de Gerderest.

BOURDALAT (LE), h. c no d'Arthez-d'Asson.

Bousdalat (LE), h. cne de Louvie-Juzon.

Boundars, f. c. de Caubios-Loos. — Borderes-Dessus, 1385 (cens. f. 48).

BOURDETTE (LA), f. cod d'Escurès.

BOURDETTES, c° de Nay. — Bordetes, 1385 (cens.). — Bordetes, Bordetes, 1538 (réform. de Béarn, B. 720, ſ° 9; 826). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Bourdettes comprenait 13 feux et ressort. au baill. de Pau.

Boundisu (La), ruiss. qui sort du bois de Bénéjac, arrose Bordères et Lagos et se jette à Beuste dans le Lagoin.

Bocumo, f. c<sup>20</sup> de Jurançon. — Lo Bordiu, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 785, f<sup>2</sup> 63).

Bounnu (Ls), fief créé en 1307, c<sup>no</sup> de Garlin. — Lo Bordiu, 1542 (réform. de Béarn, B. 732, f° 85).— Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

BOURDIU (Lz), fief, co d'Orin. — Lo Bordiu d'Orii, 1385 (cens. fo 24). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

BOURDIU (LE), ruiss. qui coule à Sarrance et se jette dans le Gave d'Aspe.

Bounn (Lz), ruiss. qui descend des montagnes de Laruns et se jette à Aydius dans le Gabarret.

Bourette (LA), ruiss. qui arrose la coo d'Aramits et se jette dans le Vert.

Bourg (LE), h. c no de Baigts.

Boung (LE), h. c de Barcus.

Boung (Ln), h. cne de Malaussanne.

Boung (LE), h. cod de Puydo.

Bounc (Lz), h. c\*\* de Ramous.

Boung de Causios (Le), fief, c<sup>ne</sup> d'Idron. — Lo Borc de Caubios a Ydroo, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 4). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Boung-Neur (LE), quartier de Monein. — Borc-Nau, 1385 (cens. fo 37). — Bornau, 1431 (cens. de Monein, fo 46, CC. 1). — En 1385, le Bourg-Neuf comprenait 58 feux.

Bourg-Neur (LE) ou Bourg-Nau, quartier de Morlàas.

— Sanctus Andreas de Novo Burgo, 1118; Burgus Novus, xnº sº (cart. de Morlàas, fº 4 et 5).

Borc-Nau, 1385 (cens. fº 65).

A cette époque, le Bourg-Neuf comptait 163 feux.

Bouneurrouru (Lr), ruiss, qui prend sa source à Saint-Pé-de-Léren et se jette dans le Gave d'Oloron, après avoir arrosé Léren.

Bounquer (LE), h. cne de Castagnède.

Bourguer (Le), h. cae de Sus.

Bouries (Les), éc. cas de Buros.

Bounnos, c<sup>a</sup> de Thèze. — Bornos, 1385 (cens.). —
Sent Julhia de Bornos, 1481 (not. de Larrenle, n° 1, f° 5). — Bournos comprenait 3 feux en 1385 et ressort. au baill. de Pau. — C'était une annexe de la paroisse d'Aubin et une dépendance de la baronnie de Doumy.

Bounoushiniant, h. c" de Bidart.

Bounourchounny, f. che de Bayonne.

Bournoume, mia, cas de Sauveterre, sur le Gave d'Oloron; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 680, f° 33).

BOURROMME (LA), fief, com de Salies. — L'ostau de la Borrome, 1385 (cens. fo 6). — Borroma, 1391 (not. de Navarrenx). — La Bourroume, 1728 (dénombr. de Salies, E. 43). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Bournouncealinia, h. c \*\* d'Espelette.

Bournocot (LE), h. anc. annexe de Balansun réunie à la commune d'Argagnon-Marcerin depuis le 8 avril 1851. — Bouruguet, 1674; le Bourguet de Balansun, 1687 (réform. de Béarn, B. 672, f° 207 et 210). — Le Bourruguet, 1768 (dénombr. de Vauzé, E. 45). — Le Bourrugot était une propriété de l'Ordre de Malte.

BOUSCAGNE (LE), ruiss. qui coule à Etsaut et se jette dans le Gave d'Aspe.

Bousigues (Les), éc. co de Bassillon-Vauzé.

Bousquet, f. c<sup>ue</sup> de Pau, dans les landes du Pont-Long; mentionnée en 1560 (réform. de Béarn, B. 678, f° 360). — Ce domaine fut anobli en 1582; le fief relevait de la vicomté de Béarn.

Bousquers (Les), éc. coe de Luccarré.

Boussoum (LE), ruiss. qui arrose la c<sup>se</sup> de Borce et se perd dans le Gave d'Aspe.

BOUT-DE-PONT (LE), h. coo de Navarrenx.

Boutelles, éc. coe de Montfort.

Bour, mont. coe des Eaux-Bonnes, à Aas.

Borzous, f. c. d'Arros (c. de Nay). — La Monyoge de Bosom, 1536 (réform. de Béarn, B. 807, f. 66).

Bracaris de Louvie (Les), con des Eaux-Bonnes. — Ce nom s'appliquait à neuf maisons du village d'Aas, serves du seigneur de Louvie-Soubiron, 1538 (réform de Béarn, B. 850).

BRAMEPA, f. c<sup>no</sup> de Pontacq. — Crampas, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 800, f° 1).

Brana, f. c. de Salies. — Lo Branaa, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f. 237).

Brara, fief, c. de Vielleségure; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 833), vassal de la vicomté de Béarn.

Brasquer, f. coe de Narp. — Brasc, 1384 (not. de Navarrenx).

Brassalat, fief, com de Biron. — Barcelley, 1227 (reg. de Bordeaux, d'ap. Marca, Hist. de Béarn, p. 572). — Bracelay, xiii s' (coll. Duch. vol. CXIV, f' 34). — Braselay, 1343 (not. de Pardies). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Braŭ, f. c\*\* de Baigts. — Lo Brau, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 802, f\* 18).

BRÈQUE, marais, c<sup>ee</sup> de Lescar, dans les landes du Pont-Long. — Lo goar de Breca, 1463 (cart. d'Ossau, f° 119).

BRÈQUE (LE PIC DE LA), com de Léès-Athas et de Lescun.
BRÈQUE DE Coos, montagne, com des Eaux-Bonnes et

BBETAGNE, vill. coo de Saint-Laurent; anc. comm. réunie, le 16 octobre 1842, à Saint-Laurent. — Bretanhe, 1385 (cens.). — Bretaigne, 1700 (dénombr. E. 23). — En 1385, Bretagne comprenait 6 feux et ressort. au baill. de Pau. — Ce village formait autrefois une seule paroisse avec Gabaston et Saint-Laurent.

Un ruisseau dit *l'Arriu de Bretagne* coule à Saint-Laurent-Bretagne et se jette à Escoubès dans le Gabas.

BRINDOS, h. c. d'Anglet. — Villa que dicitur Berindos, x11° sº (cart. de Bayonne, f° 8). — Beryndos, 1331; Beryndes, 1334 (rôles gascons).

Baiscous, con de la Bastide-Clairence. — Bruscos, 1338; Bruscos, 1348 (rôles gascons). — Hiriberry, 1793. (Ce dernier nom signifie, en basque, Villemeuve.) — On dit en basque Beskoitee.

Broc, ile dans l'Adour, coe d'Urcuit.

Baocq, f. c™ d'Asson.

Brocq, f. c. de Navailles-Angos. — Lo Brocar, 1385 (cens. f. 47).

Broco, h. c<sup>re</sup> de Bayonne.

Baosser, fief créé en 1638, coo d'Orthez; il relevait de la vicomté de Béarn.

BROUCA, h. c. de Cette-Eygun.

Brouca, mont. coe de Louvie-Juzon.

BROUCA (LA CRÉTE DE), mont. com de Borce.

BROUCHES (LE CHEMIN DES), dans la co d'Asson.

BROUQUISSE, f. c<sup>no</sup> de Masiacq. — Broquisse, 1612 (réform. de Béarn, B. 816).

Baotssá, f. c. de Sainte-Suzanne. — Mau-Brosser, 2457 (not. de Castetner, f. 49). — Brosse, 1568 (réform. de Béarn, B. 797, f. 20). — Les Broussez, 1777 (terrier de Làa, E. 309).

Brousset, mont. coe de Laruns. — Brosset, 1440 (cart. d'Ossau, fo 254). — La maison dite la Case de Brousset fut bâtie en 1650.

BROUSTE (LA), bois, co d'Anoye; mentionné en 1778 (dénombr. d'Anoye, E. 18).

BROUSTRE (LA), ruiss. qui prend sa source à Doumy, arrose Viven et se jette dans le Luy-de-France.

Baucnou (Ls), ruiss. qui coule sur la c<sup>no</sup> d'Andrein et se jette dans le Gave d'Oloron.

Bauers, c<sup>ee</sup> de Nay; commune fondée vers 1345 par Gaston-Phébus, vicomte de Béarn. — Brutges, 1360 (ch. de Bruges, AA.1). — Brudges, 1580 (ch. de Béarn). — En 1385, Bruges ressortissait au baill. de Nay et comprenait 52 feux. — C'était le siège d'une notairie ne comprenant que la commune.

Brunont-Disse, f. c. de Diusse.

Bauscas (La), ruiss. qui coule sur la c<sup>ee</sup> d'Arricau et se jette dans le Léès.

BRUSCAT, f. c. de Bentayou-Sérée. — Brusquat, 1615 (réform. de Béarn, B. 817, f. 14).

Bauscos (Lz), ruiss. qui sort des landes du Pont-Long, près de Laragnon, sur la con de Montardon, et se

perd dans le Loussy après avoir traversé les c<sup>ues</sup> de Sauvagnon, Uzein et Momas. — Lo Bruscos, 1337 (cart. d'Ossau, f° 245). — Lo Brescos, 1539 (réf. de Béarn, B. 723).

Le hameau de Bruscos, situé dans les landes du Pont-Long, fut détruit en 1337 par les habitants de la vallée d'Ossau.

Buala, lande, coe de Ger.

Buale (LE), f. c. de Castélis. — Bualer, 1780 (terrier de Castélis, E. 258).

Bueala, lande, coo d'Oloron-Sainte-Marie, près de Légugnon.

Bugala, mont. c<sup>so</sup> d'Escot. — Le ruisseau de Bugala sort de cette montagne et se jette à Lurbe dans le Gave d'Aspe.

Busansus, bois, co d'Asssp. — Lo boscq de Buyangus, 1477 (ch. d'Aspe).

Le ruisseau de Bugangue sort du bois de ce nom, arrose Asasp et Gurmençon et se jette dans la Mielle.

Bugnein, com de Navarrenx. — Bunheng, 1282 (ch. de Béarn). — Bunhen, 1111° s° (fors de Béarn). — — Bugnhenh, 1334 (not. de Navarrenx). — Vunhenh, 1385 (cens.). — Sent Johan de Bunhenh, 1396 (not. de Navarrenx). — Bunheng, 111° s° (cens.). — Bunienh, 1546 (réform. de Béarn). — Bugneng, 1608; Buneinh, 1612 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Bugnein comprenait 56 feux et ressort, au baill. de Navarrenx.

Buisson, fief, co de Pau. — La Barthe de Buisson, 1730 (dénombr. de Pau, E. 40). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Buisson (Ls), bois, coe de Préchacq-Joshaig; ancienne dépendance de la seigneurie d'Oroignen.

Bunus, con d'Iholdy. — Bunos, 1439 (not. de la Bastide-Villefranche, no 1, fo 14). — Bunuz, 1621 (Martin Biscay).

BURDINGURUTCHÉTA (LE COL DE), fait communiquer la coe d'Urepel avec l'Espagne.

BURDINCURUTCHÉTA (LE COL DE), cos de Lécumberry et de Mendive.

Burs (Le pic ps), mont. coe de Lescum.

Bungain, h. cod de Bardos.

Buneaincy, pèlerinage, ce de Domezain-Berraute.

Burgance, mont. case de Lécumberry et de Hosta.

Burgans, mont. c\*\*\* de Pagolle, de Musculdy et d'Ordiarp.

BUBGARONNE, c<sup>om</sup> de Sauveterre; anc. prieuré du dioc. d'Oloron. — Burgarone, 1235 (réform. de Béarn, B. 864). — Burgarona, 1323 (ch. de Béarn, E. 953). — Bulgarona, 1548; Burguarone, 1614 (réform. de Béarn, B. 762, f° 34; 817, f° 2). — SaintÉtienne de Burguerone, 1656 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Burgaronne comptait 17 feux et ressort. au baill. de Sauveterre.

Burgaust, f. c. de Morlàas; fief mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 833), vassal de la vicomté de Béarn.

BURGAUX (LE BOIS DE), c<sup>no</sup> de Castéide-Candau. — Lo boseq de Burgaus, 1538 (réform. de Béarn, B. 855). — Ce bois tire son nom du vill. de Burgaux (c<sup>no</sup> de Monget, départ. des Landes).

Bungossa, mont. coe d'Estérençuby.

BURGUBERRY, h. c. de Méharin.

Вивеисанав, fief, c<sup>ne</sup> d'Ostabat-Asme; vassal du royaume de Navarre.

Bunoué, f. c<sup>\*\*</sup> de Saint-Faust; mentionnée en 1385 (cens. f<sup>\*</sup> 56). — Lo Burguer, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 785, f<sup>\*</sup> 122).

Bungussain, f. c. de Hasparren. — Le mazon Burgussain, 1247 (cart. de Bayonne, f. 57).

Buairs (La), ruiss. qui arrose la c™ d'Uhart-Cize et se jette dans l'Aïri.

Bunos, c<sup>au</sup> de Morlàas; mentionné en 1319 (cart. d'Orthez, f<sup>a</sup>29). — Buroos, 1457 (cart. d'Ossau, f<sup>a</sup>202). — Il y avait une abbaye laïque. — En 1385, Buros ressort, au baill. de Pau et comprenait 43 feux. — Le fief de Buros relevait de la vicomté de Béarn.

Burosse, coo de Garlin. — Burossium, 1312 (ch. de Béarn, E. 670). — Burosse, 1402 (cens.). — Burossa, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 805, fo 5). — Burosse-Mendousse, depuis la réunion de Mendousse: 27 juin 1842. — En 1385, Burosse comptait 3 seux et ressort. au baill. de Lembeye.

Busquagur, mine de fer, coe de Larrau.

Bunquidor (Le col de), cues de Mendive, de Larrau et d'Alçay-Alçabéhéty-Sunbarette.

Bunucierra, mont. coe de Larrau.

Bununolatzá (Le col de), c<sup>nos</sup> d'Alçay-Alçabéhéty-Sunharette et d'Aussurucq.

Burustola (Le), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> de Larrau et se jette dans l'Olhado.

Bussunants, c. de Saint-Jean-Pied-de-Port. — Buzunariz, 1513 (ch. de Pampelune). — Buçunariz, 1621 (Martin Biscay). — Busunarits, 1665 (reg. des États de Navarre). — Buznaritz, 1703 (reg. des visites du dioc. de Bayonne). — Bussunarits-Sarrasquette, depuis la réunion de Sarrasquette: 12 mai 1841.

Bustancelhay (Le col de), fait communiquer la c'e de Saint-Étienne-de-Baïgorry avec l'Espagne.

BUSTRIGT (LE BOIS DE), c" d'Etsaut.

Bustings, con de Saint-Jean-Pied-de-Port. — Buztinz, 1513 (ch. de Pampelune). — Buztince, 1621 (Mar-

tin Biscay). — Beata Maria de Bustince, 1686 (collations de Bayonne). — Bustinze, 1703 (reg. des visites du diocèse de Bayonne). — Bustince-Iriberry, depuis la réunion d'Iriberry.

Busuzon, h. co de Sarrance.

Buzier, coo d'Oloron-Sainte-Marie-Est. — Busieg, 1385 (cens.). — Vusiet, 1440 (not. d'Oloron, n° 3, f° 101). — Busiet, 1544 (réform. de Béarn, B. 748). — En 1385, Buziet ressort. au baill. d'Oloron et comptait 24 feux.

Buzr, c° d'Arudy; mentionné en 1096 (Marca, Hist. de Béarn, p. 356). — Busia, 1170 (ch. de Barcelone). — Busi, x11° s° (ch. de Gabas). — Buzi en

Bag, 1343 (ch. de Pardies). — Busii, 1429 (ch. de Buzy, DD. 1). — Sent Saturnin de Buzy, 1608 (insin. du dioc. d'Oloron). — Busy, 1614 (réform. de Béarn, B. 817). — Buzy ressort. au baill. d'Ossau en 1385 et comptait 55 feux. — Il y avait dans l'église de Buzy quatre prébendes fondées sous l'invocation de saint Blaise.

Br, f. c°° d'Orèas; anc. commune du baill. de Mu. —
Bü, 1385 (cens. f° 14). — Lous Vins, 1533 (ch.
d'Orèas, E. 361). — Lo petit viladge aperat Los
Bis, Bü-Susoo, 1538 (réform. de Béarn, B. 828;
837). — Biys, 1780 (terrier d'Orèas, E. 339).
— En 1385, By comptait 5 feux.

C

CABALCE, h. c\*\* de Saint-Jean-le-Vieux; ancienne commune. — Zabalza, 1513 (ch. de Pampelune). — Zabalça, 1621 (Martin Biscay). — Sabalce, 1774 (reg. des impositions de Navarre).

CABALSTA (Ls), ruiss. qui arrose Lécumberry et se jette dans l'Iraty.

CABANES, f. c" d'Osserain-Rivareyte.

CABANES (LES), éc. cae de Garos.

CABANES (LES), h. c° de Navarrenx; c'était, au xvin's, le nom d'un faubourg de Navarrenx.

CABARES (LES), mont. cues d'Accous et de Lescun.

Cabé, f. c. de Bellocq. — Lo Cabes, 1537 (réform. de Béarn, B. 820).

Casé, fief, c. d'Athos-Aspis. — La maison deu Cabes, lo Caver d'Atos, 1538; lo Caber, 1548 (réform. de Béarn, B. 762, f. 13; 828 et 833). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Casé (LE), fief, c<sup>se</sup> de la Bastide-Villefranche; mentionné en 1563 (réformation de Béarn, B. 683, f° 326).—Le fief du Cabé était vassal de la vicomté de Béarn.

CABRIL, f. c. de Castétis. — Cabeilh, 1780 (terrier de Castétis, E. 258).

Cabéné, h. c. de Lembeye. — Cabaré, 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f. 273).

Casts, fief, coe de Serres-Sainte-Marie; mentionné en 1682 (réform. de Béarn, B. 671, fo 321), vassal de la vicomté de Béarn.

Cabes (Les), f. coe de Monpézat-Bétrac.

CABIDOS, c<sup>sa</sup> d'Arzacq; mentionné en 1323 (ch. de Béarn, E. 953). — Cabidos en lo baytiadge de Garos, 1442 (contrats de Carresse, f 167). — Cabidos en France, 1675 (réform. de Béarn, B. 667, f 269). — Cassini ne comprend point cette commune dans la province de Béarn; elle dut en être distraite postérieurement à 1442.

Cabidos, f. c<sup>ac</sup> de Lombia; mentionnée en 1602 (réform. de Béarn, B. 812).

Cabinou (Lis), ruiss. qui prend sa source à Arsacq et se jette à Vignes dans le Luy-de-France.

Gasocá, mont. c. de Saint-Just-Ibarre. — Un bois porte le même nom.

CACARDIGT, h. coo d'Arthez.

CACARET, f. c de Nay.

CACHERTÉGUY (LE), ruiss. qui arrose Béguios et se jette dans le Minhuriéta.

CACOURTE (LA), ruiss. qui prend sa source à Sainte-Engrace et se jette dans l'Uhaïtxa.

Cadets (Le chemin des), conduit de la c<sup>ne</sup> de Claracq (c<sup>on</sup> de Thère) à celle de Carrère.

CADILLON, coa de Lembeye. — Castrum Cadelionense, x1° s° (cart. de l'abb. de Saint-Pé). — Cadelho, 1104 (cart. de Lescar). — Cadelo, 1131 (cart. de Morlàas). — Cadelon, 1170 (ch. de Barcelone, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 324, 397, 432 et 471). — Cadellio, 1344 (ch. de Béarn, E. 2403). — Cadelhoo, 1385; Cadelhoo, 1402 (censiers). — Cadelhon, 1736 (dénombr. de Conchez, E. 26). — En 1385, Cadellon comprenait 18 feux et ressort. au baill. de Lembeye. — Le fief de Cadillon était vassal de la vicomté de Béarn.

CAGNEZ, h. coe d'Arthes. — Aucagnes, 1683 (réform. de Béarn, B. 672, f° 127). — Le Cagnès, 1777 (terrier d'Arthes, E. 249).

Слеот, éc. c<sup>ва</sup> de Castillon (ĉ de Lembeye).

GAGOT (LA FORTAINE DU), coe d'Arthez; c'est la source de l'Arribau ou Clamonde. — La hon deus Cagots, 1777 (terrier d'Arthez, E. 249).

CAGOT (LA CÔTE DU), éc. c" d'Aurions-Idernes.

Casor (Lz), éc. com de Coslédàa-Lube-Boast.

CAGOTS (LA FORTAIRE DES), cod de Livron. — La hont deus Crestias, 1767 (terrier de Livron, E. 312).

CAGOTS (LE CHEMIN DES), qui conduit de Saint-Palais à Aïcirits.

CAILHABET, f. coe d'Aurions-Idernes.

CAILLABÈRE (LA), mont. cod d'Arudy.

CAILLAU, éc. coe de Livron.

CALLAU, f. cod'Angous.

CALABARBE, lande, coe de Charre.

Calangus (La), ruiss. qui prend sa source au bois de Bugangue (c<sup>10</sup> d'Aramits) et se jette dans le Dandarou.

CALDUNBIDE (LE), ruiss. qui arrose Ainhice-Mongélos et Suhescun et se jette dans l'Uritsharté.

CALVAIRE (LE), mont. c" d'Urrugne.

Gambardons (Les), éc. c™ de Lucgarrier.

CAMBAROU (LE), lande, coe de Saucède.

CAMBELLION, lande, come d'Esquiule. — Le ruisseau de Cambeillon arrose Esquiule et se jette dans le Joos.

Camblone, vill. c<sup>no</sup> de Casteinau; annexe de Casteinau.

— Camplone, 1289 (not. de Navarrenx). — Casteg-nau e Cam-lone, 1385 (censier). — Nostre-Done de Camplone, 1412 (not. de Navarrenx). — Saint-Laurent de Camplone, 1620 (insin. du dioc. d'Oloron). — Camploneq, 1675 (réform. de Béarn, B. 682, f° 91). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn.

Cambo, com d'Espelette; mentionné en 1235 (cart. de Bayonne, f° 12). — Cambo, 1350 (ch. de Came, E. 425). — Cambo, 1501 (ch. du chap. de Bayonne). — Sanctus Laurentius de Cambo, 1757 (collations du dioc. de Bayonne). — La Montagne, 1793. — La paroisse de Larressore était une annexe de Cambo.

En 1790, Cambo fut le chef-lieu d'un canton dépendant du district d'Ustarits et composé des communes de Cambo, Halsou et Itsatsou.

CAMBORDE, f. c. de Lestelle. — Camp de la Borda, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 787, f. 38).

CAMBUS, f. c. d'Artigueloutan. — Le fief de Cambus comprenait en 1538 les communes d'Ousse et de Rontignon; il relevait de la vicomté de Béarn.

CAMBUS, f. c. de Monein; mentionnée en 1385 (cens. f 35).

Cambus, fief, c<sup>ne</sup> de Bielle; mentionné en 1394. — Cambus Mayor, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

CAME, coa de Bidache; la fondation est du milieu du x11° siècle. — Camer, 1193 (cart. de Bayonne,

f° 19). — Cammes, 1463 (aveux de Languedoc). — Cama, 1489 (not. de Pau, n° 3, f° 58). — Came formait avec Sames et Saint-Pé-de-Léren une baronnie relevant du château de Dax. — C'était une dépendance de l'archiprêtré de Rivière-Fleuve (dioc. de Dax) et de la subdélégation de Dax.

En 1790, Came fut le chef-lieu d'un canton dépendant du district de Saint-Palais et composé des communes d'Arancou, Bergouey, Came, Saines. Viellenave (c° de Bidache) et Escos.

CAMEPICEE (LE), ruiss. qui prend source à Léès-Athas et s'y jette dans le Malugar.

CAMBARRIÉ, f. c. de Loubieng. — Campfariee, 1540 (réform. de Béarn, B. 726, f. 66).

Cami, f. c. d'Asson. — L'ostau deu Cami, 1385 (cens. f. 67).

Cami-Nau, éc. cºº de Poey (cºº d'Oloron-Sainte-Marie-Est).

Camito (LE), ruiss. qui arrose Luxe-Sumberraute et Labets-Biscay et se jette dans la Bidouse.

CAMLONG, f. code Vialer. — Camalong, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 786, for 12).

CAMLONG (LE), éc. cº de Luccarré.

CAMOIRE (LA), h. co d'Audaux. — Lo molin de La Camoere, 1571 (réform. de Béarn, B. 2171).

Camons, f. cae de Nay.

CAMONTÈRES, h. c. de Moncaup; ancienne paroisse mentionnée en 1385 (censier). — Capmorteras, 1542; Camourtères, Capmortères, 1675 (réform. de Béarn, B. 650. f. 70 et 134; 734, f. 6).

Camou, c°a de Tardets. — Camou-Cihigue, depuis la réunion de Cihigue, en 1836. — Cette commune est aussi appelée Camou-Soule pour la distinguer de Camou-Mixe (c°a de Saint-Palais).

Camou, fief, coe d'Ossenx; mentionné en 1643 (réform. de Béarn, B. 686, f' 220), relevait de la vicomté de Béarn.

Camou (LE), fief, c<sup>so</sup> de Salies. — L'ostau deu Camoo, 1385 (cens. f 6). — Ce fiefétait vassal de la vicomté de Béarn.

Camou-Mixe, c° de Saint-Palais; mentionné au commencement du xiii° siècle (cart. de Bayonne, f° 26).

— Camur, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 22).

— Camo en Micze, 1479 (contrats d'Ohix, f° 70).

— Camo 1519 (ch. de Navarre, E. 470).

— Camu, 1621 (Martin Biscay).

— Camou-Mixe-Suhast, depuis la réunion de Suhast: 22 mars 1842.

Camous, éc. cºª de Maslacq.

CAMOUS (LE), ruiss. qui prend sa source à Moumour, arrose Orin et se jette dans le Gave d'Oloron.

Camous (Les), éc. coe de Doguen.

Camor, f. c. de Castagnède. — Gamon, 1538 (réform. de Béarn, B. 828).

CAMP, fief, c. de Puyoo. — Lo Camp de Puyou, 1535; lo molii de Camp, 1538 (réform. de Béarn, B. 833, f. 8). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

CAMPAGNE, f. c<sup>∞</sup> de Monein. — Campanha, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 789, f' 81).

CAMPAGNE, f. c<sup>no</sup> d'Ogenne-Camptort. — Campanhe, 1385 (cens. f° 27).

CAMPAGNE, fief, car de Pardies (car de Monein). —
L'ostau de Campanhe deu Plas de Pardies, 1385
(cens. f 35). — Campanha, 1538; Campaigne,
1674 (réform. de Béarn, B. 671, f 1; 833). —
Ce fief dépendait du bailliage de Lagor et Pardies
en 1385; il relevait de la vicomté de Béarn.

CAMPAGNE, h. cae de Tabaille-Usquain; ancienne commune. — Campanhe, 1385 (cens. f° 12). — Campanha, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 804, f° 13). — En 1385, Campagne ressort. au baill. de Sauveterre et était annexé à Mongaston et Usquain; on y complait 12 feux.

CAMPAGNE, min et fief, con de Castethon; anobli en 1631, vassal de la vicomté de Béarn.

CAMPAGNETTES (LES), éc. co de Noguères; mentionné en 1775 (terrier de Noguères, E. 279).

CAMPAGNOT (LE), éc. cºº de Saucède.

CAMPCASSANOU (LE), ruiss, qui prend sa source dans les marais de Pontacq et se jette dans le Gabas après avoir arrosé Luquet (départ, des Hautes-Pyrénées) et Eslourenties-Darré.

CAMP DE LABAT (LE), lande, com de Lescar, dans le Pont-Long.

CAMPBLUT, marais, c. de Lescar, dans le Pont-Long. CAMPBANC, h. c. de Gan; fief, créé en 1611, qui relev. de la vicomté de Béarn. — Lo vic de Campfrancq, 1535 (réform. de Béarn, B. 701, f. 140).

CAMPGRAND, f. c<sup>re</sup> de Castillon (c<sup>an</sup> de Lembeye). CAMPILLET, chapelle, c<sup>ae</sup> de Précillon.

CAMPS, f. cºº de Louvie-Juzon; mentionnée en 1385 (cens. fº 71).

CAMPS-DE-PRATS, f. cod de Bayonne.

Campson, h. c. de Monein, près de Cuqueron. —
Campsoo, 1538 (réform. de Béarn, B. 835). —
Campsour, 1665 (not. de Monein, n° 202, f° 40).
Campsour, 1665 (not. de Monein, n° 202, f° 40).
Campsour, 1665 (not. de Monein, n° 202, f° 40).
Campsour, vill. c. d'Ogenne; anc. c. c. réunie à Ogenne de 12 mai 1841. — Campus tortus, 1235 (réform. de Béarn, B. 864). — Cam-tort, 1385 (censier). — Quamptort, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 799, f° 19). — Sanctus Stephanus de Camptort, 1674 (insin. du dioc. d'Oloron). — Cantor, 1755 (terrier de Maslacq, E. 273). — En 1385, Camptort res-

sort. au baill. de Navarrenx et comprenait 8 feux.

Canu, vill. c\*\* de Barraute; anc. c\*\* réunie à Barraute le 14 juin 1841. — Camoo, Cameu, 1385 (censier). — Camer en Bearn, 1477 (contrats d'Ohix, f\* 55). — En 1385, Camu ressort. au baill. de Sauveterre et comptait 11 feux.

CAMY, f. c. de Gabaston. — Camii, 1385 (censier, f. 55).

CANABÈRE (LA), lande, com de Maucor.

CARARDE, éc. coe d'Arthez.

CARAU-ROUYE, mont. coe de Laruns.

Cancais (Ls), ruiss. qui prend sa source à Béost-Bagès, sépare cette commune de celle de Louvie-Soubiron et se jette dans le Gave d'Ossau. — Le Causeig, lo Causeg, l'aigue deu Quaneset, 1538 (réform. de Béarn, B. 832, f' 9; 850; 865).

CARCET (LE), bois, coo de Rontignon. — Le Cancer, 1778 (terrier de Rontignon, E. 316).

CANDAU, chât. et fief relev. de la vicomté de Béarn, c<sup>me</sup> de Castétis; mentionné en 1385 (cens. 139). — Lo molin aperat de Candau, 1538 (réform. de Béarn, B. 826). — La terre de Candau fut érigée en baronnie (1652), comprenant les seigneuries de Plassis et de Bellegarde; puis en marquisat (1718), composé des baronnies de Candau et de Vauzé et de la seigneurie de Lanneplàs.

CANDAU, f. c. de Loubieng. — Lo Candau, 1540 (réform. de Béarn, B. 726, f. 112).

CANDAU, f. c. de Monein; mentionnée en 1385 (cens. f. 37).

CANDAU, fief, c<sup>\*\*</sup> de Garos. — La maison noble de Candau ou de Pauchorde, 1764 (reg. des États de Béarn). — Ce fief tire son nom de la famille de Candau, qui en était propriétaire au xvi\* siècle; il relevait de la vicomté de Béarn.

GANDAU, h. c. d'Assat. — Dépendance de la baronnie de Saint-Aubin. — Voy. Salle de Candau (La).

CANDAU, h. co de Castéide-Candau.

CANDELOT, éc. c<sup>10</sup> de la Bastide-Monréjau. — Candalots, 1777 (terrier de la Bestide-Monréjau, E. 266).

CANDELOUP, h. c<sup>20</sup> de Monein. — Candelop, 1385 (cens. f 35). — Candalop, 1548 (réform. de Béarn, B. 759). — En 1385, Candeloup comprenait 49 feux et ressort. au baill. de Monein.

Canás (La), ruiss. qui arrose la Bastide-Monréjau et se jette dans l'Aulouse. — Lo Canest, 1440 (cens. de la Bastide-Monréjau, E. 1 a6).

CARET, f. cod d'Uzan; mentionnée en 1580 (réform. de Béarn, B. 770).

CANETTS (LA), ruiss. qui prend sa source à Gayon et s'y jette dans le Léès.

CANGUILHEM, h. c. de Sault-de-Navailles.

CANIS (LOU), rocher, coe de Biarrits.

GANTÀAS, h. cod de Moncaup; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 650, f. 71).

CANTON (LE), h. c \*\* de Cescau.

CAPABRECO (LE), ruiss. qui arrose Monein et se jette dans la Bailongue. — Caparecx, 1441 (not. d'Olorou, n° 3, f° 115).

CAPARRIU (LE), ruiss. qui coule à Bentayou-Sérée et se jette dans le Louet.

Capbis, con de Nay. — Cabbis, xii siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 433). — Grangia Capbisii, 1235 (réform. de Béarn, B. 864). — L'espitau de Capbiis, 1385 (cens. 1 68). — La cappere et grange apperat de Nostre Dame de Capbiis, 1536 (réform. de Béarn, B. 820). — Capbis dépendait de l'abb. de Sauvelade; en 1385, il était compris dans la paroisse de Bruges et comptait pour 3 feux.

CAPBLANCAT, f. com de Gan.

CAPCOUM, éc. cne de Samsons-Lion.

Cappa, mont. case d'Oloron-Sainte-Marie, de Lurbe et d'Escot.

CAPDEBAYS, b. c \*\* d'Escot.

CAP-DE-CASTEL, h. c'\* d'Abos.

CAPPELÀAS, f. c<sup>ee</sup> de Loubieng. — Capdelas, 1540; Cap-de-Las-dessus, Cap-de-Las-debaig, 1568 (réform. de Béarn, B. 726, f. 6; 797, f. 25). — Cette ferme tire son nom de sa position à la source du ruisseau d'Alàas.

CAPPELAYOU, h. c. de Lucq-de-Béarn; placé à la source du ruisseau de Layou. — La marque de Cap de Layoo, 1562 (cens. de Lucq). — Capdelajon, 1691 (comptes de l'év. d'Oloron).

CAPDEPON, fief, c<sup>ne</sup> de Castetbon. — Capdepont de Yeub, 1391 (not. de Navarrenx). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

CAP-DB-PONT, h. c. de Mauléon. — Cap deu Pont de Mauleon, 1469; las glisies deu Pont, 1470 (contrats d'Ohix, f. 8 et 9).

CAP-DEU-Bosco, h. coe de Sauvelade; distrait de la coe de Loubieng le 29 mai 1861.

CAP-DEU-PORT, h. c" de Lourdios-Ichère.

CAPDEVIELLE, f. cº de Gurs; mentionnée vers 1540 (réform. de Béarn, B. 796, fº 5).

CAPDEVIELLE, fief créé en . 647, co de Bugnein; vassal de la vicomté de Béarn.

Cappeville, fief, c. de Castetbon, au hameau de Geup; mentionné en 1683 (réform. de Béarn, B. 686, fº 180), il relevait de la vicomté de Béarn.

Capéra, chapelle, coe d'Ainhoue.

Capézas (La Goa des), marais dans les landes du Pont-Long, c<sup>nes</sup> de Bougarber et de Lescar. — Lo Goa deus Caperaas, xv° siècle (cart. d'Ossau).

Basses-Pyrénées.

CAPÈRE (LA), éc. coe de Castéide-Cami, près du chemin dit Romiu.

CAPESTAINS OU LAGOETROU, landes, cre de la Bastide-Villefranche; mentionnées en 1675 (réform. de Béarn, B. 680, f° 574).

CAPET, h. cºº de Sedze-Maubec; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 265).

CAPÉTOUYA, h. c.º de Lembeye. — Capatouya, 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f. 302).

CAPPAGET, fief, coe de la Bastide-Cézéracq; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 835), vassal de la vicomté de Béarn.

CAPLANE, chât. c' de Pouliacq.

Capor, f. c. de Jurançon; mentionnée vers 1540 (réform. de Béarn, B. 785).

Capou, f. c. de Chéraute; mentionnée en 1480 (contrats d'Ohix, f. 89).

Cappicor, f. c<sup>10</sup> de Monein. — Capicog, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 789, f<sup>10</sup> 178). — Cappiquot, 1666 (not. de Monein, n<sup>10</sup> 202, f<sup>10</sup> 75).

CAPUCINS (LE CHEMIN DES), c<sup>no</sup> de Mauléon; tire son nom d'un ancien couvent.

CAPUCINS (LES), f. c" de Bayonne.

CARABOSSE OU CRABOSSE, h. c<sup>ne</sup> de Simecourbe. —
Saint-Laurent-de-Crabosse est cité au x<sup>e</sup> s<sup>e</sup> (Marca,
Hist. de Béarn, p. 382). — Crabossa, xii<sup>e</sup> s<sup>e</sup> (cart.
de Morlàas, f<sup>e</sup> 6). — Lo parsan de Crabosa, 1540
(réform. de Béarn, B. 725, f<sup>e</sup> 200).

CARBOUÉRAS (LE RUISSEAU DES), prend sa source à Arzacq, arrose Arraziguet et Cabidos et se jette dans le Luy-de-France.

CARBOURRE, éc. c. de Samsons-Lion.

CARCAGOITY (LE COL DE), C" de Larrau.

CARCHITE, mont. cae de Sainte-Engrace, sur la frontière d'Espagne.

CARDASSE, bois, case de Lanne et de Montory.

CARDEDE, éc. com de Bordes (com de Clarac).

CARDENAU, f. coe de Lagor. — Lo Cardenau, 1572 (réform. de Béarn, B. 796).

CARDESSE, com d'Oloron-Sainte-Marie-Est; commune fondée en 1324. — Cardesa, 1548 (réform. de Béarn, B. 759). — En 1385, Cardesse était une annexe de Monein et comprenait 50 feux.

CARITATS (LES), éc. c<sup>ee</sup> de Garos; mentionné en 1777 (terrier de Garos, E. 263).

CARJUZAN, anc. baronnie, c<sup>ie</sup> d'Andrein. — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

CARMERET, f. c<sup>no</sup> de Lucq-de-Béarn. — Los Caremeretz, 1385 (cens. f° 31).

Cano, con de Saint-Jean-Pied-de-Port. — Sanctus Vincentius et Sanctus Martinus de Caro, 1335 (ch. du chap. de Bayonne). — Charo, 1525 (ch. de la Camara de Comptos). — Saro, 1703 (reg. des visites de Bayonne). — Çaro était une annexe de la paroisse de Saint-Michel. — Il y avait un hôpital séculier pour les pèlerins.

CARPASSE, f. c. de Vielleségure. — Carapasse, 1385 (cens. f. 35).

CARPINÉ (LE), ruiss. qui arrose Aydie et se jette dans le Sagé.

Cannhau, con de Thèze; paroisse citée au x11° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 448). — Carrère formeit avec Miossens et Lanusse une circonscription appelée lo clau de Miossens, 1546 (réform. de Béarn, B. 752).

CARRÈRE, f. cºº de Menditte; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

CARRÈRE, fief, coo-de Viodos-Abense; mentionné au xvii° s° (ch. d'Arthes-Lassalle), vassal de la vicomté de Soule.

CARRESSE, c° de Salies. — Beatus Stephanus de Carressa, 980 (cart. de Lescar). — Curtis Carreissa, x° s° (ch. de Pau, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 214 et 293). — En 1385, Carresse ressort. au baill. de Sauveterre et comptait 41 feux. — Dépendance du dioc. de Dax.

CARRICA, f. c<sup>no</sup> d'Aussurucq; mentionnée en 1530 (cout. de Soule).

Carrica, f. c. d'Ossas-Suhare; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

CARRICA, b. coe d'Irissarry.

Carrica, h. c\*\*\* de Mouguerre et de Saint-Pierred'Irube.

CARRICABURU, f. coe d'Ainharp. — Carricaburue, 1479 (contrats d'Ohix, f. 79).

CARRICABURU, f. coe de Chéraute.

Carricaçanna (LE), ruiss. qui arrose Ostabat-Asme et se jette dans la Bidouse.

Carricamussu (La caoix), pèlerinage, c<sup>ae</sup> de Loubossoa.

CARRICART, f. c<sup>no</sup> d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

CARRIQUIRI, f. c<sup>ac</sup> d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

CARRIQUIRI, f. cod de Barcus; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

CARRIQUIRI, f. coe de Laguinge-Restoue; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

CARRIQUISTALIA, h. coe de Jatxou.

Carros, éc. com de Montardon.

CARSUZA, f. c. de Salies. — Carsusan, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f. 223).

CARTOLLES (LES), ruiss. qui arrose Mont (c° de Lagor) et se jette dans l'Hens.

Canton, f. c. de Nay.

CASABAN, f. c<sup>no</sup> de Ponson-Debat-Pouts. — Case-avant, 1385 (cens. f<sup>o</sup> 62). — Casebant, 1614 (réform. de Béarn, B. 817, f<sup>o</sup> 13).

Casaleix, lande, coe de Ger.

CASAMAJOR, fief créé en 1583, coe de Rivehaute; vassal de la vicomté de Béarn.

Casamaton, f. c. d'Etchebar; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

CASAMATOR, fief, c<sup>as</sup> de Cette-Eygun. — Casemajor, 1735 (dénombr. de Cette-Eygun, E. 25). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

CASAMAYOR, fief, c<sup>ne</sup> de Féas; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 20), vassal de la vicomté de Béarn.

CASAMBOUCT, f. et fief, com de Salies. — L'ostau de Cassombossii, 1385 (cens. l'6). — Casambossii, 1535; Cassembossii, 1538; Cassembossii, 1546; Cassembossii, 1546; Cassembossii, 1546; Cassembossii, 1546; Cassembossii, 1546; Cassembossii, 1546; Cassembossii, 1686 (réform. de Béarn, B. 685, l'a 15 et 233; 705, l'265; 754; 833). — Cassemboussy, 1728 (dénombr. Gassion, E. 29). — Le fief de Casamboucy relevait du marquisat de Gassion.

CASABER, fief, com de Nay. — La maison noble aperade de Casarrer, 1538 (réform. de Béern, B. 584). — Ce fief relevait de la vicomté de Béern.

Casaubon, fief, com de Serres-Sainte-Marie. — Casauboo, 1344 (not. de Pardies, for 117). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Савацвон, h. c<sup>ee</sup> de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f° 287).

CASAUPOURE, fief, c<sup>ac</sup> de Bentayou-Sérée; mentionné en 1767 (reg. des États de Béarn), vassal de la vicomté de Béarn.

GASAURANG, f. c<sup>ac</sup> de Moncin, près de Cuqueron. — Casaufranc, 1385 (cens. f° 36).

CASAUS-DOMECQ, fief, c<sup>sc</sup> d'Orthez. — Casaux-Domec, 1771 (dénombr. d'Orthez, E. 39). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Casaux, f. c<sup>no</sup> de Bougarber. — Casaus, 1385 (cens. f° 44).

Gasaux, f. c<sup>ue</sup> de Lenne. — Gasaus, 1385 (cens. f° 20).

Casaux, fief, com de Gan; créé en 1614, vassal de la vicomté de Béarn.

CASAUX, fief, c.ºº de Louvie-Juson. — Casaus de Lobier, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Ce fief relev. de la vicomté de Béarn.

CASEBONNE, f. coe de Lucq-de-Béarn. — Casebone, 1385 (cens. fo 30).

CASEBONNE, fief, c. de Lurbe. — Casabona, Casabone, 1538 (réform. de Béarn, B. 833; 848, f. 19). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

- CASEMAJOB, fiel, c<sup>no</sup> de Tabaille-Usquain. Casemayor d'Usquenh, 1385 (cens. f'14). Casemayor, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). Le fief de Casemajor dépendait du baill. de Sauveterre et était vassal de la vicomté de Béarn.
- CASENAVE, f. et fief, coo d'Aussevielle; mentionné en 1753 (dénombr. d'Aussevielle, E. 19), vassal de la vicomté de Béarn.
- CASENAVE, f. cº de Licq-Atherey; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).
- CASENAVE, f. c. de Monein. Casanave, 1385 (cens. f. 36). Casanaba, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 789, f. 279).
- CASENAVE, fief, cºº de Burgaronne; mentionné en 1385 (cens. fº 14), il relevait de la vicomté de Béarn.
- Cassabé, f. c. de Vielleségure. Cassever, 1385 (cens. f. 35).
- CASSABER, com de Salies. Cassave, xm° s° (ch. de l'Ordre de Malte). Cassave, xm° s° (fors de Béarn). Casseve, 1440; Sent Jaeme de Cassever, 1441 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 1, f° 21 et 31). La gentillesse de Cassaver, 1442 (contrats de Carresse, f° 211). Sent-Christan de Casseber, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 22). Casaves, 1538 (réform. de Béarn, B. 828). Il y avait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de Béarn. En 1385, Cassaber ressort. au baill. de Sauveterre et comprenait 13 feux.
- CASSABER, f. c. de Lagor. Casabé, 1763 (terrier de Lagor, E. 267).
- CASSAET, fief, cat de Gouze. Casaet, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.
- Cassagre (La), ruiss. qui prend sa source à Anoye, sépare cette commune de celles de Gerderest et de Maspie-Lalonquère-Juillac et se jette dans le Léès.
- Cassaigne, fief, com de Fichous-Riumayou. Cassanhe, 1514 (not. de Garos). Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.
- CASSAIGRE, fief, c. de Miossens-Lanusse. Cassanhe, 1487 (reg. des Établiss. de Béarn). — Cassanhe, 1546; Cassagne, 1675 (réform. de Béarn, B. 653, f. 314; 754). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.
- CASSE, f. et fief, com de Salles-Mongiscard et d'Orthez.

   Lo Casso de Salas-Monguiscart, 1476 (not. de Castetner, for 87). L'ostau deu Quasso, 1546; la maison noble de Casso, 1675 (réform. de Béarn, B. 670, for 218). Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.
- CASSEVEB, fief, cºº de l'Hôpital-d'Orion; mentionné en 1385 (cens. fº 14), vassal de la vicomté de Béarn.

- Cassiau, f. c. de Lanneplaa; mentionnée en 1385 (cens. f. 4).
- Cassiau (LE), ruiss. qui prend sa source sur la c<sup>ue</sup> d'Ogeu et forme, à Herrère, le ruisseau d'Arrigaston en se réunissant à l'Aiguette.
- Cassin-Garière (La), éc. code Denguin; c'était une des limites des landes du Pont-Long. La Cassi-Gariera qui es au Cog de Dengui, 1450 (reg. de la Cour Majour, B. 1, 1° 51). Lo Cog de Dengui aperat la Casse-Gariera, 1539 (réform. de Béarn, B. 723).
- Cassie-Maridade (La), éc. cae de Montsort.
- Cassiène (La), bois, c<sup>--</sup> de Lucq-de-Béarn; mentionné en 1459 (ch. de Lucq, DD. 1). — Le bois de la Cassière et son annexe, celui de l'Auronce, comprenaient, en 1590, 252 arpents.
- Cassist, h. cae de Poey (cae d'Oloron-Sainte-Marie-Est).
- Casso, fief, c<sup>m</sup> de Guinarthe-Parenties. La mayson deu Quasso, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 9). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.
- Cassou, bac sur la Bidouse, coe de Guiche.
- Cassou, f. c. de Baigts. Lo Casso, vers 15ho (réform. de Béarn, B. 802, f. 16).
- Cassou, f. c<sup>no</sup> de Naveilles-Angos. Casso, 1385 (cens. f 47).
- Cassous (LES), éc. coe de Lembeye.
- CASTAGNÈDE, c<sup>co</sup> de Salies. Castaeda, xm; s' (fors de Béarn). Castayhede, vers 1360 (ch. de Came, E. 425). Castanhede, 1385 (cens.). Sent Johan de Castanhede, 1442 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 1, l° 44). Castamhade, 1538 (réform. B. 848, l° 10). Castaignede, 1582 (aliénations du dioc. de Dax). Castagnède faisait partie du dioc. de Dax. En 1385, Castagnède comptait 51 feux et ressort, au baill. de Mu et la Bastide-Villefranche. Castagnèdes Er Boupé (Le ruisseau de), qui arrose
- Denguin et se jette dans l'Aulouse. Castagnot, f. c. de Nay. — La borie aperade Cas-
- tanhot, 1536 (réform. de Béarn, B. 807, 1°66).

  CASTAGNOULA (LE), ruiss. qui prend sa source à PietsPlasence-Moustrou, arrose Morlanne et Arget et se jette dans l'Arance.
- CASTAING, h. c<sup>no</sup> d'Assat. Castanh, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). Le fief de Castaing relevait de la baronnie de Saint-Aubin.
- Castaine, h. c. d'Orthez; ancienne commune. Castanh, 1376 (montre militaire, f. 46). Castainh, 1675 (réform. de Béarn, B. 665, f. 175). En 1385, Castaing, réuni à Larté, comprenait 33 feux et ressort. au baill. de Rivière-Gave.

CASTAING, fief, c. d'Orthez; maison anoblie le 1" juin 1527 en faveur de Saubat du Verger, valet de chambre de Henri II, roi de Navarre. — Lo Castanh, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Castaine, fief, c<sup>ne</sup> de Rontignon. — La domenyadure aperade au Castanh a present deu Soler, 1538 (réform. de Béarn, B. 856). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Castaing (Lz), ruiss. qui arrose Vielleségure et se jette dans le Làa.

Castaings-Grands (Les), éc. c<sup>no</sup> de Castillon (c<sup>on</sup> d'Arthez).

CASTÉ À-BIDAU, h. c. de Saint-Médard; ancienne commune. — Casteg-Abidoo, 1343 (hommages de Béarn, f. 16). — Castetabidoo, 1487 (reg. des Établissements de Béarn). — Castet-Abidon, vers 1538 (réform. de Béarn, B. 781, f. 30). — En 1385, Casté-à-Bidau ressort. au baill. de Garos et comprenait 13 feux; le fief était vassal de la vicomté de Béarn. — Le véritable nom est Castet-Abidon.

CASTÈDE (LE), ruiss. qui prend sa source à Buzy et se jette dans l'Aiguette après avoir arrosé Ogeu. — Une ayguetta aperade Castaeda, 1538 (réform. de Béarn, B. 835).

Castéide Cami, com d'Arthez. — Castaede, xiii° s° (fors de Béarn). — Casteede deu Camii, 1342; Quastede, 1343 (not. de Pardies, fom 107 et 116). — Castaede deu Camii, 1485 (reg. des Établissements de Béarn). — Castaede deu Cami, 1538; Castaeda, 1548; Castaede-au-Cami, 1576; Castaede-Camii, 1580 (réform. de Béarn, B. 763; 808, fom 33; 848, fom 4; 2265). — En 1385, Castéide-Cami ressort, au baill. de Pau et comptait 13 feux. — Le fief de Castéide-Cami relevait de la vicomté de Béarn. — Cette commune tire son nom du chemiu dit Romiu qui la traverse.

CASTÉIDE-CANDAU, c<sup>sa</sup> d'Arthez. — Castaede-Gandau, 1402 (ch. de Béarn, E. 2530). — Castaeda-Candau, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Casteide-Saint-Sever, 1780 (intendance). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — Castéide-Candau dépendait de la subdélégation de Saint-Sever.

CASTÉIDE-DOAT, c° de Montaner. — Castaede de Montaneres, 1372 (contrats de Luntz, f° 15). — Castanhede, 1385 (cens. de Béarn, f° 62). — Castanhede, 1429 (cens. de Montaner, E. f° 13). — Castaeda et lo terrador aperat de Doat, 1429 (cens. de Bigorre, f° 264). — Castanhede de Doat, 1546; Castéyde, 1602 (réform. de Béarn, B. 754; 812). — Doat-Castéyde, 1727 (dénombr. de Castéide,

E. 94). — En 1385, Castéide-Doat ressort. au baill. de Montaner et comprenait 16 feux.

CASTRIGT, f. c. de Rivehaute. — Casteg, 1385 (cens. f. 12). — Casteig, 1614 (réform. de Béarn, B. 817, f. 4).

Castélàa (LE), éc. cae de Monpézal-Bétrac.

CASTELLA, molte, c<sup>\*\*</sup> de Laroin. — La Mothe de Larosin, 1243 (ch. d'Ossau). — Le Castet, le Castella,
1684 (réform. de Béarn, B. 678, f<sup>\*\*</sup> 268, 269).
— Au XIII° siècle, le château bâti sur cette motte
appartenait à l'évêque de Lescar. — Le fief de Castella fut créé en 1612; il relevait de la vicomté de
Béarn.

CASTELLA, redoute, cae de Bardos.

CASTELLÀA, éc. coe de Castelner.

Castéra, com de Montaner. — Casteraa, 1385; lo Castelar, xivo siècle (censiers). — Lo Casteraa et Lobixs, 1429 (cens. de Montaner, 1016). — Lo Casterra, 1546; lo Casterar, 1549 (réform. de Béarn, B. 741, 1010; 754). — Lo Castéra au Vicbilh, 1778 (dénombr. de Pontacq, E. 40). — Castéra-Loubix, depuis la réunion de Loubix: 30 décembre 1844. — En 1385, Castéra reasort, au baill. de Montaner et comprenait 14 feux. — Le fief de Castéra était vassal de la vicomté de Béarn.

Castána, hois, coe de Bellocq. — Castáraa, 1675 (réform. de Béarn, B. 666, 6 395).

Casténa, éc. co d'Aurions-Idernes.

CASTERA, éc. cne de Saint-Gladie-Arrive-Munein.

Castéra, f. cº de Balirac-Maumusson. — Casterar, 1542 (réform. de Béarn, B. 732, f° 84).

Castéra, f. coo de Bérenx. — Lo Casterar, 1385 (cens. C 8).

CASTÉRA, f. c. de Monein. — Lo Casterar, 1385 (cens. fo 36).

Casténa, fief, com d'Argagnon. — Casterar, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Gastára, fief, co de Billère; mentionné en 1681 (réform. de Béarn, B. 678, fo 113), vassal de la vicomté de Béarn.

Castéraa, fief, c. d'Ozenx. — Lo Casterar, 1538; Castéraa, 1672 (réform. de Béara, B. 670, f. 29; 837). — Ce fief relev. de la vicomté de Béarn.

Castéra, lande, coe de Puyoo; mentionnée en 1675 (réform. de Béarn, B. 667, fo 75).

Casténa, motte, c<sup>no</sup> d'Assat. — Lo turon aperat lo Casterar, 1515 (ch. d'Assat, E. 359).

Castéra, motte, ca d'Antevielle-Saint-Martin-Bidéren, sur les limites du Béarn et du pays de Mixe.— La mota aperade lo Casteras, 1547 (ch. de Béarn, E. 5952). CASTÉRA, motte, coe de Sendets, dans la lande du Pont-Long. — Lo Casterar, 1457 (cert. d'Ossau, f° 196).

Castéra (LE), éc. coe d'Audanx.

Castéra (LE), éc. cne de Castetpugon.

CASTÉRA (LE), éc. cne de Cescau.

CASTÉRA (LE), éc. c™ de Poey (c™ d'Oloron-Sainte-Marie-Est).

Castéra (Le), motte, coe de la Bastide-Monréjau.

Castéra (Le), motte, code Denguin. — Castérar ou P'Arribau, 1723 (dénombr. de Denguin, E. 27).

Castéra (LE), motte, cae de Montagut.

CASTÉRA (LE CHEMIN DU), coe de Samsons-Lion.

Castéralila, lande, coe de Sauvagnon, dans le Pont-Long.

Casténas, éc. co de Méritein.

CASTÉRAS, motte, cºº de Monein. — Les Castérasses, 1754 (dénombr. de Monein, E. 36).

Castéras (LES), bois, cne de Momas.

CASTÉRAS (LES), fief, c<sup>no</sup> d'Oloron-Sainte-Marie; mentionné en 1552 et 1709 (dénombr. d'Oloron, E. 38). — Les Castéras dépendaient du château des vicomtes d'Oloron et relevaient de la vicomté de Béarn.

CASTÉBAS (LES), lande, co de Sauveterre; mentionnée en 1675 (réform. de Béarn, B. 680, f° 21).

CASTÉRASSE, f. cºº de Mont (cºº de Lagor); mentionnée en 1771 (terrier de Mont, E. 274).

Castánks, f. c<sup>ne</sup> de Castagnède; mentionnée en 1451 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 1, f° 82). — Casterees, 1538; Casteres alias Lacoste, 1614 (réform. de Béarn, B. 736; 817, f° 3).

Castárin, f. et fief, code Charre. — Castaranh, 1538; Casterranh, 1546; Castarrain, 1671 (réform. de Béarn, B. 683, f° 13; 754; 839). — Ce fief relev. de la vicomté de Béarn.

Castérot, f. c. de Montestrucq; mentionnée en 1581 (réform. de Béarn, B. 808, f. 51).

Castérot, fief créé en 1656, c<sup>ue</sup> de Monein. — La maison noble de Castérot, Castetnau ou Plasence, 1674 (réform. de Béarn, B. 663, ſ° 258). — Ce fief relev. de la vicomté de Béarn.

Castérot (Le), h. c° de Lahourcade; anc. paroisse mentionnée en 1538.

CASTÉROT (LE), h. cºº de Montaut; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 673, ſ° 9).

Castérors (LES), éc. c™ de Narp.

Caster, c<sup>co</sup> d'Arudy; mentionné en 1096. — Castellum, 1154 (ch. de Bercelone, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 356 et 465). — Casteg, 1385 (censier). — Sent Policarpe de Casteig, 1621 (insin. du dioc. d'Oloron). — Il y avait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Castet ressort. au baill. d'Ossau et comptait 45 feux. — Castet tire son nom du château de Castetgélos, bâti sur son territoire.

Castet, fief, c<sup>se</sup> de Bielle; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 18), vassal de la vicomté de Béarn).

CASTET, fief, coe de Pontacq. — Ung terrador aperat Casteg ond y ha une capera fundada suus la invocation de Nostre-Done, 1538 (réform. de Béarn, B. 857). — Ce sief relev. de la vicomté de Béarn.

Castet, h. c. de Lahourcade. — La marque de Castet, 1776 (terrier de Lahourcade, E. 268).

CASTET, h. c<sup>no</sup> de Monein. — Lo Casteg, 1385 (cens. f° 36). — Castet comprenait 18 feux en 1385 et ressort. au baill. de Monein.

CASTET, mont. cne d'Arette.

Castet (Le), chât. c° de Bellocq. — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

CASTET (LE), éc. cue de Baleix.

Castet (LE), f. c. de Bassillon-Vauzé.

CASTET (LE), f. cne de Castetpugon.

CASTET (Lz), fief, com d'Aren; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 19), vassel de la vicomté de Béarn.

CASTETABBE, h. c\*\* d'Orthez; mentionné au x11° siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 440). — Castet-Tarbe, v. 1360 (ch. de Came, E. 425). — Casteg-Tarbe, 1385 (cens. f° 39). — Sent-Martin de Castetarbe, 1494 (not. d'Orthez, f° 92). — Castetarbe, dép. du dioc. de Dax, était annexé à Orthez et comprenait 29 feux en 1385. — Le véritable nom serait Castet-Tarbe.

CASTET-ARROUGE, mont. c" de Louvie-Juzon.

CASTETBIELE, h. cae d'Arthez; ancienne commune. —
Castetebiel, 1220; Castegbielh, 1372 (ch. de l'Ordre
de Malte). — Lo loc de Castet-bielh, 1538 (réform.
de Béarn, B. 838). — Castetbieilh dép. de la
comm<sup>rie</sup> de Malte de Caubin et Morlàas.

CASTETBON, c<sup>12</sup> de Sauveterre. — Castelbon, 1227 (reg. de Bordeaux, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 572). — Sent-Bladii de Castegbo, 1384 (not. de Navarrenx). — Casteg-Boo, 1385 (censier). — Castegbon, 1546 (réform. de Béarn). — Sente-Marie de Casteigbon, 1612 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Castetbon comprenait 82 feux et ressort. au baill. de Navarrenx.

Casteteon, h. cne de Sallespisse.

CASTET-D'ABOS OU LE CHÂTEAU D'ABOS, chât. cne d'Abos; vassal de la vicomté de Béarn.

CASTET-D'ARUDT OU LE CHÂTEAU D'ARUDT, fief, cod d'Arudy; vassal de la vicomté de Béarn.

CASTET DE BER, éc. cº de Lestelle.

Castercálos, ruines, c.ºº de Castet. — Castellum Ursalicum, x1º siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 551). — Casteg-Geloos, 1231 (fors de Béarn, p. 223). — Le château de Castelgélos, ancienne résidence des vicomtes d'Ossau, était à demi détruit dès 1450.

CASTETGOULY, éc. c" d'Asasp.

CASTÉTIS, com d'Orthez. — Castetiis, 1304 (ch. de Béarn, E. 3390). — Casteg-Tiis, 1344 (not. de Pardies). — Castethiis, 1369 (ch. de Béarn, E. 1810). — Casteg-Thiis, 1385 (censier). — Castetys, 1399 (contrats de Gots). — Castetins, 1675 (réform. de Béarn, B. 665, f' 14). — Il y avait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de Béarn. — Castétis, membre de la comm<sup>150</sup> de Malte de Caubin et Morlàas, comprenait 68 feux en 1385. — C'était le chef-lieu d'une notairie composée d'Arance, Argagnon, Artix, Audéjos, Balansun, Gouze, Lacq, Lendresse, Mont (com de Lagor), Plassis et Serres-Sainte-Marie.

Castetmans, éc. co d'Asasp.

CASTETMAYOU, éc. c. de Baleix. — Castaigmajou, Casteymajour, 1769 (terrier de Baleix, E. 184).

CASTETMATOU (LE), ruiss. qui prend sa source à Lanne et s'y jette dans le Vert du Barlanès.

CASTETRAU, com de Navarrenx. — Castrum de Castelnau, 1205 (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 507). — Lo Casteg-nau d'Arribere de Navarrencx, 1289 (not. de Navarrenx). — Castegnau e Cambonc, 1385 (cens. f° 29). — Casteinau-Camblong, depuis la réunion de Camblong. — En 1385, Castetnau ressort. au baill. de Navarrenx et comptait 53 feux.

CASTETNAU, fief, c<sup>ne</sup> de Maslacq. — Lo Castegnau de Maslac, 1385 (cens. f° 5). — Ce fief dépend. du baill. de Larbaig et relev. de la vicomté de Béarn.

Castetnau, min, cae de la Bastide-Monréjau.

CASTETRER, com de Lagor. — Casteg-ner, 1385 (censier). — Castetne, 1538; Castegnee, 1568 (réform. de Béarn, B. 797, for 7; 847). — Ancien chef-lieu du Larbaig, Castetner comprenait 33 feux en 1385. — Castetner était le siège de la notairie de Larbaig, dont le ressort était composé d'Agoès, Argagnon, Biron, Départ, Herrère (com de Sainte-Suzanne), Làa, Lanneplàa, Loubieng, les Marmous, Maslaeq, Montestrucq, Ozenx, Résihourcq, Sarpourenx, Sauvelade, Sainte-Suzanne et Vielleségure.

CASTETNER (LE HAUT-), h. c. de Castetner. — Lo toron aperat lo Casteg de Castegner, 1545 (réform. de Béarn, B. 806, f. 60).

CASTET-OUSSES, montagne, case d'Asson et d'Arthezd'Asson. Casterpuson, e<sup>m</sup> de Garlin. — Casteg-Pugoo, 1277 (cart. d'Ossau, f° 3). — Castrum Pulgor, 1286 (ch. de Béarn, E. 267). — Casteum Pugor, 1340 (rôles gascons). — Castegpungoo, 1376 (montre milit.). — Castepèguon, 1538 (réform. de Béarn, B. 857). — Nostre-Dame de Castetpugon, 1776 (terrier de Castetpugon, E. 183). — Il y avait une abbaye laïque. — En 1385, Castetpugon ressort. au baill. de Lembeye et comprenait 7 feux. — Le fief de Castetpugon était vassal de la vicomté de Béarn.

CASTETS, h. cae de Bonnut.

Casters, h. c°° d'Escurès; anc. paroisse. — Castellum, x1° siècle (cart. de Saint-Pé, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 32h). — Casteg, 1385 (cens. ſ° 60). — Castets ressort. au baill. de Lembeye et comprenait a feux en 1385. — Le fief de Castets était vassal de la vicomté de Béarn.

CASTETS (LES), éc. c<sup>20</sup> d'Argagnon-Marcerin; mentionné en 1779 (terrier de Marcerin, E. 272).

CASTETVIEIL, landes et marais, c<sup>m</sup> de Saint-Gladie-Arrive-Munein. — Casteigt-bieilh, 1780 (terrier de Saint-Gladie, E. 285).

Castillon, c° d'Arthez. — Saint-Pierre de Castello est mentionné au x1° siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 271). — Castelhoo, 1352 (not. de Pardies). — En 1385, Castillon ressort. au baill. de Pau et comprenait 25 feux.

Castillon, c<sup>m</sup> de Lembeye. — Castelhoo, 1385 (censier). — Castelhon, 1439 (contrats de Carresse, f° 119). — En 1385, Castillon ressort. au baill. de Lembeye et comptait 22 feux. — Le fief de Castillon était vassal de la vicomté de Béarn.

Gastillon, fief, co de Baigts. — Castelhoo-Susco, 1885 (cens. 1º 9). — Castilhon, 1682 (réform. de Béarn, B. 671, 1º 61). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Castillou (LB), éc. co de Luccarré.

Catalλa, f. c<sup>-6</sup> de Jurançon; mentionnée en 1540 (réform. de Béarn, B. 785, f° 177).

CATRIULET, fief créé en 1676, com de Gan; vassal de la vicomté de Béarn.

CATROUS (LES), éc. c. d'Os-Marsillon; mentionné en 1714 (terrier d'Os, E. 280).

CAU, éc. cae de Castillon (cae d'Arthez).

CAU (LA), ruiss. qui arrose Billère et se jette dans le Locu. — L'arriu de Lacaau, 1490 (not. de Pau, nº 3, fº 86).

CAUBARRERS, f. c<sup>ro</sup> d'Ogenne-Camptort. — Cauferrers, 1413 (not. de Navarrenx, f. 59).

CAUBARRUS, f. c<sup>no</sup> de Montfort; mentionnée en 1385 (cens. f° 28).

Caubas (Les), éc. c. de Maspie-Lalonquère-Juillac. — Caubaas, 1777 (terrier de Lalonquère, E. 197).

CAUBIET, h. c. de Ponson-Debat-Pouts; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f. 347).

CAUSIR, h. c. d'Arthez.— L'Espital de Calvi, Calvinus, x11° siècle; Hospital de Caubii, v. 1220; Hospital de Calbino, 1344 (ch. de l'Ordre de Malte).— Sente-Marie de Caubii, 1376 (montre milit.).— Caubin était le siège d'une comm'ie de l'Ordre de Malte, sous le titre de Caubin et Morlàas, qui avait pour membres: Anoye, Argelos (départ. des Landes), Arget, Baleix, Bentayou, Castetbieilh, Castétis, Domengeux, Escurès, Eslourenties-Darré, Gabaston, Garlin, Lalonquère, Lombia, Luc-Armau, Luccarré, Maspie, Momy, Moncaup, Noarrieu, Ouillon, Peyrelongue-Abos, Samsons, Sault-de-Navailles, Serres-Morlàas, Urdès.— La comm'ie de Caubin et Morlàas relev. du grand prieuré de Toulouse.

CAUBIN DE SENDETS, éc. c. d'Anoye; anc. comm<sup>to</sup> de l'Ordre de Malte. — Los Ospitals de Sendegs e de Caubin de l'ordre de Sent Johan de Jherusalem, 1341 (ch. de l'Ordre de Malte). — L'Espitau de Sendetz d'Anoya, 1492 (not. de Pau, n° 3, f° 119). — L'Espitau de Scendetz, 1538; l'Espitau quy lo comanday de Cauby thien, 1548 (réform. de Béarn, B. 758, f° 22; 838). — Caubii de Sendets, Boirie Saint-Jacques, la Commande de Sendets, 1585 (ch. d'Anoye, FF. 1).

Causios, c<sup>∞</sup> de Lescar. — Calbios, xii<sup>\*</sup> siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 451). — Gaubios, 1385 (cens. f° 48). — Caubios, 1457 (cart. d'Ossau, f° 216). — Cambios, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). — Caubios-Loos, depuis la réunion de Loos: 22 mars 1842. — En 1385, Caubios ressort. au baill. de Pau et comptait 20 feux.

CAUBIOS, fief, c\*\* d'Arudy; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 18), vassal de la vicomté de Béarn.

CAU DE HEUS (LA), ruiss. qui descend des montagnes de Louvie-Juzon et se jette dans le Baseigt.

CAU DE LAS GOURGUES (LA), ruiss, qui arrose Asson et se jette dans l'Ouzon.

CAUDEROLLE (LA), h. c<sup>ne</sup> d'Estourenties-Dabant; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 650, f° 40).

CAU DE TUBORRET (LA), ruiss. qui prend sa source à Asson et se jette dans l'Ouzon, après avoir arrosé Arthez-d'Asson.

CAU-DEU-GAL (LA), ruiss. qui arrose Asson et Arthesd'Asson et se jette dans l'Ouzon.

CAU-DEU-Hoo (LA), ruiss. qui coule à Asson et se jette dans l'Ouzon.

CAU D'ILLERS (LA), ruiss, qui arrose Louvie-Juzon et se jette dans le Baseigt.

CAUBAPÉ, f. coe de Castetner. — Cauhapee, 1568; Cauhaper, 1612 (réform. de Béarn, B. 797, fo 7; 816).

CAUHORS, f. cas de Castétis.

Caula, f. c. de Thèze. — Lo Caular, 1385 (cens. f. 64).

CAUMIA, h. c. de Salies. — Caumiaa, 1385 (cens. f. 6).

CAUNA, h. c. d'Assat. — Caunar, 1457 (not. d'Assat).

— Le fief de Cauna relev. de la baronnie de Saint-Aubin.

CAURE (LA), ruiss. qui prend sa source à Eslourenties-Dabant, arrose Arrien et se jette dans le Gabas.

CAUP, lande, coe d'Asasp.

Caūs, f. c<sup>10</sup> de Puyòo. — Caug, 1385 (cens. f<sup>2</sup> 9). — Caugs, Cautz, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 800, f<sup>2</sup> 8; 801, f<sup>2</sup> 9).

CAUSA, f. coo d'Arthez.

CAUSIA, mont. c<sup>no</sup> d'Urdos, sur la frontière d'Espagne. CAUSEADE (LA), f. c<sup>no</sup> de Pontacq, près du chemin qui mène à Saint-Pé (départ. des Hautes-Pyrénées). — La Causada, 1507 (not. de Pontacq, n° 1, f° 3).

Causade, 1682 (réform. de Béarn, B. 648, f° 133).

CAUSSADE (LE CHEMIN DE LA), c<sup>no</sup> de Castéide-Doat.

CAUSSADE (LE CHEMIN DE LA), c<sup>no</sup> de Lescar. — Lo cami

de la Caussada, 1643 (cens. de Lescar, f° 83).

GAUSSADES (LE CHEMIN DES), mème de Maubec à Lespourcy.

CAUSTINS, h. c<sup>ne</sup> de Belansun. — Lo bosc de Sausti, Saustin, 1323 (cart. d'Orthez, f. 8). — Nostre-Dame de Xaustiis, 1538 (réform. de Béarn, B. 830). CAVE (LA), éc. c<sup>ne</sup> d'Anoye.

CAZABORNE, f. co de Gan.

CAZADEBAS, f. c" d'Ogenne-Camptort.

CAZAUBON (LE BUISSEAU DE), arrose Bellocq et se jette dans le Gave de Pau.

CAZELOUPOUP (LE), ruiss. qui coule sur la coe d'Orthez et se jette dans le Gave de Pau.

CAZENAVE (LE RUISSEAU DE) ou MONLONG, prend sa source à Saint-Boès, arrose Baigts et se jette dans le Gave de Pau.

CÉRÉBIAGUS (LE COL DE), c<sup>nes</sup> de Lanne et de Montory. CÉLATA, mont. c<sup>ne</sup> d'Aussurucq.

CÉLAT, h. cº de Hasparren.

Cáix (Ls), ruiss. qui prend sa source au col d'Aubisoque (c<sup>∞</sup> de Béost-Bagès) et se jette à Laruns dans le Gave d'Ossau. — Lou Solii, 1538 (réform. de Béarn, B. 832, f° 9).

CENDERA (LE COL DE), coo de Macaye et de Louhossoa.

Cara (La), ruiss. qui descend des montagnes de Louvic-Soubiron, traverse Aste-Béon et se jette dans le Gave d'Ossau.

CERRA, lande, cºº de Sauguis-Saint-Étienne.

Càs (Ls), ruiss. qui prend sa source à Saint-Médard, sert de limite aux départements des Basses-Pyrénées et des Landes, puis se jette dans le Luy-de-France à Argelos (départ. des Landes).

CÉSAR (LA REDOUTE DE), coe d'Itsatsou.

CÉSAR (LE CHEMIN DE) OU DES PONDEILS, mène d'Oloron-Sainte-Marie à Moumour, au pont dit de César. — Lo pont de Xarrard, 1465 (not. d'Oloron, n° 4, f° 77): ce pont, sur le ruisseau du Vert, fut construit vers 1465.

Cásar (Lefortde), motte, c<sup>net</sup> d'Artigueloutan et d'Ousse. Cescau, c<sup>on</sup> d'Arthez; anc. comm<sup>rie</sup> de l'Ordre de Malte. — Sescau, 1385 (cens.). — Sesquau, 1572 (ch. de Cassaber, E.). — En 1385, Cescau comptait 31 feux et ressort. au baill. de Pau.

Cette, con d'Accous. — Sete, 1250 (for d'Aspe). — Cete, 1385 (cens.). — Ceta, 1449 (reg. de la Cour Majour, B. 1, for 16). — Sent-Pée-de-Cette, 1620 (insin. du dioc. d'Oloron). — Sette, 1675 (réform. de Béarn, B. 655, for 354). — Cette-Eygun, depuis la réunion d'Eygun. — En 1385, Cette ressort. au baill. d'Aspe et comprenait 45 feux.

Cázásou, h. cºº de Ponson-Debat-Pouts. — Cázáróou, 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 392).

Cázy, montagne, c<sup>ne</sup> de Laruns. — Sezuic, 1439 (not. d'Oloron, n° 3, f° 78). — Sezii, 1538 (réform. de Béarn, B. 842).

CHABALA (LE), ruiss. qui coule sur la ce de Sare et se jette dans le ruisseau d'Harane.

CHACAPAR, f. c. de Barcus; mentionnée en 1520 (cout. de Soule). — Le véritable nom est Etchecopar.

CHACAPAR, f. c<sup>ne</sup> de Laguinge-Restoue; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

CHACAPAN, f. c. de Licq-Átherey; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

CHACHIMA (LB), ruiss. qui arrose Arnéguy et se jette dans l'Airi.

Chacon, fief, c<sup>ne</sup> de Bussunarits; relevait du royaume de Navarre.

CHAHO (LE), ruiss. qui coule sur la com de Saint-Michel et se perd dans l'Orion.

CHALOSER (LA), anc. prov. située au N. du Béarn, aujourd'hui comprise dans le département des Landes, sauf les c<sup>nes</sup> d'Arzacq, Bonnut, Cabidos, Castéide-Candau, Coublucq, Labeyrie, Lacadée, Louvigny, Malaussanne, Méracq, Saint-Médard, Sault-de-Navailles et Séby, qui font partie de l'arrondissement d'Orthez. — Sialosse, 1270 (ch. de l'abb. de SainteClaire de Mont-de-Marsan) — Xielose, 1384 (not. de Navarrenx).—Chelosse, 1423 (ch. de Foix, E. 2825). — La Chalosse formait un archiprétré du dioc. de Dax.

CHAMBER-D'AMOUR (LA), h. coo d'Anglet; tire son nom d'une grotte située sur le bord de la mer. — Ygasc, 1198; Higas, xit's' (cart. de Bayonne, foi 10 et 23).

CHAMP-BATAILLER (LE), place à Psu. — Lo camp aperat Camp Batalher, 1635 (cart. d'Ossau, f' 308). — La murralhe deu Camp Batalhee, 1484 (not. de Pau, n° 1, f' 41). — C'était le lieu destiné aux combats judiciaires.

CHARTINE, fief créé en 1657, co d'Orthez; il relevait de la vicomté de Béarn.

CHARTUS (LE), ruiss. qui prend sa source à Hasparren et se jette à Urt dans la Joyeuse.

CHAPELLE (LA), b. c" d'Arcangues.

CHAPELLE (LA), h. c. de la Bastide-Clairence.

CHAPELLE (LA), h. c. de Coarraze.

CHAPELLIER (LE RUISSEAU DE), AFFOSE la coe de Corbères-Abère-Domengeux et se jette dans l'Arcis.

CHAPITAL, f. c<sup>no</sup> d'Ayherre. — Chapitel, 1621 (Martin Biscay).

CHARDACA, moutagne, coe de Larrau, sur la frontière d'Espagne.

CHARDÉCA, mont. c<sup>so</sup> d'Alçay-Alçabéhéty-Sunharette. CHARDÉSE, f. c<sup>so</sup> de Loubieng. — *Chardieses*, 1540; Xardiesea, 1568 (réform. de Béarn, B. 726, f° 7;

797, f 6).

CHARLE, f. c. d'Andrein. — L'ostau de Xarre, 1385 (cens. f° 13). — Charrie, 1614 (réform. de Béarn, B. 817, f° 2).

CHARMILLES (LES), f. che de Sames.

CHABRA-FARANDRY (LE RUISSEAU DE), AFFOSE Espelette et Ainhoue et se jette dans le Haïçaguerry.

CHARRA-HARDIA (LE RUISSEAU DE), à sa source à Espelette et se jette à Ainhoue dans le Haïçaguerry.

CHARRE, c<sup>m</sup> de Navarrenx. — Sxarre, 1385 (cens. f° 12). — Xarra, 1513 (ch. de Béarn). — Exare, 1548 (réform. de Béarn, B. 762, f° 28). — Sanctus Petrus de Charre, 1618 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Charre ressort. au baill. de Sauveterre et comprenait 27 feux. — C'était, au xvn° s°, le chef-lieu de la viguerie de Mongaston. — Dès 1542, il existait à Charre un bac sur le Gave d'Oloron: la nau de Xarra.

CHARBITET, f. c<sup>no</sup> de Barcus; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

Charritte, fief, co d'Arbérats; vassal du royaume de Navarre.

Charitte, vill. c<sup>ne</sup> d'Arraute; anc. commune réunie à Arraute le 27 juin 1842. — Sarricoata, 1513 (ch. de Pampelune). — On dit en basque Sarrikota.

CHABRITTE-DE-BAS, c. de Mauléon. — Xarrite, 1474 (contrats d'Ohix, f. 16). — On dit en basque Sarrikote-Pia.

CHARRITTE-DE-HAUT, vill. code Lacarry; anc. commune réunie avec le village d'Arban à Lacarry. — Sarrite, Xarrite dessus Ausset-Suson, 1471 (contrats d'Obix, f° 24). — On dit en basque Sarrikota-Gaïna.

CHARTREUSE (LA), f. c de Rontignon.

Сваты оп вы (Ĺь), fief, с<sup>ве</sup> d'Ossès; vassal du royaume de Navarre.

CHÎTEAU-DE-SALIES (LE), fief, c<sup>ne</sup> de Salies. — Lo Castet de Salies, 1538 (réform. de Béarn, B. 833), vassal de la vicomté de Béarn.

CHÂTEAUREUF, fief, c<sup>oe</sup> de Saint-Étienne-de-Baigorry; vassal du royaume de Navarre.

CHAUDELET, f. cne d'Arrosès.

CHAUSSÉE (LA), b. cne d'Orthez.

CHEBARNE, f. c<sup>ne</sup> de Camou-Cihigue; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

CHEBRETON, mont. coe d'Aydius.

CHELBURE, mont. c" de Bidarray.

Chélino (LE), ruiss. qui prend sa source à Lucq-de-Béarn, sépare cette commune de celle de Lahourcade et se jette dans le Geü.

CHEMIN (LE GRAND-), va d'Estialescq à Lasseube; partie de l'ancienne communication entre la rive droite du Gave de Pau et la ville d'Oloron.

CHEMIN-FERNÉ (LE), mène de Navarrenx à Oloron: c'est une partie du chemin de grande communication n° 26; il suit la rive droite du Gave d'Oloron, passe à Dognen, Lay-Lamidou et Préchacq-Navarrenx. — Lo Cami Ferrat, 1536 (réform. de Béarn, B. 821).

CHEMIN ROMIU (LE). - Voy. Romiu.

GHEMIN SALIER (LR). - VOy. SALIER.

CHEMINS DU ROI, CHEMINS DU SEIGNEUR: Camis deu Rey, Camis deu Senhor; ces dénominations s'appliquaient à tous les grands chemins.

CHEMINS VICONTAUX. On appelait ainsi, au moyen âge , trois grands chemins qui sillonnaient le Béarn.

Le premier allait de Sault-de-Navailles à Osserain: L'un deus camus es deu pont de la Faderne entre au Saranh, xiii s' (fors de Béarn).

Le second, de Luc-Armau à Somport, suivait, dans la vallée d'Aspe, la voie romaine de Saragosse à Lescar (Beneharnum): L'autre [camii] de la podge de Larrede entro Somport, xiii s' (fors de Béarn).

Le troisième, qui conduisait de l'abbaye de Saint-Pé (départ. des Hautes-Pyrénées) à Biussaillet, au fond de la vallée d'Ossau, nous paraît avoir suivi entre Coarraze et Bizanos la voie romaine de Lescar (Beneharnum) à Toulouse. Nous le plaçons au chemin appelé aujourd'hui Chemin de Henri IV, qui autrefois portait le nom de Chemin de Saint-Pé: Lo terts [camii] de Geyres entre Busalet, qui es un port en Ossau aixi aperat, xiii\* s' (fors de Béarn).

Pendant le moyen âge, le second de ces chemins en entier et une partie du premier prirent le nom de chemin Romiu (voy. ce mot).

CHEMIN VIEUX (LE), conduit d'Accous à Bedous; il paraît être une portion de la voie romaine de Saragosse en Aquitaine.

CHÉRAUTE, com de Mauléon. — Cheraltus, 1224 (ch. de Barcelone, d'ap. Marra, Hist. de Béarn, p. 568). — Xeraute, 1383 (contrats de Luntz, f 84). — Xerauta, 1496 (contrats d'Ohix, f 17). — Sent-Barthelemi de Chéraute, 1676 (insin. du dioc. d'Oloron). — Anc. baronnie vassale de la vicomté de Soule.

CHERRES, h. et fief, code Charre. — Xerbee-Jusoo, 1385 (cens. fod). — Xerbe, 1386 (not. de Navarrenx). — Xerbejuson, 1546; Cherbejuson, 1680 (réform. de Béarn, B. 684, fod). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

CHÉRISQUI, mont. c" de Lécumberry.

CHERRE, h. coo d'Arzacq.

CHÉRUE, mont. c<sup>ne</sup> de Laruns. — Escherue, 1675 (réform. de Béarn, B. 658, f° 181).

Le ruisseau de Chérue sort de cette montagne et se jette à Laruns dans le Gave de Brousset.

Сия́ливопра, pèlerinage, съ d'Ascain.

CHRE, éc. c. de Lestelle. — Alodium de Exesa, x11°s° (cart. de Saint-Pé, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 432). — Cheze, 1675 (terrier de Lestelle, E. 311).

CHIBAUCOA, f. c<sup>no</sup> de Saint-Jean-de-Luz. — Il y avait une prébende de ce nom fondée dans l'église de Saint-Jean-de-Luz.

CHIBZBRY, fief, c. d'Espiute. — L'ostau d'Eccheverrie, 1385 (cens. f. 14). — Cheverrie, 1386 (not. de Navarrenx). — Chiberie, 1538; Chiverrie, 1546 (réform. de Béarn, B. 754; 823). — Ce fief dépendait du baill. de Sauveterre et relevait de la vicomté de Résern.

CHIBERS, f. c. de Charre. — Cheverce, 1385 (not. de Navarrenx). — Chibersse, 1548; Chebers, 1675 (réform. de Béarn, B. 681, f. 586; 744).

CHIBERTA (LE LAC DE), cod d'Anglet.

CHICOT (LE CHEMIN), c<sup>no</sup> de Lescar; mentionné en 1643 (cens. de Lescar, f° 13).

Carco (Lz), ruiss. qui arrose la commune de Monein et se jette dans la Bailongue.

Chieuri (Lz), ruiss, qui coule à Fichous Riumayou et se jette dans le ruisseau de Riumayou.

CHILAS (LE), ruiss. qui sépare les con d'Ustarits et d'Arcangues et se jette dans la Nive,

Basses-Pyrénées.

GHINDLETS (LE CHENIN), entre les c<sup>nes</sup> de Mendionde et de Macaye; c'était le lieu d'assemblée des jurats des paroisses de Macaye, Mendionde, Louhossoa et Gréciette.

Chibispita (LB), ruiss. qui arrose Lécumberry et se jette dans l'Akerharry.

CHIERITA (LE), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> d'Amorots-Succos et se jette dans le Béhobie.

CHISTAICÉ (LE), ruiss. qui arrose Hasparren et se perd dans l'Angélu.

Chistune (Le), ruiss, qui prend sa source à Ayherre et s'y jette dans la Joyeuse.

Chiula (LE), ruiss, qui coule à Hasparren et se perd dans le Marmaii.

Chiverse, fief, c<sup>ne</sup> d'Espiute. — L'ostau d'Eccheverce, 1385 (cens. f° 14). — Chibersa, 1538; Chiverce, 1546; Cheverce, 1674 (réform. de Béarn, B. 686, f° 242; 754; 823). — Ce fief dépendait du baill. de Sauveterre et était vassal de la vicomté de Béarn.

CHOCOLUCÉ, mont. coe de Mendive.

Chornota (Ls), ruiss. qui arrose Mendive et se jette dans le Halcaldé.

Снот-Івапий, h. c" de Gabat.

Cnou (LE), f. che de Castétis.

Chourding (LA), ruiss. qui coule à Aramits et se jette dans le Vert.

Chourounillatché, mia, cas d'Arcangues.

CHOURRETE (LE BOIS DE), cas de Ponson-Dessus.

Choubbico (La), mont. c.º de Lescun, sur la frontière d'Espagne.

Chousse (LA), ruiss. qui prend sa source dans la cod'Arette et s'y perd dans le Vert d'Arette.

CHRESTIÀA (LE), éc. cºº de Corlédàa-Lube-Boast; tire son nom des Cagets ou Crestias.

CHESTIAA (LE) ou LE CRESTIA, f. c. de Garlède-Mondebat.

Chubiena (Lb), ruiss, qui arrose la c\*\* de Saint-Michel et s'y jette dans la Nive de Béhèrobie.

Свизито (Ls), ruiss. qui coule à Ilharre et se perd dans le Pagola.

CHUBITOS, h. coe d'Ascarat et d'Anhaux.

CHUCUTON, redoute, c. d'Urrugue.

Chuganita (LE), ruiss. qui prend sa source à Etchebar, arrose Licq-Atherey et se jette dans le Saison.

CHUHAIRE (LE), ruiss. qui arrose la coe de Saint-Pée-sur-Nivelle et se jette dans la Nivelle.

CHURBOROY, mont. c<sup>ne</sup> de Saint-Étienne-de-Baigorry. CHURITCHA (LE COL DE), c<sup>ne</sup> de la Fonderie, sur la frontière d'Espagne.

Chuscans (Lz), ruiss. qui prend sa source à Masparraute et s'y jette dans le Minhuriéta.

Cibits, vill. c<sup>no</sup> de Larceveau; anc. commune réunie à Larceveau le 20 juin 1842. — Sent Andris de Cibitz, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 22). — Civitiz, 1513 (ch. de Pampelune).

Cibours, c<sup>m</sup> de Saint-Jean-de-Luz. — Subiboure, 1911° 5° (ch. de Saint-Jean-de-Luz). — Sanctus Vincentius de Siboure, 1684 (collations du diocèse de Bayonne). — Ciboure, primitivement annexe d'Urrugne, fut érigé en commune en 1603. — Ciboure, qui est une contraction de Cubiburu (en besque, tête de pont), doit ce nom à sa position près d'un pont sur la Nivelle.

CIBOURE, mont. c" d'Urrugne.

Cicinalcia (Ls), ruiss. qui arrose Larrau et se jette dans l'Olhado.

Cisicos, vill. c. de Camou (c. de Tardets); anc. c. réunie à Camou en 1836. — Cihiga, 1520 (cout. de Soule).

Сіповівтти, fief, с™ de Masparraute; relev. du royaume de Navarre.

Сиппвано, mont. c<sup>ъс</sup> de la Fonderie, sur la frontière d'Espagne.

Cimist (Lz), ruiss. qui arrose Armendarits et se jette dans la Joyeuse.

Cinq-Cantons (LES), h. c™ d'Anglet.

CITADELLA, f. co de Hasparren.

CIEE (LE PATE DE), vallée qui comprend le c° de Saint-Jean-Pied-de-Port en entier et la c° de Subescun.

— Vallis quæ dicitur Cirria, vers 980 (ch. du chap. de Bayonne). — Pors de Sizer, Cirre, xi° s° (Chanson de Roland, chant I, v. 582). — Cycereo, xii° s° (Dice. geogr. de España). — Syzara, xii° s° (Roger Hoveden). — La porte de César¹, 1154 (Édrisi). — Cizia, 1186; Cisera, Cisara, xii° s°; Ciza, commencement du xiii° s°; Cizie, 1253 (cart. de Bayonne, f° 15, 26, 32, 50). — Cisia, 1302 (ch. du chap. de Bayonne). — Les porte de Cisaire, xiv° s° (Chron. de Saiut-Denis, Histor. de France, V, p. 301). — La terre de Sisie, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 21). — Cize se dit en basque Garaci.

Le pays de Cize faisait partie du royaume de Basse-Navarre et du diocèse de Bayonne, dont il formait un archidiaconé.— La voie romaine d'Astorga à Bordeaux traversait cette vallée, qui correspond au val de Roncevaux (Espagne).

GLAMOSDE (LS) OU L'ARSISAU, ruiss. qui prend sa source à la fontaine du Cagot (c<sup>xx</sup> d'Arthez) et se jette dans le Gave de Pau, après avoir arrosé Mesplède, Balansun et Castétis.

GLARAG, arrond. de Pau. — Sent-Johan de Clarae, 1547 (réform. de Béarn, B. 755). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — Clarac

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On peut aussi traduire le texte arabe par *la porte de Ciser*.

était une dépendance de l'abbaye de Saint-Pé (départ. des Hautes-Pyrénées).

Les communes qui forment aujourd'hui le canton de Clarac appartenaient, en 1790, au canton de Nay.

CLARACQ, con de Thère. — Claracum, xui s' (coil. Duch. vol. CXIV, f' 52). — Clerac, xui s' (fors de Béarn). — La fortalesse de Clarac, 1443 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f' 103). — Claracq en Vic-Bilh, 1753 (dénombr. E. 26). — En 1385, Claracq comprenait 47 feux et ressort. au baill. de Pau. — C'était, au xvi s', une dépendance de la baronnie de Coarraze. — En 1546, Claracq et Garlède ne formaient qu'une commune.

CLAVERE, f. cne de Baleix.

CLAVERIE, f. cae de Méritein; mentionnée en 1385 (cens. f° 25).

CLAVERIE, fief, c<sup>so</sup> d'Asson. — L'ostau de Claveria, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 17). — Ce fief relev. de la vicomté de Béarn.

CLAVERIE, fief, cod'Eysus; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 19), vassal de la vicomté de Béarn.

CLAVERIE, fief, c<sup>oo</sup> de Loubieng; mentionné en 1385 (cens. 1<sup>o</sup>5). — Clabarie, 1457 (not. de Castetner, 1<sup>o</sup>102). — Claveria, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Ce fief ressort. au baill. de Larbaig et relevait de la vicomté de Béarn.

CLAVERIE, mio, coo de Monein, sur le ruisseau de Lèze; mentionné en 1657 (not. de Monein, no 191, fo 78).

CLèdes, f. c.º de Salies; anc. membre de la commis de Malte de l'Hôpital-d'Orion, mentionné en 1264 (réform. de Béarn, B. 680, f° 17). — L'Espitau de Cledes, 1385 (cens. f° 6). — Nostre Done de Cledes, 1442 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 1, f° 44). — Lo pont de Cledes (sur le ruisseau de Saleys), 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f° 213).

CLERGUET, f. c. d'Artigueloutan; mentionnée en 1538; le fief était vassal de la vicomté de Béarn.

CLERGUET (LE CREMIN) OU CLARAGUET, traversait Asson et Igon et conduisait à Clarac; il servait de limite aux communes de Nay et d'Asson. — Lo cami Clargues, lo cami Claragues, 1536; lo grant camii aperat Clergues, 1547 (réform. de Béarn, B. 755; 807, 166).

CLOT DE CAMSEILH, mont. coe de Laruns.

CLOTE (LA), éc. cº de Luccarré.

COMMELLE, éc. cae de Lespielle-Germenaud-Lennegrasse.

COARRAZE, con de Clarac. — Coarrasa, 1100; Caudarasa, xii siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 405 et 451). — Coarasa, 1227 (reg. de Bordeaux, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 572). — Coarrase, 1385; Coarase, 1502 (censiers). — La via Coarasola, la vie Coarasola, 1540; Couarraze, 1675 (réform. de Béarn, B. 676, f. 238; 725, f. 80 et 93). — Coarraze formait la quatrième grande baronnie de Béarn. — En 1385, la commune comprenait 39 feux et ressort. au baill. de Pau.

Cocsino, mis sur le ruisseau d'Ançuby, ce de Bustince-Iriberry.

Coconne (Le), ruiss. qui arrose Macaye et se jette dans l'Ovhène.

COTTITE, fief, c<sup>m</sup> de Luccarré. — Coffita, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Cofita, 1773 (dénombr. de Luccarré, E. 34). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Соен, f. cae de Monein. — Lo Cog, 1385 (cens. f 35). — Lo Coch, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 789, f 173).

CORR, h. c. de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f. 262).

Cois-Annoy, mont. coe de Borce.

COIGDABRENS, f. c<sup>\*\*</sup> de Monein. — Cogdesremps, 1385 (cens. f° 36). — Cot-d'arremps, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 789, f° 147). — Coigdaremps, 1662 (not. de Monein, n° 192, f° 68).

COIG DE DERGUIR (LE), éc. c. de Denguin; c'était une des limites des landes du Pont-Long. — L'ostau deu Cog de Denguii, 1385 (cens. f. 43). — Lo Cog de Dengui aperat la Casse-Gariera, 1539 [voy. Cassie-Gariera (La)]; Coigt de d'Anguein, Coegt, Coeyt, 1686 (réform. de Béarn, B. 678, f. 316, 318, 320; 723).

Colon, fief créé en 1618, c° de Lucq-de-Béarn; vassal de la vicomté de Béarn.

COLOMBOTS, f. c. d'Orègue. — Colombotz, 1568 (cl. de Navarre, E. 470). — Ce domaine fut anobli vers 1568; il relevait du royaume de Navarre.

COMBIENS, f. c.º de l'Hôpital-d'Orion; mentionnée en 1627 (réform. de Béarn, B. 818).

Come b'Angu (La), ruiss. qui prend sa source à la montagne de Larre (c<sup>ns</sup> d'Arette) et se jette à Sainte-Engrace dans l'Uhaitxa.— La Comme d'Ance, 1589 (réform. de Béarn, B. 808, f° 94).

Consts (LE), ruiss. qui sépare les ches d'Orriule et de Castethon et se jette dans l'Arriugrand.

COMMARDE (La), h. c<sup>ne</sup> de l'Hôpital-d'Orion. — La Commanda, 1544; la Commanderie de l'Espitau, 1675 (réform. de Béarn, B. 680, f' 699). — Ce hameau tire son nom de la comm<sup>rie</sup> de Malte qui existait à l'Hôpital-d'Orion.

COMMANDE (LE CHEMIN DE LA), conduit de Momy à Anoye; c'est une portion du chemin Romiu (voy. ce

mot). — Le moutin de la Commande (cne d'Anoye) dépendait de la comm'ie de Malte de Caubin et Morlaas. - Lo molin deu Pont sur le Lès, 1538 (réform. de Béarn, B. 838).

Commènus, h. c. de Ponson-Debat-Pouts; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 355).

COMMETS, éc. c" d'Auga.

COMMINER, chemin, dans la che de Doumy, qui menait de Saint-Peyrus au chemin Morlannais. — Lou bosq lou Comiher, 1544 (ch. de Bournos, E. 359).

COMTE (LE), éc. coe d'Arthez.

CONCHEZ, com de Garlin. — Sanctus Genumer de Concis, x' siècle (coll. Duch. vol. CXIV, f' 81). - Conches, Conchies, 1409 (censier). — En 1385, Conchez ressort. au haill. de Lembeye et comprenait 38 feux.

En 1790, Conchez fut le chef-lieu d'un canton, dépendant du district de Pau, composé des communes d'Aubous, Aydie, Burosse-Mendousse, Diusse, Mont, Portet, Saint-Jean-Poudge, Tadousse-Ussau et Vialer, du canton de Garlin; Arricau, Arrosès, Aurions, Cadillon, Crouseilles et Lasserre, du canton de Lembeye.

Condustáguy (LE), ruiss. qui prend sa source à Lahonce, arrose Mouguerre et Urcuit et se jette dans l'Arda-

Condou (LE), ruiss. qui arrose Mesplède et se jette à Lacadée dans l'Aubin.

Conférence (Le de la) ou des Faisans, dans la Bidassos, c" d'Urrugne; indivise entre la France et l'Espagne. - Isola della Pace, 1690 (carte de Cantelli). -C'est dans cette île que le Traité des Pyrénées fut signé, en 1659.

CONGAS (LES PUITS DES), lacs, dans les montagnes de la c" d'Accous.

CONGET, f. cno d'Arthez.

Conginus, h. cae de Bentayou-Sérée; mentionné en 1683 (réform. de Béarn, B. 648, f° 118).

Conquenze, h. coo d'Haget-Aubin.

Conques, f. c. de Castétis.

Conques, h. et fief, coe d'Audaux. - Los Conquees, 1476 (not. de Castelner, f 109). — Conquez, 1686 (réform. de Béarn, B. 686, f° 33). - Conquetz, 1728 (dénombr. de Gassion, E. 29). - Le fief de Conques ressort. au baill. de Larbaig et relev. du marquisat de Gassion.

CONSTANTIN (LE MOULIN DE), sur le ruisseau Mendialçu, cne de Briscous.

CONTRESARO (LE), ruiss. qui arrose la cae de Lécumberry et se jette dans l'Irabie.

Coos, f. c<sup>no</sup> d'Audaux. — Lo Cos, 1385 (cens. f° 26). Coos, h. c<sup>no</sup> de Monein. — Lo Cos, 1385 (cens. f° 35). — Le Coz, 1675 (réform. de Béarn, B. 661, f° 1). - En 1385, Coos comprenait 20 feux et ressort. au baill. de Monein.

Coos (LE), éc. coe d'Oràss.

COPEU (LE), ruiss. qui prend sa source à Léès-Athas, arrose Lescun et se jette dans le Gave d'Aspe.

Constant, con de Lembeye; mentionné au xu' siècle (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 376). — Corberas, v. 1550; Courbères, 1683 (réform. de Béarn, B. 653, f° 334; 783, f° 3). — Corbères-Abère-Domengeux, depuis la réunion d'Abère et de Domengeux. — En 1385, Corbères comprenait 8 feux et ressort. au baill. de Lembeye. - Âncienne baronnie qui relevait de la vicomté de

Consun, f. c. de Garos. — Corbuü, 1343 (hommages de Béarn, f° 34). — Corbun de Jago, 1538; Courbun, 1675 (réform. de Béarn, B. 669, f° 7; 833).

Corne (LA), éc. cne de Castetbon; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 784, f° 42).

Coss, mont. c" d'Asson.

Cos (Lu), h. cae de Lembeve; mentionné en 1675 (réform, de Béarn, B. 649, f° 260).

Cosláda, con de Lembeye. — Cosladaa, 1385; Coslodan, 1402 (censiers). — Coslodaas en Bearn, 1424 (contrats de Carresse, f' 18). - Coslóda-Lube-Boast, depuis la réunion de Lube et de Boast, en 1843. — En 1385, Coslédàa ressort. au baill. de Lembeye et comptait 13 feux ; le fief de Coslédàa relevait de la vicomté de Béarn.

Cossèns (LA), h. coe de Buzy; mentionné en 1358 (ch. de Buzy, FF. 1).

Costa-Aldia, h. c. de Bidart.

Coste (La), bois, cne de Luc-Armau.

Coste (La), éc. c" de Lembeye.

Coste (LA), h. c. de Lourdios-Ichère.

COSTE DE BROUCA (LA), bois, coe de Borce.

COSTEMALE, mont. c" d'Arette.

Cosrolou, chapelle, cae de Domezain-Berraute.

Cotdasus, mont. cne d'Izeste; mentionnée en 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f° 172).

Côrs (LA), h. co de Hasparren.

Côte de Gabas (La), h. coe de Ger.

Corrillon, min, cne de Montaut, sur le Gave de Pau. - Lo molin aperat Cotelhon, 1580 (réform. de Béarn, B. 808, f 18).

COUARAZES (LES), éc. cºº de Castillon (cºº de Lembeye). COUATEMAS, f. c. de Loubieng. — Quoate-Mas, 1540 (réform. de Béarn, B. 726, f° 61). — Quoette-. maas, 1777 (terrier de Làa, E. 309).

Country, con d'Arzacq. - Avant 1790, Coublacq faisait partie de la Ghalosse et dépendait de la sub-

délégation de Saint-Sever.

COUCOUROU, bois, c<sup>no</sup> de Cette-Eygun. COUD (LE), bois, c<sup>no</sup> d'Arraute-Charritte. COUDURE (LA), éc. c<sup>no</sup> de Samsons-Lion. COURCO (LE), ruiss. qui descend des m

Cource (Lz), ruiss. qui descend des montagnes de Borce et se jette dans l'Espélunguère.

COUR DE BAQUE (LA), éc. code de Maucor.

COUROURRE (LE BOIS DE), coo d'Alçay-Alçabéhéty-Sunharette.

COULDEME, fief, c<sup>no</sup> de Salies. — La maison noble de Colomme, 1673 (réform. de Béarn, B. 683, f° 75). — Coullomme, 1773 (dénombr. de Salies, E. 43). — Le fief de Coulomme, créé en 1604, relev. de la vicomté de Béarn.

COUMALETES (LES), éc. c<sup>ne</sup> de Luccarré. Coumas (LE), éc. c<sup>ne</sup> de Monpésat-Bétrec.

COUMEIGT, f. c de Lescun. — Comeg, 1385 (cens. f 74).

Coup D'Apos, h. c. de Ramous.

Conquillon, éc. c™ d'Aydie.

COURAILLET, éc. c. de Noguères. — Couraillhet, 1775 (terrier de Noguères, E. 279).

COUBLET, f. c. de la Bastide-Villefranche. — Lo loc aperat au Coralet, v. 1360 (ch. de Came, E. 425).

GOURAU (LE), ruiss. qui prend sa source à Coarraze, arrose Bénéjac et se jette dans le Lagoin.

COURAU DE BERGOUT, mont. coe d'Accous.

Coursette (La crête de la), mont. c™ de Lescun.

Counnois, h. cod d'Anglet. — Fausegui, 1 18 (cart. de Bayonne, fo 23).

Count, f. c. de Lasseube.

Country-Cose, montagne, card d'Oloron-Sainte-Marie et d'Arudy.

Cournéez (LA), ruiss. qui arrose la cre de Vignes et se jette dans le Luy-de-France.

Courréges (Las), mont. coe d'Arette.

Courries (LES), éc. c. de Barzun. — Les Courries, 1767 (terrier de Livron, E. 312).

Courrounaté, f. coo de Samsons-Lion.

COURROUX, f. c. de Miossens-Lanusse. — Lo Corrost, 1385 (cens. f. 56).

COUBTADE, fief, c<sup>ac</sup> de Bilhères. — Cortade, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

COURTIADE, f. c<sup>--</sup> de Maspie-Lalonquère-Juillac. — Cortiade, 1385 (cens. f<sup>-</sup> 5g). — Corthiade, 1538 (réform. de Béarn, B. 852).

Countin (La), éc. co d'Asasp.

COURTIÈRE, f. cºº de Coarrage. — Cortiède, 1385 (cens. fº 50).

Couscourrer (Lz), ruiss. qui coule à Arraziguet et se perd dans le Luy-de-France. Coussinat, f. c. de Lucq-de-Béarn. — Cossirat, 1594 (ch. de Lucq, DD. 3).

Coustalats du Poet (Les), bois, coe de Biron.

Coustasse (Le RUISSEAU), prend sa source à Aurions-Idernes et s'y jette dans l'Arcis.

Coustau (Lz), ruiss. qui arrose la co d'Aydie et se jette dans le Sagé.

COUSTAUS (LES), h. c. de Ponson-Debat-Pouts; il est mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f 343).

Coustry, f. coo de Gan.

Coustin (Lz), ruiss. qui arrose Autevielle-Saint-Martin-Bidéren et se jette dans le Gave d'Oloron.

Cour (Ls), h. c<sup>no</sup> de Salies. — Los Cootz, 1442 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 1, f° 42). — Los Cotz, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f° 97).

Cours (Las), landes, come de Bosdarros, Saint-Abit, Pardies (com de Nay) et Baliros. — Los Cotz, 1538 (reform. de Béarn, B. 826).

COUTS-DEDANS et COUTS-DERONS, h. c. d'Asson. — Fore-Couts, 1547; Cootz, 1581; Dedans-Couts et Fore-Couts, 1675 (réform. de Béarn, B. 674, f° 850; 806, f° 105; 808, f° 57).

Cour (Lz), ruiss. qui arrose la coo d'Aramits et se jette dans le Vert.

COUYBULA (LE), ruiss. qui prend sa source à Autevielle-Saint-Martin-Bidéren et se jette à Abitain dans le Gave d'Oloron.

CRABBE (LE PORT), sur le Gave d'Ossau, c<sup>ee</sup> de Laruns. CRABBE (LA), h. c<sup>ee</sup> de Sedze-Maubec. — La Cravere, 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 241).

Chapes (LES), mont. c" de Lescun.

CRESTIA OU CHRESTIAA, éc. c.º d'Arrosès.

CRESTIA, éc. cº de Castillon (cº d'Arthez).

CRESTIA, f. cos de Carresse. — Lo Crestiaa, 1385 (cens. f 10).

CRESTIA, f. c. de Sallespisse. — Lo Crestiaa, 1385 (cens. f. 55).

CERSTIÀA. f. cae de Bouilton.

CRESTIÀA (LE), éc. coe de Gerderest.

CRESTIANNES (LES), éc. coe de Denguin.

CRESTIANOTES (LES), éc. cºº de Castéide-Cami.

CRESTIAS (LES), éc. cne de Dognen.

CRISTALLERS (LE BOIS DE LA), coe de Cette-Eygun.

Choix De Loubourt (La), éc. coe de Luc-Armau.

Chouzs, lande, cod'Asasp. — Couroues, 1778 (terrier d'Asasp, E. 229).

CROUSBILLES, c<sup>su</sup> de Lembeye. — Croselhes, 1385; Crozelha, xiv<sup>e</sup> siècle (censiers). — Crodselhes, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). — En 1385, Crouseilles ressort. au baill. de Lembeye et comprenait 15 feux.

CROUSEILLES, fief créé en 1555, c° d'Orthez. — Croseilles, Croiseilles, 1675 (réform. de Béarn, B. 670, f° 238). — Crouzeilles, 1727 (dénombr. d'Orthez, E. 39). — Ge fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Caudians, h. cºº de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f° 283).

Cusas (Las), ruiss. qui arrose Tadousse-Ussau et se jette dans le Léès.

CUBICALE (LE), ruiss. qui prend sa source à Hélette, arrose Saint-Esteben et Saint-Martin-d'Arberoue et se jette dans l'Arberoue.

Cubichabaé (LE), ruiss. qui arrose la c\*\* de la Fonderie et se perd dans le Hayra.

Cuc, fontaine salée, cod de Salies. — Lo Cuch deu Rey, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, fog.).

Cuesz, f. c. de Loubieng. — Cuyeu, 1540 (réform. de Béarn, B. 726, f. 21).

ÇUHAGRÉTA, mont. c\*\*\* de Lécumberry et d'Estérençuby.

Culay, f. cºº de Lalongue; mentionnée en 1675 (réform. de Béarn, B. 651, f° 226).

Guq (LE), landes, cº de Saint-Boès. — Le Cucq, 1675 (réform. de Béarn, B. 666, fº 6). CUQUERON, com de Monein. — Cucuror, xn° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 450). — Cucuroo, 1345 (not. de Pardies, f° 141). — Cuquroo, 1385 (censier). — Sent Miquou de Quoquron, 1434; Coquron, 1441 (not. d'Oloron, n° 3, f° 19 et 115). — Cocuroo, 1456 (cart. d'Ossau, f° 257). — Cocuro, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 789, f° 2). — Cocurour, 1655; Cuquerour, 1657 (not. de Monein, n° 191, f° 54; 194, f° 42). — Coucuron, 1675 (réform. de Béarn, B. 661, f° 265). — En 1385, Cuqueron ressort. au baill. de Monein et comprenait 16 feux. Curierou, éc. c° d'Arthez.

CUBLARUTIA (LE COL DE), c<sup>nes</sup> d'Ahaxe-Aiciette-Bascassan et de Lécumberry.

CURUTCHÉ, mont. c° de Lécumberry. CURUTCHÉMENDY, pèlerinage, c° d'Orègue. CURUTCHÉMENDY, redoute, c° d'Uhart-Cize.

CURUTCHET OU GARAT, fief, c. d'Ahaxe; yassal du royaume de Navarre.

CUYALA, lande, c<sup>ne</sup> d'Uzein, dans le Pont-Long. CUYALA, mont. c<sup>ne</sup> de Gastet et de Louvie-Juzon. CUYALA (Lz), ruiss. qui descend des montagnes d'Ac-

cous et se jette à Laruns dans le Gave d'Ossau. Cuyausàne, mont. c<sup>ue</sup> des Eaux-Bonnes et de Laruns.

D

DAGUERRE, f. cne de Saint-Martin-d'Arberoue. — Aguerre, 1621 (Martin Biscay).

DALEN, f. c" d'Angous.

DANCHARIA, h. cne d'Ainhoue.

Dandanou (Le), ruiss. qui arrose la c" d'Aramits et se jette dans le Vert.

Danglade (LE) ou Ruisseau de Sést, prend sa source à Séby, arrose Mialos et se jette dans le Luy-de-France.

DARBACO, f. et fief, c"e de Gan. — Darrac, 1385 (cens. f° 69). — Arrac, 1535 (réform. de Béarn, B. 701, f° 143). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

DARRATURU, mont. cues de Pagolie et de Juxue.

Darricades, f. c. de Salies; mentionnée en 1385 (cens. f° 6).

DARRICAU, min, cue de Billère.

DARRIGHAND, f. c<sup>ne</sup> de Salies. — Darrigran, 1385 (cens. f° 6).

DARRIVÈRE, f. cne de Coublucq.

Dannours (LE), ruiss. qui prend sa source à Bassercles (départ. des Landes), limite le départ. des Basses-Pyrénées et se jette à Labeyrie dans le Juren.

DARTIGAUX, f. coo de Pau.

DARTIGAUX, f. c. de Sus.

Dausier (LE), ruiss. qui sépare les c<sup>ace</sup> de Nabas et de Lichos et se jette dans le Saison.

DAVANCENS, f. cae de Navarrenx. — Dabancens, Dabancens, 1719 (dénombr. de Sauvelade, E. 43).

DEBRSE (L1), bois, c<sup>no</sup> de Gerderest. — La Debeze, 1532 (terrier de Gerderest, E. 190).

DEBÈSE (LA), lande, coe de Maucor.

DELAIGUE, h. c° de Sedze-Maubec; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 242).

DEMMAU (LA), h. code Bentayou-Sérée; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, fo 149).

DERGUIN, con de Lescar. — Denguii, xi° s°; Danginum, 1101 (cart. de Morlàns). — Dengui, 1104 (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 282, 387, 397). — Dengunum, 1286; Denguinum, x111° s° (ch. de Béarn, E. 267 et 427). — Danguii, 1385; Dengui, 1402 (cens.). — Dengun, 1535; Danguin, 1675 (réform. de Béarn, B. 677, f° 95; 704, f° 180). — Il y avait une abbaye laïque qui relev. de la vicomté du Béarn. — En 1385, Denguin et Vignoles, son annexe, comptaient 46 feux et ressort. au baill. de Pau. — Baronnie, créée en 1654,

qui comprensit Denguin, Vignoles, Aussevielle, et relevait de la vicointé de Béarn.

Dépar, vill. cºº d'Orthez; anc. commune. — Sancta Margaride de Depart, 1345 (hommages de Béarn, f° 36). — En 1385, Départ comprenait 50 feux et ressort. au baill. de Larbaig.

DERES, mio, sur la Baise, coo de Monein; mentionné en 1750 (dénombr. de Monein, E. 36).

Dissar, f. c. de Jurançon. — La Desert, 1385 (cens. f. 50).

Despourants (La colling de), cae d'Accous; tire son nom du poête Despourrins, qui y est enterré.

Despaués, f. c™ de Garos. — L'ostau deus Pruetz, 1385 (cens. f 49).

DESPUTOS, f. c. d'Orthes. — Los Puyous, 1536; los Puyos, 1614 (réform. de Béarn, B. 713, f. 414; 817).

DEUX-CLOS (LES), h. cº de Gan; mentionné en 1753 (dénombr. de Rébénac, E. 41).

DEVANTETS (LES), h. c. de Castetnau-Camblong.

DISCORDE (LA FORTAIRE DE), eaux minérales, com de Gan; mentionnée en 1743 (ch. de Béarn, E).

Disss, h. c. d'Aurions-Idernes et de Mont (c. de Garlin); anc. commune. — Düsse, 1487 (reg. des Établissements de Béarn). — Dissa, 1538; Dyssa, 1546 (réform. de Béarn, B. 754 et 833). — En 1385, Disse comprenait 12 feux et ressort. au baill. de Lembeye.

Diusannu, f. c. d'Ordes.— Diusaboo, 1538 (réform. de Béarn, B. 828).

DIUSABRAU, fief, c. de Salies. — L'ostau de Dius-Abou, 1385 (cens. f. 6). — La maison noble de Diusabou à Sent Vincens de Salies, 1674 (réform. de Béarn, B. 683, f. 137). — Diuzabeau, 1728 (dénombr. d'Andrein, E. 17). — Le fief de Diusabeau était vassal de la vicomté de Béarn et ressort, au baill. de Salies.

DIUSAJUDE, fief, c<sup>10</sup> de Salies. — L'ostau de Dius-Ayde, 1385 (cens. f<sup>2</sup> 6). — Diusayude, 1773 (dénombr. de Salies, E. 43). — Le fief de Diusajude ressort. au baill. de Salies et relev. de la vicomté de Béarn.

DIUSAYDE, fief, c<sup>no</sup> d'Ozenx; mentionné en 1385 (cens. f° 5), il ressortissait au baill. de Larbaig et était vassai de la vicomté de Béarn.

DIUSEIDE (LE RUISSEAU DE), coule sur la c<sup>ue</sup> de la Bastide-Monréjau et se jette dans l'Aulouse; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 669, f° 229).

DIUSSE, c<sup>m</sup> de Garlin. — Sanctus Johannes de Diossa, 1104 (cart. de Lescar, d'ap. Marca, Hist. de Béarn, p. 397). — Diuse, 1402 (cens.). — Diussa, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). — En 1385, Diusse comptait 8 feux et ressort. au baill. de Lembeye. Diuzeire, éc. cº de Maslacq.

Doseous, f. c<sup>no</sup> d'Asson. — La borie de Doasoos, 1538 (réform. de Béarn, B. 807, f° 84). — Doassous, 1645 (not. de Nay, n° 56, f° 90). — Doasous, 1758; Doasous, 1763 (dénombr. d'Asson, E. 19). — Le fief de Doasous, créé en 1634, était vassal de la vicomté de Béarn.

DOAT, vill. c<sup>ne</sup> de Castéide. — Voy. CASTÉIDE-DOAT.

DOAZON, c<sup>on</sup> d'Arthez; mentionné en 1286 (ch. de Béarn, E. 267). — Doasoo, 1352 (not. de Pardies).

— En 1385, Doazon comptait 30 feux et ressort. au baill. de Pau.

DozLLE (LA), éc. cne de Tarsacq.

DOGNEN, com de Navarrenx. — Donen, 1214 (ch. de Sauvelade, d'ap. Marca, Hist. de Béarn, p. 530). — Villa de Donenh, 1235 (réform. de Béarn, B. 864). — Doneng, xiii° s° (ch. de Préchacq, E. 413). — Sent Johan de Donenh, 1384 (not. de Navarrenx). — Donheen, 1546 (réform. de Béarn). — Doignen, 1673 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Dognen comprenait 35 feux et ressort. au baill. de Navarrenx.

Double, f. c. d'Arther; mentionnée en 1385 (cens. f. 41).

Donne, fief, c\*\* d'Alos-Sibas, au village de Sibas; mentionné en 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, f\* 43).— Le titulaire de ce fief était un des dix potestats de Soufe; il relevait de la vicomté de Soule.

Donne, fief, coe d'Araujazon; mentionné au xine se (fors de Béarn). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn et ressort, au baill, de Navarrenx.

Donec, fief, coe d'Araux; mentionné au xure se (fors de Béarn), il relevait de la vicomté de Béarn.

Donze, fief, c. d'Asap. — Donze-Poc, 1538; lo Donzeq, 1546 (réform. de Béarn, B. 754; 833, f° 11). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Donze, fief, cue d'Assat; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f'4), vassal de la vicomté de Béarn.

Donze, fief, c\*\* d'Aussevielle. — L'ostau deu Domec, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f\* 3). — Ce fief relev. de la vicomté de Béarn.

Doube, fief, coe de la Bastide-Cézéracq. — L'ostau deu Domec de Ceserac, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, fo 3). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Doube, fief, code Bielle. — La domenjadure de Domeeq, 1773 (dénombr. de Bielle, E. 22). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Donge, fief, c<sup>ne</sup> de Chérante; mentionné en 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, f° 43). — Le titulaire de ce fief était un des dix potestats de Soule et relevait de la vicomté de Soule.

- Doube, fief, co d'Espès-Undurein, au vill. d'Undurein; mentionné en 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, f° 43), il relevait de la vicomté de Soule.
- Domzc, fief, c" d'Etchebar; mentionné en 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, f' 43), vassal de la vicomté de Soule.
- Donze, fief, c<sup>ue</sup> de Gère-Bélesten, au vill. de Bélesten; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 833), il relevait de la vicomté de Béarn.
- Donne, fief, cºº de Jurançon; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 848, fº 4), vassal de la vicomté de Béarn.
- Donne, fief, c. de Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut, à Lacarry; mentionné en 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, f. 43). Le titulaire était un des dix potentats de Soule et relevait de la vicointé de Soule.
- Donne, fief, c<sup>ne</sup> de Laruns; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 833), il relevait de la vicomté de Béarn.
- Donne, fief, c<sup>ne</sup> de Lichos. L'ostau deu Domec de Lixos, 1385 (cens. f° 14). Ce fief ressort. au baill. de Navarrenx et relev. de la vicomté de Béarn.
- Donze, fief, cºº de Lucq-de-Béarn; mentionné en 1524 (réform. de Béarn, B. 662, fº 199), vassal de la vicomté de Béarn.
- Donne, fief, c" d'Orin; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 856), relev. de la vicomté de Béarn.
- Donne, fief, c<sup>ne</sup> d'Ossas-Suhare, à Ossas; mentionné en 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, f° 43).—Le titulaire de ce fief était un des dix potestats de Soule et relev. de la vicomté de Soule.
- Domec, ruines, c° de Pardies (c° de Nay). Le fief de Domec relevait de la vicomté de Béarn.
- Dowec, fief, c" de Précillon; mentionné en 1673 (réform. de Béarn, B. 662, f' 85), vassal de la vicomté de Béarn.
- Donze, fief, c° de Saint-Abit; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 833), il relevait de la vicomté de Béarn.
- Donne, fief, che de Saint-Gladie; cité en 1674 (réform. de Béarn, B. 864, fo 140), vassal de la vicomté de Béarn.
- Donze, fief, cºº de Sarpourenx; mentionné en 1385 (cens. ſº 5). — Le Doumecq, 1675 (réform. de Béarn, B. 670, ſº 290). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.
- Donec, fief, coe de Tabaille-Usquain, au hameau de Campagne. — Lo Domec de Campanha, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, fo 10). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.
- Donec, fief, c° de Viodos-Abense. Domecq de Vidos, xvii° s° (ch. d'Arthez-Lassalle). Ge fief relevait de la vicomté de Soule.

- Donne (Le), fief, c<sup>ee</sup> de Charre. L'ostan deu Domec, 1385 (cens. f° 14). — Ce fief ressort. au baill. de Sauveterre et relevait de la vicomté de Béarn.
- Donec (LE), fief, c<sup>ro</sup> de Dognen; mentionné en 1385 (censier, f<sup>o</sup> 32). Le Donecq, 1674 (réform de Béarn, B. 662, f<sup>o</sup> 101). Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn et reasort, au baill, de Navarreux.
- Donge (Le), fief, c. d'Espiute; mentionné en 1385 (cens. f. 14). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn et ressort, au baill, de Sauveterre.
- Donze (LE), fief, coe de Gère-Bélesten, à Gère; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 848, fo 18), il était vassal de la vicomté de Béarn.
- Donge (LE), fief, c<sup>ne</sup> de Gurs; mentionné en 1385 (cens. 1°32), vassal de la vicomté de Béarn et dans le ressort du baill. de Navarrenx.
- Donne (Lu), fief, com de Pardies (com de Monein); mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 848, fonta), vassal de la vicomté de Béarn.
- Donze (Lz), fief, c<sup>ss</sup> de Tabaille-Usquain, au vill. d'Usquain; mentionné en 1385 (cens. f° 14), il ressort. au baill. de Sauveterre et était vassal de la vicomté de Béarn.
- Dourno é, f. cod d'Arricau. L'ostau de Domenger, 1385 (cens. fo 60).
- Donnesux, vill. c. de Corbères; anc. commune réunie à Corbères. — Domengius, 1385; Domenjeus, 1402 (censier). — Doumengeux, 1748 (terrier de Bétrac, E. 179). — En 1385, Domengeux ressort. au baill. de Lembeye et comprenait 8 seux. — C'était une dépendance de la comm'ie de Malte de Caubin et Morlèas.
- Domensadure. C'est la qualification donnée aux terres des simples gentilshommes; ceux-ci s'appelaient domengers.
- Doneziin, con de Saint-Palais. Domesang, 1193;
  Domezan, XIII° 5°; Domesayn, 1384; Domesaing,
  1385 (coll. Duch. vol. CX, 1°86; CXIV, 1° 34, 36
  et 43). Domesahn, 1439 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 1, 1° 3). Domesay, vers 1460;
  Domazanh, 1487 (contrats d'Ohix, 1° 22). Domesayn, 1621 (Martin Biscay). Domesain-Berraute, depuis la réunion de Berraute: 25 juin 1842.

La deguerie de Domezain était une dépendance de la messagerie de la Barhoue et l'un des sept vics de la Soule; elle comprenait Domezain-Berraute, Ithorots-Olhaiby, Lohitzun-Oyhercq et Osserain-Rivareyte. La deguerie de Domezain a été supprimée en 1760.

En 1790, Domezain fut le chef-lieu d'un canton, dépendant du district de Mauléon, composé des communes d'Aroue, Domezain-Berraute, Etcharry,

Gestas, Ithorots-Olhaiby, Lohitzun-Oyhercq, Osserain-Rivareyte et Pagolle.

Dowingo (LA CROIX), pèlerinage, coe d'Espelette.

Donabon, fief, c.\*\* d'Abos; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 837). — Ce fief relev. de la vicomté de Réarn

Donepérinia (Le ausseau de), coule sur la co de Jatxou et se jette dans l'Urhandia.

DONIZMENDY, f. c<sup>se</sup> de Viodos-Abense.—Onizmendi, xvıı<sup>e</sup> s<sup>e</sup> (ch. d'Arthez-Lassalle).— Le fief de Donizmendy était vassal de la vicomté de Soule. — Le véritable nom est Onizmendy.

DONZACO, min, con d'Anglet. — Molendinum de Donzag, 1246 (cart. de Bayonne, f 36). — Lo moly appelé Donzac, 1539 (ch. du chap. de Bayonne).

Le ruisseau de Donzacq prend sa source sur la c<sup>\*\*</sup> de Biarrits, arrose Anglet et Bayonne et se jette dans l'Adour.

DORNABIETTE, h. cne d'Arcangues.

DORONDE, vill. c" de Larrau.

DOUANCES, f. coe d'Arthez.

Douz (La), mia, ca de Morlàes, sur le Luy-de-France.

— Lo molin de La Doa, 1587 (ch. de Morlàes, E. 360). — Un molii aperat Las Douas, 1645 (cens. de Morlàes, fa 220).

Dount, com de Thèze; mentionné en 1096. — Dumi, 1154 (ch. de Barcelone). — Domii, x11° s° (cart. de Lescar, d'ap. Marca, Hist. de Béarn, p. 356, 384 et 465). — Domium, 1270 (cart. du chât. de Pau). — Dominium, 1286 (reg. de Bordeaux, d'ap. Marca, Hist. de Béarn, p. 664). — Domi, x111° s° (fors de Béarn). — Sent Miguel de Domi, 1487 (not. de Larreule, n° 2, f° 17). — Domin, 1543 (réform. de Béarn, B. 754). — Doumy formait avec la commune de Bournos la neuvième grande baronnie de Béarn, vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Doumy ressortissait au baill. de Pau et comprenait 21 feux.

Dous, h. che de Géronce. — Aoss, 1385 (cens. f. 19). — Oss, 1466 (ch. de Moumour). — Geusbag-Doss, 1572 (réform. de Béarn, B. 769, f. 38). — Dosium, Sent-Pes de Doss, 1612 (insin. du dioc.

d'Oloron). — Doux, 1675 (réform. de Béarn, B. 660, f° 367). — En 1385, Dous ressortissait au baill. d'Oloron et comprenait 6 feux. — C'était l'annexe de la paroisse de Geus (c° d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest).

Dousse, h. cº de Bentayou-Sérée. — Dosse, 1614 (réform. de Béarn, B. 817, f° 13).

Douze (Le), mont. c<sup>\*\*</sup> de Laruns. — Lo Doze, 1355; lo Dotze, xv\* s\* (cart. d'Ossau, f\* 37 et 38).

Duclos, fief créé en 1608, coe de Pontacq; vassal de la vicomté de Béarn.

DUFAU, chât. c. de Coarraze. — C'est en partie l'ancien château de Coarraze, où fut élevé Henri IV. — Le nom actuel de ce château vient de son propriétaire.

Duprobt, h. c. d'Assat. — Durfort, 1343 (hommages de Béarn, f. 56). — Dulfort d'Assat, 1584; la senhorie de Dufort, bastide d'Assat, 1602 (ch. de Béarn, E. 359, 360). — Le fief de Duffort ou de la Bastide relevait de la vicomté de Béarn.

Durouzco, f. c. de Mont (c. de Lagor); tire son nom de son propriétaire.

Dugar, h. com de Morlàas; anc. dépendance du prieuré de Sainte-Foi de Morlàas.— Lo Dugat, 1385 (cens. fo 65).— La font deu Dugat, 1457 (cart. d'Ossau, fo 190).— Sancta Lucie de Morlaas, 1539; lo Duguat, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 723; 791. fo 99).— Lo cemiteri aperat de Sente-Lucy, 1645 (cens. de Morlàas, fo 61).— Sainte-Lucie, église de ce hameau, était détruite antérieurement à 1675.

Dulon, f. c. de Lembeye. — Lom, 1538 (réform. de Béarn, B. 855). — Le véritable nom serait Lom.

DUMIBAIL, h. et lac, coe d'Auterrive.

DUPLÀA (LE MOULIN), c<sup>no</sup> d'Escout, sur le Gave d'Ossau. — Le nom de ce moulin vient d'Antoine-Vincent Duplàa, conseiller au parlement de Navarre, qui le fit bâtir vers 1730.

Dupourqué, mia, care de Salies.

Dupoux, h. c de Bouillon.

Durban, mont. coe de Louvie-Juzon.

Dublicumen (Le), ruiss, qui arrose la con des Aldudes et se jette dans l'Antrin.

Dus-Yous (LES), lac, cae des Eaux-Bonnes, à Aas.

E

EAUX-BONNES (LES), c<sup>om</sup> de Laruns; commune créée, le 29 mai 1861, par la réunion d'Ass et d'Assouste; elle tire son nom de sources minérales qu'on appelait, au xvi° siècle, *Eaux d'Arquebusades.* — Aigabonne, 1764 (compt. de Laruns).

Basses-Pyrénées.

EAUX-CHAUDES (LES), vill. c<sup>ro</sup> de Laruns. — Aygues-Cautes, 1533; Aigues-Cauldes, 1581 (ch. de Béarn, B. 2502; E. 5480), — Grammontoises (voyag. de Montaigne). — La maison d'Aigas-Cautes, 1614 (réform. de Béarn, B. 817).

Ce village tire son nom des sources thermales qui y sont situées.

ÉBERLÉ, éc. c" de Coarrase.

ÉCHAGOYTI, f. c° d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

ÉCHART, f. c<sup>ne</sup> d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

ÉCHART, f. c<sup>ne</sup> d'Espès-Undurein; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

ÉCHAT, f. cº d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

Échaux, chât. c° de Saint-Étienne-de-Baïgorry. — Echauz, 1469; Echaus, 1525 (ch. de la Camara de Comptos). — Château d'Echaus, Etchaus, 1614 (coll. Duch. vol. CX, f° 113). — Etchaux, 1655 (reg. des États de Navarre). — Ancienne vicomté qui relevait du royaume de Navarre.

ÉCHEBERRI, f. c. d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

ÉCHEBERS, f. c. d'Aussurucq; mentionnée en 1590 (cout. de Soule).

ÉCHO (LE PORT D') ou DE PAU, col de montagnes qui fait communiquer la commune de Lescun et la vallée d'Écho (Espagne).

EDRE (LE COL D'), coe de Lanne.

Ègoynème, f. c" de Licq-Atherey; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

ÉHUÇABÉNA (L'), ruiss, qui prend sa source dans la ce de Musculdy et se jette dans l'Arangorène, après avoir arrosé Ordiarp.

ÉHULONDO (L'), ruiss, qui prend sa source à Domesain-Berraute, arrose Béhasque-Lapiste et se perd dans la Bidouse.

ÉHUNSAROY (LE COL D'), entre la c° de la Fonderie et l'Espagne.

ÉLABOA (LE RUISSEAU D'), prend sa source sur la c<sup>ce</sup> d'Arette et se jette à Osse dans le ruisseau le Lourdios.

Elbanné (L'), ruiss. qui sépare les c<sup>ree</sup> d'Ossès et d'Irissarry et se mêle au Lacca.

ELCABRE (LE PLATEAU D'), landes, case de Béhorléguy et d'Aussurucq.

ELDURNE (L'), ruiss. qui coule sur la c<sup>me</sup> d'Arbansus et se jette dans la Bidouse.

ELGABARÉNA (L'), ruiss. qui prend sa source à Etchebar et se jette à Lichans-Sunhar dans le Saison.

Elhannor (L'), ruiss. qui commence à Orsanco, arrose ensuite la commune de Saint-Palais et se perd dans la Joyeuse.

Le bois d'Elhardoy est dans la c<sup>ne</sup> de Beyrie (c<sup>on</sup> de Saint-Palais).

ELHIMIMÉ, mont. coe d'Armendarits.

ELEURE (LE BOIS B'), case de Lantabet et d'Armendarits.

ELEGGADY, redoute, coa des Aidudes, sur la frontière d'Espagne.

ELBORIST, mont. case d'Ossès et de Saint-Étienne-de-Baïgorry.

ELEGNIÉMA (LE COL D'), entre la c'é de la Fonderie et l'Espagne.

ELBORRY, h. c. de Hasparren.

ELEURCÉ (LE cou p'), entre la commune de Larrau et l'Espagne.

ELBURTE, mont. cod d'Irouléguy.

ELHUXS (LE RUISSEAU D'), coule sur la cee de Pagolle et se perd dans l'Uhaîtxe.

ÉLIÇABÉLAR, f. c°° d'Iholdy. — Le fief d'Éliçabélar relevait du royaume de Navarre.

ÉLIÇABERRIA, h. c. de Hasparren.

ÉLIÇABERRY, h. c. de Mouguerre.

Éliça-Ibanné, h. c. de Gabat.

ÉLIÇAĪCINE, fief, c™ d'Arraute; vassal du royaume de Navarre.

Élicainy, fief, c<sup>ae</sup> de Lantabat; vassat du royaume de Navarre.

Élicaтes, fief, c<sup>∞</sup> d'Arraute; vassal du royaume de Navarre.

Élicantene, f. c. d'Arbouet-Sussaute. — Eliceche, 1621 (Martin Biscay).

ÉLISSAGARAY, fief, cor de Bunus; vassal du royaume de Navarre.

ÉLISSAGUR, fief, cºe de Charritte-de-Bas; vassal de la vicomté de Soule.

ÉLISSALT, f. cº d'Ossas-Subare; mentionnée en 1520 de (cout. de Soule).

ÉLISSETCHE, f. c<sup>ue</sup> d'Uhart-Cize. — *Bliceche*, 1621 (Martin Biscay). — Le fief d'Élissetche était vassal du royaume de Navarre.

ÉLISSETCHE, fief, с<sup>ве</sup> d'Ainhice; vassal du royaume de Navarre.

ÉLISSETCEE, fief, com d'Armendarits; relev. du royaume de Navarre.

ÉLISSONDE (L'), ruiss. qui arrose Arraute-Charritte et se jette dans l'Aphataréna.

Elsoanon, f. c<sup>ne</sup> de Saint-Martin-d'Arberoue. — Elzurren, 1435 (ch. de Pampelune). — Le fief d'Elsorron, créé en 1435, était vassal du royaume de Navarre.

ÉLUET (L'), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> d'Ossès et se perd dans le Lacca.

Embannat (L'), restes de fortifications, com de la Bastide-Monréjau. — Les Pourtaux, 1675; les Embarras, 1680 (réform. de Béarn, B. 669, for 223 et 230).

EMBARBATS (LES), b. c<sup>to</sup> de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, ſ° 293). — Il y avait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de Béarn.

Enseertte (L'), lande, coo de Montestrucq. — L'Embejette, 1777 (terrier de Montestrucq, E. 276).

Embialas, éc. cas de Bougarber.

Émigrés (La redoute des), cae d'Urrugue.

Enclos (L'), f. c<sup>oo</sup> de Lespielle-Germenaud-Lannegrasse.

EncLos (L'), h. cod'Aurions-Idernes.

ENTERCO (L'), ruiss. qui coule à Pontacq, commence à la fontaine Hourquet et se jette dans l'Ousse.

ENTRE-GAVE-ET-BAISE, ancien district du Béarn qui tirait son nom de sa position entre le Gave de Pau et la rivière de Baise; il comprenait les cres d'Abidos, Abos, Arbus, Artiguelouve, Bésingrand, Mourenx, Noguères, Os-Marsillon, Pardies (cre de Monein) et Tarsacq. — Enter-Gave-Baise, xiii es (fors de Béarn, p. 36). — Lo vic de Enter Guave et Bayse, 1344 (not. de Pardies, f' 49).

Ентвісо∟авиавіа (L'), ruiss, qui arrose la c<sup>∞</sup> de Hasparren et se jette dans le Marmaŭ.

Es, mont. cºº de Laruns. — Err, 1440 (cart. d'Ossau, f° 271). — Her, 1538 (réform. de Béarn, B. 844). — Le ruisseau d'Er prend sa source dans cette montagne et va se jeter à Laruns dans le Gave d'Ossau.

Ennois, f. c. d'Ainhice-Mongélos. — Le fief était vassal du royaume de Navarre. — En 1766, il y avait une prébende de ce nom fondée dans l'église d'Ainhice.

Énásius, éc. cos de Montfort.

Engaits (La croix D'), pèlerinage, coe d'Ayherre.

EBRITE (LE CHEMIN DE L'), cos de Viodos-Abense et d'Arraute-Charritte.

Eamon, fief, c<sup>so</sup> de Saint-Palais; vassal du royaume de Navarre.

EBQUÉTA, h. cod d'Ayherre.

ERRAITY (L'), ruiss, qui arrose la c<sup>ne</sup> de Hélette et se jette dans l'Ancharté.

Ennisy, mont. c\*\*\* d'Ainhoue et d'Espelette.

Essáca, h. cº de Lasse.

EBRÉCAÇARRÉ (L'), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> d'Ossès et se jette dans la Nive de Baigorry.

ERRÉCACOERY (L'), ruiss. qui arroce la c°e de Sainte-Engrace et se jette dans l'Uhaitza.

ERRÉGARANDY (L'), ruiss. qui coule sur la c° d'Itsatsou et se jette dans la Nive.

ERRÉCAÈLCE (L'), ruiss. qui arrose la coe de Bidarray et se perd dans l'Aranpuru.

Ennécalds (L'), ruiss. qui prend sa source dans la c"e

d'Orsanco et se jette dans la Joyeuse, après avoir arrosé la c<sup>no</sup> de Beyrie (c<sup>on</sup> de Saint-Palais).

Errécaldia (L'), ruiss. qui coule à Bascassan (cº d'Ahaxe) et se jette dans le Laurhibar.

Enaccant (L'), ruiss. qui arrose la cas de Saint-Jeanle-Vieux et se jette dans le Harçuby.

Ennéquidos (L'), ruiss. qui prend sa source dans la c° de Larrau, sur la frontière d'Espagne, et se mêle, à Lécumberry, à la rivière d'Iraty.

Евиета, mont. с d'Estérençuby.

Emerçu, mont. et bois, c<sup>nas</sup> de Montory et de Tardets.

— Arretçu, 1778 (intendance). — Le ruisseau d'Erretçu prend sa source à Montory et se perd à Barcus dans le Joos.

ERRIBIBU, f. et fief, c.ºº de Rivehaute. — L'ostau d'Iribiu, 1385 (cens. fº 14). — Yribiu, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). — Ge fief était vassal de la vicomté de Béarn et ressort. au baill. de Sauveterre.

Errobisala, h. c. d'Itsatsou.

ERROSATE, mont. c<sup>nos</sup> d'Estérençuby et de Lécumberry.

Enxil., f. c. de Chéraute. — Ereille, 1479 (contrats d'Ohix, f. 95).

Espove, min, can du Boucau, sur l'Adour. — Lo molin d'Esbor, 1259 (cart. de Bayonne, f° 62).

Escases (Les), h. c. de Castéra-Loubix; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f. 375).

Escala (L'), mont. cue de Laruns.

Escale (Le pas d'), col de montagnes, entre les cond'Etsaut et de Cette-Eygun.

ESCALIERS (LE PIC DES), cos d'Alçay-Alçabéhéty-Sunharette, de Lacarry et de Larrau.

Евсамвят, mont. c" de Léès-Athas et d'Osse.

ESCAMET (LE PONT D'), coe d'Arette, sur le Vert d'Arette.

ESCANOLA, mont. cos de Larrau et de Sainte-Engrace. ESCANOU (LE PIC D'), cos de Laruns et d'Etsaut.

Escand (L'), ruiss, qui coule à Etsaut et se perd dans le ruisseau de Sescouet.

ESCABBOUDE (L'), ruiss. qui arrose la c<sup>ne</sup> de Coarraze et se mêle au Lagoin.

ESCHARTES, h. cne de Louvie-Soubiron.

Esclauss (L'), ruiss. qui coule à Saint-Pé-de-Léren et se jette dans le Gave d'Oloron.

Esclause (L'), ruiss. qui arrose la c° de Sault-de-Navailles et se perd dans le Luy-de-Béarn.

Esclauses (Les), éc. cas d'Os-Marsilion; mentionné en 1714 (terrier d'Os, E. 280).

ESCONDIBAY, mont. c"es d'Espelette et d'Itsatsou.

ESCONJUZON (LE RUISSEAU D'), qui coule sur la c<sup>ne</sup> d'Abitain et se mête au Gave d'Oloron. Escos, coa de Salies; commune distraite du canton de Bidache le 14 juillet 1819. — Escaut, 1352 (ch. de Came, E. 425). — Sent-Johan d'Escos, 1439; Escoos, 1440 (not. de la Bastide-Villesranche, no 1, so 12 et 17). — Scos, 1582 (aliénations du dioc. de Dax). — Escoz en Navarre, 1675 (résorm. de Béarn, B. 680, so 566). — Escos dépendait du dioc. de Dax et du duché de Gramont.

Escor, con d'Accous. — Scot, 1096; Eschot, 1154 (ch. de Barcelone, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 356, 465). — Sancta Maria d'Escot, 1618 (insin. du dioc. d'Oloron). — Ascot, 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f 353). — En 1385, Escot ressort. au baill. d'Aspe et comprenait 8 feux.

Le rocher dit Pène d'Escot porte une inscription relative à la voie romaine de Saragosse en Aquitaine. Escou, c<sup>on</sup> d'Oloron-Sainte-Marie-Est. — Escoo, 1380 (contrats de Luntz). — Scoo, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). — Sent Pierre d'Escou, 1656 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Escou ressort. au baill. d'Oloron et comptait 11 feux.

Le ruisseau d'Escou prend sa source dans les marais de la lande Hialère (c<sup>no</sup> de Herrère), traverse les c<sup>no</sup> d'Escou, Escout, Précillon, Goès, Oloron, et se jette dans le Gave d'Oloron. — L'aigue aperade l'Esco, 1434 (not. d'Oloron, n° 3, f° 35).

Escouris, com de Morlàas. — Escobes, 1385; Escobes, 1402 (cens.). — Scobes, 1535; Scobes, 1538; Escoubées, 1683 (réform. de Béarn, B. 653, f° 175; 704, f° 189). — En 1385, Escoubès comprenait 19 feux et ressort. au baill. de Pau.

Escour, f. c. de Castagnède. — Scoey, 1538 (réform. de Béarn, B. 736).

Escout, com d'Oloron-Sainte-Marie-Est. — Escot, 1385 (cens. for 22). — Escoot, 1433; Sent Bisentz d'Escoot, 1442 (not. d'Oloron, no 3, for 2 et 126). — Esquoot, 1538; Scot, 1546 (réform. de Béarn, B. 754 et 826). — En 1385, Escout ressort. au haili. d'Oloron et comprenait 16 feux.

ESCOUTE (L'), ruiss. qui coule à Orthez et se jette dans le Gave de Pau.

ESCOUTEPLOUVE, min, cne de Saint-Pierre-d'Irube.

ESCUARPE (L'), ruiss. qui prend sa source à Cette-Eygun et s'y jette dans le Gave d'Aspe.

Escuné, bois, coe d'Aussurucq.

Escuais, c<sup>on</sup> de Lembeye. — Mercatus Escuresi, x11° s° (cart. de Saint-Pé, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 432). — Sanctus Justinus de Scures, x11° s° (coll. Duch. vol. CXIV, f° 56). — Escures, x111° s° (fors de Béarn). — Los Cassos d'Escures (heu d'assemblée judiciaire sous des chênes), 1343 (hommages de Béarn). — Saint-Orens d'Escurés, 1775 (terrier

d'Escurès, E. 188). — En 1385, Escurès ressort. au baill. de Lembeye et comptait 7 feux. — Escurès faisait partie de la commanderie de Malte de Caubin et Morlàas.

ESCURETS (LE PIC D'), c"e d'Arudy.

ESGOVARREBAQUE, f. et fief, coo de Monein. — L'ostau d'Esgarrebaque, 1359 (hommages de Béarn, f'93). — Sgoarrabaca, xvi s' (reg. des Établissements de Béarn). — Esguarrabaque, 1674 (réform. de Béarn, B. 663, f'140). — Esgoarrabaque, 1750 (dénombr. de Monein, E. 36). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn et ressort. au haill. de Monein. — C'est dans cette maison que mourut, en 1516, Jean d'Albret, roi de Navarre.

ESLAYAS, f. c<sup>no</sup> d'Orthez; mentionnée en 1536 (réform. de Béarn, B. 713, f° 133).

Le ruisseau d'Eslayas coule sur la c™ d'Orthes et se jette dans le Gave de Pau.

ESLAYOU, h. c. de Lescar. - Flayoo, 1319 (cart. d'Orthez, f° 29). — FFlayon, 1350 (not. de Pardies). - Eslayoo, 1385 (cens. f 44). - Lo terrado Eslayousz, 1643 (cens. de Lescar, f° 143). — Eslayon, 1675 (réform. de Béarn, B. 677, f° 131). - Il y avait une abbaye laïque qui relevait de la vicomté de Béarn. — La juridiction appelée la Cour d'Eslayou, mentionnée en 1343 (hommages de Béarn, f° 15), comprensit Arbus, Artiguelouve, Audéjos, Auga, Aussevielle, Balansun, la Bastide-Cézéracq, Beyrie (com de Lescar), Cassaigne (com de Fichous-Riumayou), Castéra (cod'Argagnon), Castillon (com d'Arthez), Caubios, Denguin, Doazon, Gorrets, Gouze, Loos, Momas, Saint-Aulaire, Serres-Sainte-Marie, Siros, Vignoles et enfin l'évêque de Lescar.

Esley (L'), ruiss. qui coule sur la cºº de Hasparren et se jette dans le Mendialçu.

ESLOURENTIES-DARANT, coa de Morlàss. — Florenthies-Davant, 1385; Eslorenthies-Davant, 1409 (cens.). — Eslorenties-Davant, 1546 (réform. de Béarn). — Eslorenties-Daban, 1727 (dénombr. de Sedzère, E. 44). — En 1385, Eslourenties-Dabant comprenait 7 feux et ressort. au baill. de Pau. — Eslourenties-Dabant fut d'abord le chef-lieu de la notairie des Lannes et de Rivière-Ousse, puis, au xviii° siècle, de la notairie des Lannes seule.

ESLOUBENTIES-DARBÉ, c° de Pontacq. — Florenthias-Darrer, xiii° s° (fors de Béarn). — Florenthies-Darrer, 1385 (cens.). — Slorenthies-Darrer, 1535; Esloranties-Darrer, 1546 (réform. de Béarn, B. 704, f° 189). — En 1385, Eslourenties-Darré comprenait 10 feux et ressort. au baill. de Pau. — La seigneurie d'Eslourenties-Darré appartenait à la commanderie de Malte de Caubin et Morlàas et était vassale de la vicomté de Béarn.

EsLous, £ coe d'Arthez.

Eslovs, f. c<sup>no</sup> de Lannecaube-Meillac. — Flos, 1385 (cens. fº 59).

Esmánats, éc. cod d'Arthez.

ESPARADES (LES), éc. cae de Baleix.

ESPACHE (LE CHEMIN D'), dans la c<sup>ué</sup> de Larrau; il mène à la frontière.

ESPALANUSSE, f. c. de Lucq-de-Béarn. — Espalenusse, 1344 (not. de Pardies, f. 59). — Espalanuce, 1388 (not. de Navarrenx).

ESPALLE, fief, c<sup>se</sup> d'Oloron-Sainte-Marie; mentionné en 1674 (réform. de Béarn, B. 662, f° 274), il était vassal de la vicomté de Béarn.

Espalungue, chât. cne d'Arros (con de Nay).

ESPALUNGUE, viil. c<sup>20</sup> de Laruns. — Spelunca, 1154 (ch. de Barcelone, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 465). — Espalunga en Ossau, 137h (contrats de Lunts, f° 8h). — Spalunga, 14h0 (cart. d'Ossau, f° 25h). — Sanctus Saturninus d'Espalunga, 1612 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Espalungue ressortissait au baill. d'Ossau et comprensit 16 feux.

ESPALUNCUE (L'), ruiss. qui prend sa source sur la c<sup>no</sup> de Lourdios-Ichère et se jette dans le Gave d'Aspe, après avoir arrosé Osse et Sarrance.

Espáchada, c<sup>m</sup> de Moridas. — Especede, Espexede, x11° siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 450 et 453). — Expexede, 1402 (censier). — Speyxede, 1538; Spexede, 1546; Spechede, 1675 (réform. de Béarn, B. 650, f° 12; 838). — En 1385, Espéchède ressort. au haill. de Pau et comptait 4 feux.

ESPELETTE, arrond. de Bayonne. — Spelete, 1233; Espelete, 1256 (cart. de Bayonne, f<sup>ac</sup> 39 et 56). — Expeleta, 1384 (coll. Duch. vol. CX, f<sup>ac</sup> 86). — Aspelette, 1465 (ch. du chapitre de Bayonne). — Sanctus Stephanus d'Espelette, 1764 (collations du dioc. de Bayonne). — La baronnie d'Espelette relev. du royaume de Navarre.

En 1790, le canton d'Espelette, dép. du district d'Ustarits, comprenait les communes d'Espelette, Larressore et Souraïde.

Espelatre, fief, c<sup>no</sup> d'Ossès; vassal du royaume de Navarre.

Espélunguère, mont. c<sup>se</sup> de Borce. — Le ruisseau d'Espélunguère sort de cette montagne et se perd à Borce dans le Gave d'Aspe.

Esperansque, fief, c\*\* de Salies. — L'ostau d'Esperbasco, 1385 (cens. f\* 6). — Esperabasco, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). — Ge fief était vassal de la vicomté de Béarn et ressort. au baill. de Salies. ESPERBE, f. c. d'Espoey. — Espereben, 1385 (cens. f° 51). — Esperabes, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 841, f° 20).

Espès, c<sup>ee</sup> de Mauléon. — Esperce, 1375 (contrats de Luntz, f<sup>e</sup> 110). — Aspes, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n<sup>e</sup> 2, f<sup>e</sup> 20). — Espès-Undurein, depuis la réunion d'Undurein: 10 janvier 1842. — Le seigneur d'Espès était un des dix potestats de Soule et relev. de la vicomté de Soule.

Espàs, min, cno de Salies. — Lo parsan d'Aspess, lo molii d'Aspes, 1536 (réform. de Béarn, B. 705, fo 97).

Espiau, éc. cº d'Arrosès.

Espiau-Caup (L'), petit ruiss, qui prend sa source à Ordios (cos de la Bastide-Villefranche) et se perd dans le Hurquepeyre; il formait la limite du Béarn et de la cos de Came; mentionné en 1223. — Lo Beg de l'Espiaucau, 1302; Spiaucaub; un arrec qui es debat lo moli d'Urdios, qui s'aperave Espiaub-Baup, v. 1360 (ch. de Came, E. 425).

Espie (Le moulin d'), c<sup>ne</sup> de Lescar. — Lo molü deu Capito, lo molü d'Espie, 1643 (cens. de Lescar, f<sup>ne</sup> 15 et 142). — Ce moulin appartenait au chap. de Lescar.

Espiex, éc. cae de Dognen.

Espilière (L'), ruiss. qui coule à Menditte et se jette dans le Saison.

Espitalé (L'), éc. coe de Buros; tire son nom de l'ancien Hôpital-du-Luy (voy. ce mot).

Espitau (L'), éc. c de Rivehaute.

ESPITAU (L'), f. c. de Maucor; tire son nom d'un hòpital, aujourd'hui détruit, mentionné en 1385 (cens. f° 65).

ESPITAU-NAU (L'), hôpital pour les pèlerins, auj. détruit, c° de la Bastide-Villefranche; il dép. de l'abb. de Roncevaux (Espagne). — Beata Maria Hospitalis Novi, 1256; l'Espitau-Nau de l'ordie de Nostre Done d'Arronssesvaux, xiv° siècle (ch. de Came, E. 425). — Sancta Kataline de l'Espitau-Nau, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, ſ° 22).

ESPITAU-VIRILE (L'), h. c. de Lanneplaa; mentionné en 1443 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f. 190), tire son nom d'un hôpital pour les pèlerins placé sur le chemin Romiu.

Espiusze (L'), éc. co d'Andrein. — Espiuseig, Espiubeigt, 1780 (terrier d'Andrein, E. 325).

ESPIUTE, com de Sauveterre. — Espiut, 1385 (censier). — Spiute, Spiute, 1548 (réform. de Béarn, B. 762, fom 1 et 32). — Sent Barthelemy d'Espiute, 1608 (insin. du dioc. d'Oloron). — Il y avait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385,

Espiute complait 17 feux et ressort, au baill. de Sauveterre.

Esplon, montagne, c<sup>nes</sup> de Lurbe et d'Oloron-Sainte-Marie.

Esport, éc. c" de Castéide-Cami.

Esposy, f. c° de Morlàas; mentionnée en 1385 (cens. f° 65).

Espose, con de Pontacq. — Espusi, 1062; Espusi, 11°31 (ch. de Morlàas, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 287, 323 et 432). — Espoi, 111°3 (ch. de Gabas). — Sposy, 1402 (cens.). — Asposy, 1434 (not. d'Oloron, n° 3, f° 21). — Expousy, 1675 (réform. de Béarn, B. 674, f° 890). — En 1385, Esposy ressort. au baill. de Pau et comprenait 37 feux. — La baronnie d'Esposy, qui comprenait les constitute de Béarn.

Esposont, f. c<sup>ne</sup> de Musculdy; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

ESPUGNÀA (L'), ruiss. qui prend sa source à Borce et se jette dans le Gave d'Aspe.

Esque (Pène d'), mont. cos d'Accous et de Cette-Eygun.

Esquenna, mont. c<sup>nes</sup> de Béost-Bagès et des Esux-Bonnes.

ESQUERBE, f. c. de Montaut; mentionnée en 1385 (cens. f. 67). — Esquerra, 1552 (réform. de Béarn, B. 763).

Esquirassy, mont. c<sup>no</sup> d'Alcay-Alcabéhéty-Sunharette. Esquir (Le pont d'), c<sup>no</sup> d'Accous, sur la Berthe.

Esquiule, con d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest. — Esguiula, Squiule, 1542; Esquiulle, 1548 (réform. de Béarn, B. 731, fo 13; 759). — La seigneurie d'Esquiule relevait de la baronnie de Mesplès.

Estass ou Estans, mont. et lac, coe de Borce; ce territoire est indivis entre la France et l'Espagne.

ESTANG (L'), ruiss. qui prend sa source sur la c<sup>se</sup> de Villefranque, arrose la c<sup>se</sup> de Saint-Pierre-d'Irube et se jette dans la Nive, à Bayonne.

ESTABLA, f. c<sup>ue</sup> d'Arance. — Estarias, 1344 (not. de Pardies, 6°75).

ESTABLUS, f. c<sup>ne</sup> de Charre. — Esterlus, 1385 (cens. f° 12).

ESTARRÉSOU (L'), ruisseau. — Voy. LESTARZOU (LE). ESTAUTE (LE PAS D'), col de montagnes, entre les c<sup>nes</sup> de

Léès-Athas et de Lescun.

ESTECAM, f. c. de Loubieng; mentionnée en 1385 (cens. f. 3). — Estecamp, 1540; Stecamp, 1568; Estacam, 1614 (réform. de Béarn, B. 726, f. 54; 797, f. 3; 817, f. 1).

ESTELLON, h. coe de Lembeye. — Esteilhon, 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f° 275).

Estérençus, ce de Saint-Jean-Pied-de-Port; commune créée le 11 juin 1842.

Estérenguises, vill. c. d'Estérençuby. — Le ruisseau d'Estérenguibel prend sa source à Lécumberry et se jette à Estérençuby dans la Nive de Béhèrobie.

Esternou (L'), h. c<sup>--</sup> de Bayonne, à Saint-Esprit. —
Esternol, 1246 (cart. de Bayonne, f' 36).

ESTIALESCO, coa de Lasseube. — Estheles, 1383 (contrats de Luntz). — Esquialest, 1385; Estielesc, xiv siècle (cens.). — Esquielest, 1399 (contrats de Gots). — Estialesc, 1405 (not. de Navarrenx, for 17). — Istaliecxs, 1546; Estyalescxs, 1548 (réform. de Béarn, B. 754; 759). — Sanctus Vincentius d'Estialescq, 1612 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Estialescq ressortissait au baill. d'Oloron et comptait 37 feux. — La paroisse d'Estialescq dépendant de l'église Saint-Martin de Précillon.

Estisaire, fief, c<sup>ne</sup> de Pontacq. — Estivayre, 1385 (cens. f° 64). — Estibayre, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Ge fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Estiskas, mont. cº de Laruns.

ESTIBETTE (L'), mont. c.ºº d'Asson, sur la limite du départ. des Hautes-Pyrénées.

Estinon, éc. c° de Siros. — Estiros, 1343 (hommages de Béarn). — Stiros, 1349 (not. de Pardies).

Esros, cºº d'Oloron-Sainte-Marie-Est. — Stos, 1368 (not. de Lucq). — Astos, 1402 (cens.). — Sent Berthomiu d'Estos, 1434 (not. d'Oloron, n° 3, f° 19). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Estos comptait 4 feux et ressort. au baill. d'Oloron.

ESTRADÈRE (LE CHEMIN D'), mène d'Asson à Arthezd'Asson, vers la montagne.

ESTRATE, f. c. d'Arette; mentionnée en 1385 (cens. f° 20). — Estrata, 1538 (réform. de Béarn, B. 825).

Estanulus, montagne, c. de Laruns, sur la frontière d'Espagne.

ESTUBIENDEL, montagne. - Voy. SAYETTE.

Ercaun (L'), ruiss, qui coule à Saint-Étienne-de-Baigorry et se perd dans la Nive de Baigorry.

ETCHANNY, c<sup>m</sup> de Saint-Palais. — Charri, 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, f 43). — Echari, 1467 (contrats d'Ohix, f 14). — Dicharii, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f 22).

ETCHART f. c. de Bardos. — Echart, 1502 (ch. de Navarre, E. 424).

ETCHART (L'), ruiss. qui prend sa source à Isturits et s'y jette dans l'Arberoue.

Етомальт, chât. с" de Macaye.

ETCHEBAR, fief, c<sup>n</sup> d'Alçay-Alçabéhéty-Sunharette. — Chebarne, 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, f° 43). — Ce fief était vassal de la vicomté de Soule.

ETCHERAR, con de Tardets. — Chabar, 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, fo 43). — Chabar, 1520 (cout. de Soule).

Eтсиввания, pèlerinage, съ d'Armendarits.

ETCHEBARRE (L'), ruiss. qui coule sur la c<sup>ac</sup> de Juxue et se jette dans la Bidouse.

ETCREBARNIA, f. c. d'Ayherre. — Echabarne, 1435 (ch. de Pampelune). — Le fief d'Etchebarnia, créé en 1435, relevait du royaume de Navarre.

ETCHERÉRÈRE, f. c.ºº d'Ayherre. — Echevehere, 1435 (ch. de Pampelune). — Le fiel d'Etchebéhère, créé en 1435, était vassal du royaume de Navarre.

ETCHESÉRÈRE (L'), ruiss. qui prend sa source à Isturits et se jette dans le Garastaing, après avoir arrosé Orèque.

ETCHEBER (L'), ruiss. qui sert de limite aux c\*\* de Mouguerre et de Hasparren et se jette à Briscous dans l'Arbaldéguy.

ETCHEBERIA, f. c. d'Irissarry. — Etcheveri, 1754 (collations du dioc. de Bayonne).

ETCHEBERRIGARAY, redoute, cas d'Uhart-Cize.

ETCHERREN, fief, c. d'Ahaxe-Alciette-Bascassan, à Alciette; vassal du royaume de Navarre.

Ercussens (L'), ruiss. qui arrose les con de Montory et de Tardets et se jette dans le Saison.

Eтсявсьная, fief, c\*\* d'Orsanco; vassal du royaume de Navarre.

ETCHECHURAY (L'), ruiss. qui prend sa source dans la commune de Hasparren, traverse Urt et se jette dans le Chantus.

ETCHECOPAR, f. c\*\* d'Ossas-Subare. — Echacaper, 1520 (cout. de Soule).

ETCRECOPAR, fief, c\*\* de Laguinge-Restoue. — Etchecoppar, xvn\* s\* (ch. d'Arthez-Lassalle). — Ce fief était vassal de la vicomté de Soule.

ETCREGARAY, f. c. d'Isturits. — Echegaray, 1435 (ch. de Pampelune). — Le fief d'Etchegaray était vassal du royaume de Navarre; il fut créé en 1435.

ETCHEGOYER, f. c<sup>w</sup> de Camou-Cihigue. — Echagoyen, 1520 (cout. de Soule).

ETCHEGOTEN, f. c\*\* de Méharin. — Echegoyen, 1435 (ch. de Pampelune). — Le fief d'Etchegoyen, créé en 1435, relevait du royaume de Navarre.

ETCHBLET, f. c<sup>no</sup> de Larceveau; mentionnée en 1665 (reg. des États de Navarre).

ETCHALU, bois, c" de Larrau.

ETCHEPARE, f. c<sup>20</sup> de Macaye. — En 1668, il y avait dans l'église de Macaye une prébende fondée sous le

titre de Saint-Jean-d'Etchepare (collations du dioc. de Bayonne).

ETCREPARE, f. cºº de Saint-Esteben. — Echepare, 1435 (ch. de Pampelune). — Le fief d'Etchepare, créé en 1435, relevait du royaume de Navarre.

Excespans, fief, coe d'Arhansus; vessai du royaume de Navarre.

ETCHEPARE, fief, c<sup>ne</sup> de Bussunarits-Sarrasquette; il relevait du royaume de Navarre.

ETCHEPARE, fief, c°° d'Ibarrolle; vassal du royaume de Navarre.

ETCHEPARE, fief, c" d'Iholdy; vassal du roy, de Navarre. ETCHETÉ, mont, c'é de Gamarthe.

ETCHEVERBIA (L'), ruiss. qui prend sa source à Saint-Pée-sur-Nivelle, arrose Saint-Jean-de-Luz et Ascain et se jette dans la Nivelle.

ETCHEVERAY, fief, c<sup>ac</sup> d'Alçay-Alçabéhéty-Sunharette.

— Etcheberri, 1v11 s<sup>c</sup> (ch. d'Arthes-Lassalle). —

Ce fief relevait de la vicomté de Soule.

ETCHEVERRY, fief, c\*\* d'Arbonet; vassal du royaume de Navarre.

ETCHEVERRY, fief, coe d'Arhansus; il relevait du royaume de Navarre.

ETCHEVERRY, fief, c\*\* d'Irouléguy; vassai du royaume de Navarre.

ETCHEVERAY, fief, coe d'Ithorots-Olhaïby. — L'ostau d'Etcheverrie, vers 1480 (contrats d'Ohix, f° 102). — Ce fief était vassal de la vicomté de Soule.

ETCHEVERRY, f. et fief, c<sup>ce</sup> de Saint-Martin-d'Arberoue.
—Echeberri, 1435 (ch. de Pampelune). — Ce fief, créé en 1435, relevait du royaume de Navarre.

ETHÉRÉ (LE COL D'), entre les communes de Juxue et de Pagolie.

ETSAUT, com d'Accous; mentionné en 1250 (for d'Aspe).

— Atsaut, vers 1360 (ch. de Came, E. 425).

Adsaut, 1385 (cens.). — Atsaut, 1397 (not. de Navarrenx). — Sent Grat deu Saut, 1620 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Etsaut ressort. au baill. d'Aspe et comptait 43 feux.

ETXAIL, redoute, c" d'Urrugne.

Exave, h. c<sup>∞</sup> d'Ossès. — *Ezabe*, 1513 (ch. de Pampelune). — *Exabe*, 1675 (réform. d'Ossès, B. 687. f° 2).

Ergun, vill. c<sup>no</sup> de Cette. — Igun, 1449 (reg. de la Cour Majour, B. 1, fo 16).

ETHARALDIA, fief, coo de Saint-Michel; vassal du royaume de Navarre.

Етнака, h. c<sup>ns</sup> d'Ossès. — *Ayarza*, 1513 (ch. de Pampelune). — *Eyharse*, 1675 (réform. d'Ossès. B. 687, f° 59).

ETHÉRABIDE (L'), ruiss. qui coule sur la car d'Etcharry et se jette dans la Phaure.

EYHÉBACHAR (L'), ruiss. qui arrose Arbérats-Sillègue et Aïcirits et se jette dans la Bidouse.

ETHÉRADAR (L'), ruiss. qui arrose Bardos et se jette dans la Joyeuse.

ETHÉRALDE, h. c. de Saint-Étienne-de-Baigorry. ETHÉRACOT, f. c. de Musculdy. — Eyhereguie, Heyhereguie, 1469 (contrats d'Ohix, f. 29 et 30).

ETRES (LES), lande, c<sup>ne</sup> de Lanneplàa; mentionnée en 1675 (réform. de Béarn, B. 667, f° 131).

Ersus, con d'Oloron-Sainte-Marie-Est. - Villa que

vocatur Isuici, 1077 (ch. de l'abb. de la Peña, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 324). — Ezus, xni siècle (for d'Oloron). — Esus, 1251 (cart. d'Oloron, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 533). — Eyssus, 1538; Eizus, 1544; Aisuus, 1589; Aisus, 1675 (réform. de Béarn, B. 662, f' 127; 744; 808, f' 91; 826). — En 1385, Eysus ressortissait au baill. d'Oloron et comprenait alors 24 feux.

Eznazo, h. cº des Aldudes.

F

FADERNE (LE POST DE LA), c<sup>no</sup> de Sault-de-Navailles; mentionné au xur s' (fors de Béarn). — C'était l'extrémité de celui des trois grands chemins vicomtaux de Béarn qui conduisait à Osserain.

Fary, redoute, cae d'Urrugne.

FAGET, forêt détruite, c. de Sauvelade. — Silva qua dicitur Faiet, 1127 (ch. de Sauvelade, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 421). — C'est dans cette forêt que fut bâtie l'abbaye de Sauvelade.

Faert (LE), vill. c<sup>no</sup> de Buzy; mentionné en 1614 (réform. de Béarn, B. 817). — li se composait des hameaux d'Ylos (c<sup>no</sup> de Gan) et de la Cossère (c<sup>no</sup> de Buzy).

Fager (Le), vill. c<sup>50</sup> d'Oloron-Sainte-Marie; mentionné en 1215 (cart. d'Oloron, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 530). — Los Fagetz, 1548 (réform. de Béarn, B. 759).

FAGET-POET, fief, com de Navarrenx. — La domeniadure aperade Fayet-Poey e La Füte, 1391 (not de Navarrenx). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

FAGUE, mont. c<sup>no</sup> de Sare, sur la frontière d'Espagne. FAGUSSOA (LE BOIS DE), c<sup>no</sup> de Saint-Jean-de-Luz. — Fagosse, '1414 (ch. de Saint-Jean-de-Luz, FF. 1).

FAISANS (L'ÎLE DES). — Voy. CONPÉRENCE (L'ÎLE DE LA).

FAITEURRY (LE), ruiss. qui arrose la com de Masparraute et se jette dans le Minhuriéta.

FALDARACON, f. c. de Jatxou. — Faldracon, 1686 (collations du dioc. de Bayonne). — Il y avait une prébende de ce nom fondée dans la chapelle Saint-Sauveur (c. de Jatxou).

FARGET, fief, con de Thèze; créé en 1476, vassal de la vicomté de Béarn.

Fáas, c<sup>m</sup> d'Aramits; mentionné en 1270 (ch. d'Ossau).

— Heaas, 1343 (hommages de Béarn, l'19).

Feaas, 1385 (cens.). — Sent Berthomiu de Feaas, 1442 (not. d'Oloron, n°3, l'126). — En 1385,

Féas ressortissait au baill. d'Oloron et comprenait au feux.

Féas (LES), h. cae de Castet.

Féas (LES), h. cae de Laruns.

Ferran, min, con de Castéide-Cami, sur la Geule.

Fernenie (LA), mia, cas de Bardos, sur la Joyeuse.

Figure, f. détruite dès 1537, c<sup>es</sup> de Bellocq. — La grange et hospitau aperat Fixets, la grange de Fexets, 1537 (réform. de Béarn, B. 820). — Cette ferme dépendait de la commanderie de l'Hôpital-d'Orion.

Fichous, c<sup>a</sup> d'Arsacq. — Fixos, xii s<sup>a</sup> (Marca, Hist. de Béarn, p. 454). — Fixos, 1513 (not. de Garos). — Fixous, 1675 (réform. de Béarn, B. 669, f 8). — Fichous (carte de Cassini). — Fichous-Riumayou, depuis la réunion du village de Riumayou: 22 mars 1842. — Fichous faisait jadis partie de la Chalosse.

Finoditta, h. c. de Souraide.

Finini (Le ausseau), prend sa source à Urrugne, arrose Ciboure et se jette dans la Nivelle.

FITAUX (LES), h. cne de Charre.

FLEUR-DE-Lys, fief, c. d'Ainhice-Mongélos. — Florde-Lis, 1621 (Martin Biscay). — Ce fief relevait du royaume de Navarre.

FLORENCE, fief, case de Monein; mentionné en 1385 (cens. f. 37). — Florence, 1761 (dénombr. de Monein, E. 36). — Le fief de Florence était vassal de la vicomté de Béarn et ressort, au baill, de Monein. FLORIDE (LA), f. case de Bayonne.

Fonderie (LA), f. c de Bayonne.

FONDERIS (LA), c<sup>on</sup> de Saint-Étienne-de-Baïgorry. —
Cette commune tire son nom d'une ancienne fonderie de canons établie sur la Nive de Baïgorry.

FORTAIRE DE ROME (LA), coule sur la cae de Moumour.

— La Fonda Romiau, 1470 (not. d'Oloron, nº 4, f° 211).

FONTATRES, bois, cas de Boumourt; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 840).

FORTESCAUTES, m<sup>th</sup>, c<sup>to</sup> de Salles-Mongiscard; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 666, f° 354).

Forser, éc. c. d'Oloron-Sainte-Marie.

Foncendut, fief, c\*\* de Bilhères. — Foarcendulh, 1538 (réform. de Béarn, B. 830), vassal de la vicomté de Béarn.

Foret (La). — Voy. Bastard (La porêt). Foret (La), usine, c<sup>se</sup> d'Urdos.

Force D'Argosse, usine, coe d'Aste-Béon. — L'ostau or es la Fargos, 1385 (cens. 6 70). — Cette usine tire son nom actuel de son propriétaire.

Foress (Les), h. c<sup>ne</sup> de Larrau; tire son nom des hauts fourneaux établis à Larrau.

Forces d'Argosse, usine, con d'Arthez-d'Asson. — La Ferrarie deu cappitaine Incamps, 1588 (réform. de Béarn, B. 808, fongés). — Les Forges d'Asson, 1719 (dénombr. de Sauvelade, E. 43).

FORMALAGUÉ (LE BOIS DB), coe d'Arthez.

FORT DU PORTALET (LE), forteresse, cas d'Urdos. — Ce fort, commencé en 1842, tire son nom d'un ancien fortin placé un peu en aval, sur les bords du Gave d'Aspe. — Voy. Portalet.

Fortisson, f. c. de Boueilh-Boueilho-Lasque; tire son nom des seigneurs de Fortisson.

Fossalkass, lande, cº de Castétis; mentionnée en 1536 (réform. de Bésrn, B. 806, f° 7).

Fou, h. c. de Morlanne.

FOUCEST-PÉRIGNON, f. c. de Pontacq. — La font de Poyrinhoo, 1508 (not. de Pontacq, n° 1, f° 8). — La maison noble de Perignon aliatz de Lespadaa, 1675 (réform. de Béarn, B. 678, f° 131). — Peyrign n autrement Lespada, 1709 (dénombr. de Pontacq, E. 40). — Le fief de Pérignon, créé en 1617, était vassal de la vicomté de Béarn.

FOURCADE, f. c. de Lespielle-Germenaud-Lannegrasse. — La Forcade, 1385 (cens. f. 61). — Forgade, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 786, f. 26).

FOURCADE (LA), f. cae d'Asson.

FOURCADE-METRAC (LA), f. c. de Pontacq.

Fous (La côte des), coe de Biarrits, sur le bord de l'Océan.

FRAYS (LE CHEMIN DES), cae d'Arthez; tire son nom d'un couvent d'Augustins.

FRÉGATE (LA), rocher, coe de Biarrits, sur le bord de l'Océan.

FREITET, hois, cae d'Andoins. — Lo boscq et lane aperat lo Freytet, 1457 (cart. d'Ossau, fo 183).

FRIESTE (LE RUISSEAU DE), prend sa source au bois de Freitet (c° d'Andoins) et se jette dans l'Ousse du Bois. — L'ariu qui geyxs deu Freytet, aperat l'ariu de Frieste, 1457 (cart. d'Ossau, f° 183).

FRIQUET, fief, c<sup>ac</sup> de Balansun. — La maison de Fricquet, 1538 (réform. de Béarn, B. 830). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

G

Gàas, h. c<sup>se</sup> de Montaut; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 673, f° 7).

GARARDERE (LE PIC DE), c<sup>no</sup> de Leruns. — Gavardere, 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f° 60).

Gabanès (LE), éc. cne de Bordes (com de Clarac).

GABARN, h. et landes, cost d'Oloron-Sainte-Marie et de Herrère. — Lana de Gavarn, 1251 (cart. d'Oloron, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 533). — Lo terrador aperat Gavarin, 1443 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f' 160).

Gabarra, éc. c. de Lembeye.

GABARRA, lande, coe de Baleix.

GABARRE, f. c. de Lucq-de-Béarn. — Gavarret, 1385 (cens. f. 31).

GARABRET (LE), ruiss. qui descend de la montagne de Barca (c<sup>-a</sup> d'Aydius) et se jette dans le Gave d'Aspe en arrosant la c<sup>-a</sup> de Bedous. — Le Gabareig, 1707 (dénombr. de Bedous, E. 20).

Basses-Pyrénées.

Gabarrot (Lz), ruiss. qui prend sa source à Ribarrouy et s'y jette dans la Palu. — Gabasot, 1307 (réform. de Béarn, B. 732, f' 88).

Gabas, f. cºº de Lucq-de-Béarn; mentionnée en 1612 (réform. de Béarn, B. 816).

Gabas, h. c. de Laruns; anc. commanderie et hôpital pour les pèlerins, fondés en 1127 par les moines de l'abbaye de Sainte-Christine (Espagne) en lo parsan aperat Gabas in vals Ursaliensi (réform. de Béarn, B. 8/14). — Gavas, xue se (ch. de Gabas). — L'Espitau de Gavas, 1385 (cens. f' 70). — Guabas, 1440 (ch. d'Ossau, DD. 8). — Gabaxs, 1536 (réform. de Béarn, B. 710).

Gabas (Le), riv. qui se forme sur la c<sup>c</sup> de Ger par la réunion des ruisseaux Gabastou et de la Honrède et se jette dans l'Adour près de Mugron (départ. des Landes), après avoir arrosé, dans les Basses-Pyrénées, les communes d'Eslourenties-Dabant, EslourentiesDarré, Arrien, Espéchède, Sedzère, Gabaston, Saint-Laurent-Bretagne, Riupeyrous, Escoubès, Sévignacq (c° de Thèze), Miossens, Carrère, Lalonquette, Claracq (c° de Thèze), Garlède, Boueilh-Boueilho-Lasque, Coublucq et Poursiugues-Boucoue. — Flavius Gavasensis, vers 982 (cart. de Saint-Sever, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 224). — Guabas, 1548; le Gavas, 1675 (réform. de Béarn, B. 650, f° 42; 758, f° 2).

GABASTON, con de Morlàns; mentionné en 1096 (Marca, Hist. de Béarn, p. 356). — Gavasto, xii s (cart. de Lescar). -- Gavastonium, 1270 (cart. du chât. de Pau). - Guavasto, 1385; Gavaston, 1409 (censier). - Gabastoo, 1535; Guabastoo, 1548 (reform. de Béarn, B. 704, f' 175; 758, f' 2). Gabas autrement Gabaston, 1734 (dénombr. de Gerderest, E. 29). — Gabaston était membre de la commanderie de Malte de Caubin et Morlàas. - C'était la huitième grande baronnie de Béarn, vassale de la vicomté de Béarn; elle fut d'abord composée d'Artix, Garlède, Lalonquette et Serres-Sainte-Marie; au xvii siècle, le titre de baronnie de Gabaston fut transporté aux seigneuries d'Angous et de Susmiou réunies. — En 1385, Gabaston ressortissait au baill. de Pau et comprenait 16 feux; il formait alors une paroisse avec Saint-Laurent et Bretagne.

GABASTOU (LE), ruiss. qui commence à la fontaine des Trois-Seigneurs (c° de Loubajac, départ. des Haules-Pyrénées), arrose Pontacq et se jette à Ger dans le Gabas. — Lo Gavaston, 1429 (cens. de Bigorre, f° 202).

GABAT, con de Saint-Palais. — Gavat, xur so (cart. de l'abb. de Sordes, p. 34). — Nostre-Done de Gabat, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 22).

Garisoos (Le pic DE), cºº de Béost-Bagès, sur la limite du départ. des Hautes-Pyrénées.

GAROTTE (LA), roiss. qui arrose la coe de Came et se jette dans le Hurquepeyre.

GACHISSANS, fief, cad d'Orthes. — Voy. ROARISS. GAGRECO-HARRA, h. cad de Chéraute.

GAHARDOU, h. c<sup>no</sup> d'Ossès. — Gahardu, Gailhardu, 1675 (réform. d'Ossès, B. 687, f<sup>ns</sup> 2 et 66).

Galllagupa, h. c. de Monségur; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f° 352).

GAILLARDY (LE), ruiss. qui arrose les c<sup>nes</sup> de Sare et d'Ascain et se jette dans l'Uhatz.

GAILLAT, f. cae de Bayonne.

Galllàs, fief, c. de Montaner. — Galis, 1385 (cens. f. 62). — Galhes, 1538; Galhes, 1547 (réform. de Béarn, B. 756, f. 7; 833). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Gaillo, f. c. de Saint-Palais. — Gallo, 1681 (Martin Biscay).

GAMECURY, fief, coo de Larceveau, à Cibits; vassal du royaume de Navarre.

Galloson (Ls), ruiss, qui sépare la c<sup>∞</sup> de Monségur de celle de Larreule (départ, des Hautes-Pyrénées) et se jette dans le Laisa. — Galanhon, 1429 (cens. de Bigorre, f 303).

Galas, fief, c.ºº d'Asson; mentionné en 1616 (reg. des États de Béarn de 1781), vassal de la vicomté de Béarn.

Galanou (Lx), ruiss, qui sort du bois d'Ossenx, arrose la commune de ce nom et se jette dans le Gave d'Oloron.

Galharrague, h. c. de Labets-Biscay.

GALHARRAGUE, h. coe de Menditte.

GALBARRY (LR), ruiss. qui arrose la ce d'Irissarry et se jette dans l'Ithurrelde.

Gallères d'Arribau (Les), landes et bois, c<sup>ne</sup> de Castetbon; mentionnés en 1675 (réform. de Béarn, B. 682, f° 286).

Galoubet, f. c. d'Orthes. — Galaubet, 1536 (réform. de Béarn, B. 713, f. 393).

Galt (LE CREMIN), conduit de Bourdettes à Arros (cea de Nay).

GAMAÇABAL, f. c. d'Aussurueq. — Gamassabal, 1520 (cout. de Soule).

GAMARTHE, con de Saint-Jean-Pied-de-Port. — Gamoart, 1513 (ch. de Pampelune). — Sanctus Laurentius de Gamarte, 1767 (collations du dioc. de Bayonne). — Gamarthe était l'annexe de la peroisse de La-

GAME, f. cº de Bussunarits-Serrasquette. — La borde de Game, 1708 (reg. de la commanderie d'Irisserry).

Gamhars (Le Ruisseau de), coule sur la che de Làus et se jette dans le Gave d'Oloron.

Gamenéca, maison auj. détruite, c<sup>no</sup> de Lichos. — Ce lieu passait pour avoir vu naître, au v° siècle, saint Grat, premier évêque d'Oloron.

Gano, f. c<sup>ne</sup> d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout.de Soule).

Gan, c<sup>ee</sup> de Pau-Ouest. — Guan, 1358 (ch. de Buzy, FF. 1). — Gant, 1385 (cens.). — Guant, 1559 (ch. de Béarn, E. 6269). — Gand, 1675 (réform. de Béarn, B. 675, f° 1). — En 1385, Gan ressort. au baill. de Nay et comprenait 175 feux. — La notairie de Gan comprenait aussi Rébénac.

GANABERRO, fief, c<sup>ao </sup>de Jaxu; vassal du royaume de Navarre.

GARGUE DE LADETE (LA), mont. care de Louvie-Juzon et d'Asson.

GARSUES DE COURAU (LES), mont. c.\*\* d'Asson, sur la limite du départ. des Hautes-Pyrénées.

Garastaise (Ls), ruiss, qui prend sa source dans la c\*\* d'Ayherre, arrose Orègue et se jette dans le Laharane.

Garat, f. c<sup>∞</sup> de Domezain-Berraute; mentionnée en 1478 (contrats d'Ohix, f° 65).

Garat, f. c. de Saint-Martin-d'Arberoue. — Garra, 1621 (Martin Biscay). — Le fief de Garat, créé en 1435, relevait du royaume de Navarre.

GARAT, fief, cod d'Ahaxe. — Voy. CURUTCHET.

Gasatásur, h. c. d'Ahaxe-Alciette-Bascassan. — Garatteguy, 1518 (ch. de Pampelune). — Garatéhéguy, 1708 (reg. de la commanderie d'Irissarry).

GARATIA, f. c<sup>sa</sup> de Macaye. — Garat, 1693 (collations du dioc. de Bayonne). — Il y avait une prébende de ce nom fondée dans l'église de Mendionde.

Garat-Ibanué, h. coe de Gabet.

Garatole (Le), ruiss. qui arrose la c<sup>ne</sup> d'Orègue et se jette dans l'Arberoue.

GARAUX (LES), éc. cne de Bizanos.

Gamar, fief, c<sup>no</sup> d'Espiute; mentionné en 1385 (cens. f° 14), il ressort, au baill. de Sauveterre et était vassal de la vicomté de Béarn.

Garbas (LE col DE), cos de Lanne et d'Arette.

GARRERS (LES), f. c. d'Arrosès.

GARCHABAL (LE), ruiss. qui prend sa source sur la c<sup>ne</sup> des Aldudes et s'y perd dans le Lohitce.

Gabdague, h. cº de Biarrits.

GARDE (LE BOIS DE), coo d'Orthez; mentionné en 1261 (cart. d'Orthez, f° 21).

GABERE, subdivision du bailliage de Sauveterre, qui comprenait: Abitain, Andrein, Athos, Autevielle-Saint-Martin, Burgaronne, le bois de Laudure, Orion, les Sept-Bordes de l'Hôpital-d'Orion et Sunarthe. — Agarencum, x1° s° (ch. de Dax, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 320). — Aguerene, 1288 (réform. de Béarn, B. 680, f° 13). — Agarence, 1286 (reg. de Bordeaux, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 662). — Garence, 1290 (ch. de Béarn, E. 427). — Aguerene, 1675 (réform. de Béarn, B. 681, f° 592). — Garenx était le titre d'un archidiaconé du diocèse d'Oloron; créé au x1' siècle, il comprenait Garenx, Reveset et Sauveterre.

GARRARRETE, f. c. de Barcus; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

GARINDEIN, coa de Mauléon. — Garindenh, 1475 (contrats d'Ohix, fo 35). — Garindayn, 1479 (ch. du chap. de Bayonne). — Garindeing, 1608 (insin. du dioc. d'Oloron).

Garline, c<sup>ea</sup> de Thèze. — Garaleda, 1101 (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 375). — Galarede, 1385 (cens. f° 54). — Garralede, Garrelede, 1443 (contrats de Carresse, f° 305). — Garlade, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). — Garlède-Mondebat, depuis la réunion de Mondebat : 25 jain 1844. — En 1385, Garlède et Claracq (c<sup>oa</sup> de Thèze) ne formaient qu'une paroisse; Garlède comptait 12 feux. — Ce village dépendait de la baronnie de Mondebat.

Garlin, arrond. de Pau. — Gasli, vers 984 (cart. de Lescar). — Caslimus, xi° s° (cart. de l'abb. de Saint-Pé, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 247 et 288). — Garkii, 1385 (cens.). — Garlin était une dépendance de la commanderie de Malte de Caubin et Morlàas. — En 1385, Garlin ressort. au baill. de Lembeye et comptait 30 feux. — C'était le siége d'une notairie n'ayant pour ressort que la commune.

En 1790, le canton de Garlin était composé des communes de Balirac-Maumusson, Boueilh-Boueilho-Lasque, Castetpugon, Garlin, Mascaras-Haron, Moncia, Mouhous, Pouliacq, Ribarrouy et Taron-Sadirac-Viellenave.

Ganos, com d'Arzacq; mentionné au x11° s° (ch. de l'Ordre de Malte). — Guaros, 1342 (not. de Pardies, f° 108). — Gayros, 1385 (cens. f° 65). — L'église de Garos dépendait du prieuré de Sarrance. — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — Le bailliage de Garos, appelé aussi de Morlanne, dont l'étendue varia plusieurs fois pendant le moyen âge, comprenait, en 1343: Cassaigne (com de Fichous-Riumayou), Caubios, Corbun, Garos, Jagou, Morlanne, Moustrou et Pomps; et en 1385: Bouillon, Casté-à-Bidau, Garos, Larreule, Montagut, Morlanne, Moustrou et Riumayou. — Garos était le chef-lieu du pays de Soubestre; en 1385, on y comptait 89 feux.

Garragastátu, fief, com de Hélette; vassal du royaume de Navarre.

GARRAIRE, h. c. d'Ordiarp. — Garraibie, 1422 (ch. du chap. de Bayonne). — Guarraybie, vers 1460; Garraybie, 1474 (contrats d'Ohix, f. 3 et 19). — Garrabia, 1479 (ch. du chap. de Bayonne).

Garralda, mont. c<sup>nas</sup> d'Ayherre, de Hélette et de Saint-Esteben.

Le ruisseau de Garralda prend sa source sur la c<sup>no</sup> de Saint-Esteben, arrose Ayherre et Bonloc et se jette dans la Joyeuse.

GARRAUDE (LA), m'a, e<sup>ss</sup> de Lehonee; mentionné en 1564 (ch. de l'abb. de Lehonee).

GARBENOT, h. cod d'Arthez-d'Asson.

Garréta, h. coo de Hélette.

GARRIGUES (LE RUISSEAU DE), coule sur la c<sup>no</sup> d'Areacq et se perd dans le Luy-de-France.

Garris, con de Saint-Palais. — Carasa (Itin. d'Antonin). — Mentionné au XII' siècle; Sanctus Felix de Garris, XIII' siècle (coll. Duch. vol. CXIV, for 33 et 34). — Castieyllo de Guarrix, 1326 (ch. de Navarre, E. 470). — Garriis, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 22). — Garritz, 1508 (ch. du chap. de Bayonne). — Garris était l'un des chefs-lieux du pays de Mixe et de la subdélégation de Basse-Navarre. — On dit en basque Garries.

En 1790, Garris fut le chef-lieu d'un canton dépendant du district de Saint-Palais et composé des communes d'Amorots-Succos, Arraute-Charritte, Béguios, Beyrie (c° de Saint-Palais), Garris, Labets-Biscay, Luxe-Sumberraute, Masparraute et Orègue.

GARRO, h. — C'est le même lieu que GRÉCIETTE (voy. ce mot). — Le ruisseau de Garro prend sa source dans la c™ d'Ayherre, arrose Mendionde et se perd dans l'Oyherçabel.

GARROS, h. c. de Moncaup; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 650, f. 182).

Garrus (LE), éc. cª de Bassillon-Vauxé.

GARRUS (LES), éc. cod d'Idron.

GARRY (LE RUISSEAU DE) OU LE SARRAILLOT, ATTOSE la c. de Castagnède et se jette dans le Gave d'Oloron.
GARRE, éc. c. de Luc-Armau.

GARUE, vill. détruit, aujourd'hui lande, com de Bénéjac; mentionné au x1° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 246). — Lo vialer de Garue, 1497 (ch. de Pontacq, E. 361).

Gascoene (Le golfe de ), partie de l'Océan Atlantique qui baigne le département des Basses-Pyrénées, depuis Anglet jusqu'à Urrugne, de l'embouchure de l'Adour à celle de la Bidassoa. — Oceanus Santonicus (Tibulle). — Tarbellum æquor (Lucain). — Ò Àκουιτάνιος Ωκεανός (Ptolémée). — Sinus Aquitanicus (table de Peutinger). — Ces divers noms viennent des peuples qui habitaient les bords de ce golfe; les Tarbelliens, peuple aquitain, occupaient une partie des Basses-Pyrénées.

Gasias, mont. c<sup>so</sup> de Laruns. — Gassies, 1538 (réform. de Béarn, B. 844). — Le ruisseau de Gasies descend de cette montagne et se jette dans le Gave d'Ossau.

Gaspalou (Ls), ruiss. qui prend sa source dans la commune de Lamarque (départ. des Hautes-Pyrénées), arrose Pontacq et se jette dans l'Ousse. — Le Garpalou, 1675 (réform. de Béarn, B. 677, f° 117).

Gassana, fief, c<sup>ac</sup> de Monein. — Gasanar, Gassanar, Gassanar, 1538 (réform. de Béarn, B. 833; 848, f° 12; 866). — Gassana, 1789 (reg. des États de Béarn). — Le fief de Gassana était vassal de la vicomté de Béarn.

Gassion (Marquisat de), fief créé en 1660 en faveur de Jean de Gassion, président au parlement de Navarre; il se composait de la baronnie de Camou-Mixe, des châteaux de Saint-Vincent et de Saint-Martin de Salies, de la seigneurie de Bonnefont d'Abitain, de la baronnie d'Audaux, Marsains, Conques, Geop, Narp, Orriule, Bognein et Castetbon, des seigneuries de Saint-Pé (cas de Salies) et de Casamboucy, de la maison de Soulenz, des seigneuries de Munein, Camu, Oréite, Saint-Gladie, Saint-Martin (c™ d'Autevielle), de la domenjadure de Capdepon, des seigneuries de Mourenx et. de Noguères, des dimes de Marsillon, Ramous, Départ, Arbus, Artiguelouve et Gomer, des maisons Bergeré et Gerbas-Gendron, de la seigneurie de Simacourbe et des abbayes laiques de Lannegrasse, Bordes et Castillon (coa de Lembeye) et de Lafitole. - Le marquisat de Gassion relevait du royaume de Navarre et de la vicomté de Béarn.

Gassions (La lande de), cas de la Bastide-Monréjau.

Gastanneux, mont. cºº de Larrau, sur la frontière d'Espagne.

GASTÉLARY, h. c. de Domezain-Berraute.

Gastellary, redoute, c™ de Chéraute.

Gastellu, f. c. d'Ahaxe-Alciette-Bascassan.

GASTELLE, redoute, coo d'Idaux-Mendy.

Gastelluçae, mont. c. d'Arbansus et de Juxue.

Gastelluçan, mont. c. de Biriatou et d'Urrugne. Gastelluçan, mont. c. de Lantabat et de Larceveau-

GASTELLUMERDY, h. coo d'Uhert-Cize.

Gastellus, f. c. d'Arcangues. — Gasteler, 1764 (collations du dioc. de Bayonne). — Il y avait une prébende de ce nom fondée dans l'église d'Arcangues. Gastélondo, h. c. de Barcus.

Gasvatov, h. c. d'Isturits.

Cibits-Arros.

GASTON (Lz), ruiss. qui coule sur la con de Montory et se jette dans l'Aphanicé.

GATHULY, mont. c. de la Fonderie et de Saint-Étiennede-Baïgorry.

Gav (LA), ruiss. qui arrose Baudreix et se perd dans le Gave de Pau.

GAUDES (LES), éc. c. de Mourenx.

GAUREAST, fief, c<sup>nc</sup> de Sarpourenx. — Gauregs, Gaureix, 1385 (cens. f<sup>nc</sup> 1 et 5). — Gauleret, 1675 (réform. de Béarn, B. 670, f<sup>nc</sup> 200). — Ce fief

- ressort. au baill. de Larbaig et était vassal de la vicomté de Béarn.
- Gaŭs (Lz), ruiss. qui arrose la c™ de Rivehaute et se jette dans le Saison.
- GAUYET (LE), ruiss. qui prend sa source à Arnos et se jette dans le ruisseau de la Bastide, après avoir arrosé Geus (com d'Arzacq) et Pomps.
- GAUEÈRE (LE), ruiss. Voy. MENAUT.
- GAVE D'ANSABÉ (LE) OU DE LESCUE, ruiss. qui sort du lac d'Ansabé, arrose la c<sup>se</sup> de Lescun et se jette dans le Gave d'Aspe.
- GAVE D'ASPE (LE), riv. qui prend sa source à la montagne d'Aspé et se joint, à Oloron-Sainte-Marie, au Gave d'Ossau pour former le Gave d'Oloron. Le Gave d'Aspe arrose les c<sup>me</sup> d'Urdos, Borce, Etsaut, Cette-Eygun, Lescun, Accous, Léès-Athas, Osse, Bedous, Sarrance, Escot, Lurbe, Asasp, Eysus, Arros (c<sup>en</sup> d'Oloron-Saint-Marie-Ouest), Gurmencon et Bidos.
- GAVE DE BIOUS (LE), ruiss. qui descend des montagnes de Laruns et y forme le Gave d'Ossau par sa réunion au Gave de Brousset. — Lo Gabe qui bien deu port de Bius, 1538 (réform. de Béarn, B. 844).
- GAVE DE BROUSSET (LE), ruiss. qui sort des montagnes de Leruns et se joint au Gave de Bious pour former le Gave d'Ossau. — Lo Gabe qui bien deu port de Brosset, 1538 (réform. de Béarn, B. 844).
- GAVE DE LAMBARE (LE), ruiss, qui prend sa source sur la c<sup>20</sup> d'Ainharp et se jette dans la Bidouse, après avoir arrosé Lohitzun-Oyhercq, Larribar-Sorhapuru et Uhart-Mixe.
- GAVE DE LESCUR (LE), ruiss.—Voy. GAVE D'ANSABÉ (LE).
  GAVE DE MALEPET (LE), ruiss. qui prend sa source à
  Aussevielle et se jette à Poey (c° de Lescar) dans
  l'Aulouse.
- GAVE DE PAU (LE), riv. qui prend sa source à Gavarnie (dép. des Hautes-Pyrénées), entre dans les Basses-Pyrénées sur la co de Lestelle, arrose les cos de Montaut, Igon, Coarraze, Asson, Clarac, Nay, Mirepeix, Bourdettes, Arros (con de Nay), Baudreix, Saint-Abit, Boeil, Pardies (con de Nay), Bézing, Baliros, Bordes (com de Clarac), Assat, Narcastet, Meillon, Rontignon, Aressy, Uzos, Mazères-Lezons, Bizanos, Pau, Gélos, Jurancon, Billère, Lons, Laroin, Lescar, Artiguelouve, Siros, Arbus, Denguin, Tarsacq, la Bastide-Cézéracq, Abos, Bésingrand, Pardies (con de Monein), Artix, Os-Marsillon, Lacq, Abidos, Lagor, Arance, Lendresse, Maslacq, Gouze, Argagnon, Sarpourenx, Balansun, Castétis, Biron, Orthez, Sainte-Suzanne, Salles-Mongiscard, Bérenx, Baigts, Ramous, Bellocq, Puydo, Lahontan, sort des Basses-Pyrénées et se joint, à Peyrehorade

- (départ. des Landes), au Gave d'Oloron pour former les Gaves-Réunis. Gabarus (Théodulfe). Fera Gavarensis, x11° s° (carl. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 376). Lo Gavet, x111° s° (chron. des Albigeois, v. 5660). Gaves, 1319 (rôles gascons). Lo Guave, 1343 (not. de Pardies). Lo Gaba, 1535; lo Gabe, 1546 (réform. de Béarn, B. 753; 807, f° 106). Le Gave Béarnois (Nouvelles de la Reine de Navarre).
- GAVE D'OLORON (LE), riv. qui se forme à Oloron-Sainte-Marie par la réunion des Gaves d'Aspe et d'Ossau, se joint, à Peyrehorade (départ. des Landes), au Gave de Pau, après avoir arrosé dans les Basses-Pyrénées les cass d'Estos, Ledenix, Moumour, Verdets, Orin, Poey (con d'Oloron-Sainte-Marie-Est), Géronce, Aren, Saucède, Préchacq-Joshaig, Préchacq-Navarrenx, Dognen, Gurs, Jasses, Sus, Navarrenx, Susmiou, Méritein, Castetnau-Camblong, Bastanès, Viellenave (con de Navarrenx), Bugnein, Audaux, Araux, Castetbon, Araujuzon, Ossenx, Narp, Laas, Montfort, Barraute-Camu, Andrein, Saint-Gladie, Sauveterre, Guinarthe-Parenties, Autevielle-Saint-Martin-Bidéren, Athos-Aspis, Abitain, Oraas, Escos, Castagnède, Auterrive, Carresse, Saint-Dos, Saint-Pé-de-Léren, Cassaber et Léren. — Lo Gaver, 1388 (not. de Navarrenx). - Lo Gave de Sauveterre, 1675 (réform. de Béarn, B. 681, f° 2).
- Gave d'Ossau (Le), riv. qui se forme à Laruns par la réunion des Gaves de Bious et de Brousset, se mêle, à Oloron-Sainte-Marie, au Gave d'Aspe pour donner naissance au Gave d'Oloron, après avoir arrosé les cres de Béost-Bagès, Louvie-Soubiron, Aste-Béon, Bielle, Castet, Louvie-Juzon, Izeste, Arudy, Sevignac, Buzy, Buziet, Ogeu, Herrère, Escout et Précillen. Lo Gabe Ossales, 1538; lo Gabe qui bien d'Ossau, 1589 (réform. de Béarn, B. 808, f' 95; 835).
- GAVE-MONDERX (LE), ruiss. qui coule à Audéjos et se jette dans la Geulc.
- GAVES-RÉURIS (LES), riv. formée par la réunion des Gaves d'Oloron et de Pau; elle commence à Peyrehorade (dép. des Landes) et se jette dans l'Adour à Sames.
- Gar, f. coe de Sainte-Colomme; mentionnée en 1385 (cens. fo 71).
- GAYE, f. c<sup>20</sup> de Gayon; mentionnée en 1385 (cens. f 61). *Gaya*, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 786, f 13).
- GAYE, vigne, c<sup>re</sup> de Gan. La binhe de Gayo, 1535 (réform. de Béarn, B. 701, f° 19).
- GAYON, coa de Lembeye. Caico, 1383 (not. de Luntz). Gayoo, 1385 (cens.). Saint-Jean-

- Baptiste de Gayon, 1773 (terrier de Gayon, E. 189).

   En 1385, Gayon ressort. au baill. de Lembeye et comptait 22 feux.
- GAYROSSE, chât. c. d'Audéjos. Gayrosa, 1227 (reg. de Bordeaux, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 572). La baronnie de Gayrossa, 1299 (réform. de Béarn, B. 761). Gusyrosse, 1363 (not. de Pardies, f' 116). Le village de Gairosse, 1714 (dénombr. d'Artix, E. 18). Gayros (carte de Cassini). Gayrosse, Audéjos, Herm et Orius formaient la dixième grande baronnie de Béarn, vassale de la vicomté de Béarn.
- GAYROSSE, fief, c<sup>se</sup> d'Osse; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 20), relev. de la vicomté de Béarn.
- Gé (Lz) ou Gzz, ruiss. qui prend sa source sur la c<sup>oc</sup> de Bournos, arrose Aubin, Momas, Larreule, Mezeroles, et se jette dans le Luy-de-Béarn. Lo Ges, 1487 (not. de Larreule, n° 2, f° 18).

GÉE (LE COL DE), che d'Accous.

- Gárs (LE), ruiss. qui prend sa source à Saint-Castin, arrose Montardon, Navailles-Angos, Serres-Castet, Sauvagnon, et se jette dans le Luy-de-Béarn.
- Greue-Morte (Le ruisseau de), prend sa source à Castillon (c<sup>es</sup> de Lembeye), arrose Sémése-Blachon et Corbères-Abère-Domengeux et se jette dans l'Arcis. — L'ariu de Jegoamorta, 1542 (réform. de Béarn, B. 729, f° 8).
- Gálaque, mont. com de Louvie-Juzon et de Louvie-Soubiron.
- GÉLIEE (LA), ruiss. qui prend sa source dans la c<sup>oo</sup> d'Azereix (départ. des Hautes-Pyrénées), arrose dans les Basses-Pyrénées la c<sup>oo</sup> de Ger et se jette dans le Lys près de Caixon (départ. des Hautes-Pyrénées).

   L'augue aperade la Galine, 1429 (censier de Bigorre, 1° 235).
- Gális (LE), ruiss. qui prend sa source à Navailles-Angos et se jette dans le Luy-de-Béarn, après avoir arrosé Serres-Castet et Sauvagnon.
- Gátos, c<sup>m</sup> de Pau-Ouest; mentionné au x11° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 454). — Gelose, 1286 (ch. de Béarn, E. 267). — Sent Miqueu de Gelos, 1484 (not. de Pau, n° 1, ſ° 27). — Gellos, 1608 (réform. de Béarn, B. 815). — Il y avait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Gélos ressort. au baill. de Pau et comprenait 20 feux.
- GÉLOUS (LE), ruiss. qui arrose les c<sup>nes</sup> de Bardos et de Bidache et se jette dans le Lihurry. — *L'ostau* de Gelos (dans la c<sup>ne</sup> de Bardos), 1502 (ch. de Navarre, E. 424).
- Gélouse, min, can de Busy; mentionné en 1565 (ch. de Busy, DD. 14).

- GERBARMES (LA REDOUTE DES), cos d'Urrugne.
- Gensanne, h. et fief, cae d'Orsanco; vassat du royaume de Navarre. — Sanctus Saturninus de Genzane, xue se (cart. de l'abb. de Sordes, p. 22).
- GENTRIE, fief, coa d'Ordiarp. Gentsynh, 1520 (cout. de Soule). Gentsin, xvii siècle (ch. d'Arthez-Lassalle). Le titulaire de ce fief était un des dix potestats de Soule et relevait de la vicomté de Soule. Le bois de Gentein est dans la coa d'Ordiarp. —

Lo bose de Gentenh, 1475 (contrats d'Ohix, f° 35).

— Le ruisseau de Gentein sépare les cres d'Ordiarp et de Garindein et se perd dans le Saison.

- Gen, c<sup>m</sup> de Pentacq. Geerr, xm<sup>o</sup> s<sup>o</sup> (fors de Béarn). Yerr, 1385 (cens.). Jorre (Froissart). Jerre, 1429 (cens. de Bigorre, f<sup>o</sup> 202). Gerr, 1487 (ch. de Béarn, E.). Gerre, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). En 1385, Ger ressort. au baill. de Montaner et comptait 80 feux. Ce village était le siège d'une notairie ne comprenant que cette commune.
- Gan (Ls), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> de Visler et se jette dans le Léès.
- GER (LE PIC DE), c<sup>no</sup> des Eaux-Bonnes. Hier, 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f' 483).
- Gáza, f. c\*\* d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).
- GERRAS-GERDRON, maison à Pau. Gerbays-Gendro, 1768; Gerbaigts-Gendro, 1771 (reg. des États de Béarn). — Le fief de Gerbas-Gendron, créé au xv1° s°, relevait du marquisat de Gassion en 1660. — Cette maison tire son nom de Gervais Gendron (Gerbais-Yandroo), son propriétaire en 1487 (not. de Pau, n° 2, ſ° 21).
- GERSE, mont. c° de Gère-Bélesten; mentionnée en 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f° 483).
- Generatet, c° de Lembeye. Gerderes, 1154 (ch. de Barcelone, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 465). Gerzerest, x11° s° (ch. de Gabas). Gergerest, x111° s° (fors de Béarn, p. 13). Gerzerestum, 1343 (ch. de Béarn, E. 1515). Jarzerest, 1353 (cart. d'Orthes, f° 26). Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. Gerderest formait avec Monassut, Saint-Laurent et Audiracq la cinquième grande baronnie de Béarn, qui relev. de la vicomté de Béarn. En 1385, Gerderest, Monassut et Andiracq formaient une seule paroisse qui ressortissait au haift. de Lembeye et comprenait 25 feux.
- Gàra, c<sup>a</sup> de, Laruns. Iera, 1154 (ch. de Barcelone, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 465). Yere, 1270 (ch. d'Ossau). Gera, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f' 18). Sent Orens de Gere,

1606 (insin. du dioc. d'Oloron). - Gere et Belestin, 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f° 478). - Gère-Bélesten, depuis la réunion de Bélesten, qui remonte au moyen age. - Il y avait à Gère une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. - En 1385, Gère ressort. au baill. d'Ossau et comprenait 94 feu x.

Germé (Le), ruiss. -- Voy. Saint-Germé (Le).

GERMENAUD, vill. com de Lespielle; enc. com. - Germenau, 1385; Germanau, 11v° s° (cens.). — Germenaut, 1683 (réform. de Béarn, B. 653, f° 4). — En 1385, Germenaud ressort. au baill. de Lembeye et comprensit 10 seux. - La beronnie de Germenaud, créée au xvii siècle, était vassale de la vicomté de Réern.

Gánosca, com d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest. -- Gironce, 1343 (hommages de Béarn, 6° 23). — Sant Laurene de Geronse, 1396 (not. de Lucq). - Guironce, 1402 (cens.). — Gironsse, 1443 (not. d'Oloron, n° 1, f° 37). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. - La seigneurie de Géronce, qui appartenait à l'abbaye de Lucq, relevait de la vicomté de Béarn. - En 1385, Géronce ressort. au baill. d'Oloron et comptait 4 a feux. --- Ce village était le chef-lieu de la notairie de Josbaig.

Génoris (LE), ruiss. qui coule sur la che de Gurs et se jette dans le Gave d'Oloron.

Gense (Le), ruiss, qui arrose la c" d'Asson et se perd dans l'Arriu-Sec.

GERT (LE), nom générique des landes situées au nord du départ. des Basses-Pyrénées, dans l'arrond. d'Orthez et dans une partie du départ. des Landes. -Lo Gert, 1457 (cart. d'Ossau, f' 235). - Lo Gert comensant a Peyrodanha entro a Clarmont (Clermont, con de Montfort, arrond. de Dax, dép. des Landes), 1538; lo landau deu Gert, 1548 (réform. de Béarn, B. 758, f° 1; 857). - Le Jert, 1777 (terrier d'Arthez, E. 249).

Génu, f. c. d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

Gès (Lz), ruiss. qui prend sa source dans la c" de Navailles-Angos et se jette à Sauvagnon dans le

Gest (Le), ruiss, qui prend sa source sur la com de Louvie-Juzon et se perd dans le Luz, après avoir arrosé Bosdarros, Saint-Abit et Pardies (con de Nay). - Lo Geest, 1535 (réform. de Béarn, B. 704, f 94).

GESTAS, con de Saint-Palais; commune enclavée dans les cantons de Sauveterre et de Navarrenx. - Gisstare, xii s' (coll. Duch. vol. CXIV, f' 33). - Geetazium, 1384; Gestaas, 1385 (not. de Navarrenx). - Giestaas, 1385 (cens. fo 1). - Sanctus Joannes de Gestas, 1655 (insin. du dioc. d'Oloron).

Géreu, vill. coa de Laruns. — Yetou, 1385 (cens.). — A cette époque, Géteu ressort. au baill. d'Ossau et comprenait 5 feux.

Gàras, vill. coe de Laruns. -- Yetre, 1385 (cens.). --Il y avait deux abbayes laïques vassales de la vicomté de Béarn : L'abadie dessus et l'abadie debag de Getre, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f. 18). -En 1385, Getre ressortissait au baill. d'Ossau et comptait 7 feux.

Grū (Ls), ruiss. qui prend sa source sur la coe de Fichous-Riumayou et se jette dans le Luy-de-Béarn, après avoir arrosé Garos, Larreule et Uzan.

Gzū (Lz), ruiss. qui prend sa source à Lucq-de-Béarn, traverse les con de Lahourcade, Lagor, Maslacq, et se jette à Gouze dans le Gave de Pau; mentionné en 1345 (hommages de Béarn, f° 37).

Geule (LA), ruiss. qui commence à Bongarber, arrose Cescau, Castéide-Cami, Serres-Sainte-Marie, Urdès, côtoie Audéjos, Arthez, Mont (ce de Lagor), et se jette à Gouze dans le Gave de Pau.

GEUP, h. c. de Castetbon. - Geub, 1376 (montre militaire, f 69). - Oyeup, 1385 (cens. f 27). -Youp, Youb, 1386; Joub, 1406 (not. de Navarrenx). — Joup, 1487 (reg. des Établissements de Béarn). — En 1385, Geup ressortissait au baill. de Navarrenx et comprenait 2 feux.

Grus, con d'Arzacq. — Gious, 1505 (not. de Garos). - C'était le siége d'une notairie qui n'avait pour ressort que cette commune.

Gaus, con d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest. - Your, 1385 (cens. f 19). - Jous, 1405 (not. de Navarrenx, f° 35). - Nostre-Donne de Geus, 1612 (insin. du dioc. d'Oloron). - En 1385, Geus et Saint-Goin ne formaient qu'une paroisse qui ressort. au baill. d'Oloron et comprenait 29 feux. - L'église de Geus avait pour annexe Saint-Pé de Dous.

Gaus, h. c" de Lahourcade.

Gàva, éc. c" de Nay.

GEY, b. c. de Sarrance.

GILIBRENY, fief, coo de Charre. — L'ostau de Jauli-berrie, 1385 (cens. fo 14). — Geleberria, 1538; Gileberrie, 1546; Giliberie, Geliberie, 1683 (réform. de Béarn, B. 685, for 171 et 175; 754; 833). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn et ressort. au baill. de Sauveterre.

Giscous, fief, co de Lons. — Guiscoos, Giscoos, 1538 (réform. de Béarn, B. 833; 847). - C'était une abhaye laïque relevant de la vicomté de Béarn.

GLACÉ (LE), ruiss. qui sépare la coe de Herrère de colle d'Escout et se jette dans le Gave d'Ossau.

GLACIS (LES), quartier de Bayonne; tire son nom des fortifications de cette ville.

GLAIN, f. c<sup>se</sup> de Bayonne. — Fons de Coquoanhes, 1387 (ch. du chap. de Bayonne). — Camps, xvii° siècle (arch. de Bayonne).

GLEISE. — Ce nom est souvent donné, dans les actes anciens, aux lieux où se trouvent des ruines.

GLISIAS, éc. cº de Lalonquette.

Goa (LE), ruiss. qui prend sa source à Lucgarrier et se perd dans l'Ousse, après avoir arrosé les case de Gomer, Soumoulou et Nousty.

Goardens, eaux minérales, com de Salles-Mongiscard.

— Le ruisseau de Goardères prend sa source à
Lanneplàa et se jette dans le Gave de Pau, après
avoir arrosé Salles-Mongiscard et Bérenx. — Lo
riu de Verencus, 1538 (réform. de Béarn, B. 834).

Goès, coa d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest. — Guose, 1267 (cart. d'Oloron, fo 58). — Agoes, Sent Joan de Goues, 1/34 (not. d'Oloron, no 3, fo 16 et 19). — Goez, 1729 (dénombr. E. 38). — Gouex, 1736 (dénombr. d'Estos, E. 28). — En 1385, Goès comprenait 18 feux et ressortissait alors au baill. d'Oloron.

GOETTEPLAA, f. c. de Vialer. — Goeytaplaa, vers 1540; Guoeyteplaa, 1542 (réform. de Béarn, B. 738, f 65; 786, f 12).

Gozyres, f. cº de Lanneplàa; mentionnée en 1627 (réform. de Béarn, B. 818).

Gos (LE), f. c" d'Arrosès.

GOITY (LA CBOIX), pèlerinage, c<sup>ne</sup> d'Amorots-Succos. GOLABT, fief, c<sup>ne</sup> de Charritte-de-Bas; vassal de la vicomté de Soule.

Gomen, c<sup>m</sup> de Pontacq. — Guomerr, 1385 (cens.). — Gomerr, Guomerre, 1538; Goumer, 1675; Gommer, 1686 (réform. de Béarn, B. 677, f° 87; 679, f° 231; 833; 851). — En 1385, ce village ressortissait au baill. de Pau et comprenait 13 feux. — L'abbaye laïque de Gomer dépendait du marquisat de Gassion.

Gonsan, h. cº de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f° 262).

GONTAUT, chât. cºº de Navailles-Angos; tire son nom de son propriétaire.

GORNALUSSE, f. c. d'Orion. — Goarnalussa, 1476 (not. de Castetner, f. 98). — Le ruisseau de Gornalusse coule sur la c. d'Andrein et se jette dans le Gave d'Oloron. — L'arrecq de Gouarnalusse, 1283 (réform. de Béarn, B. 680, f. 18).

GOBOSPILA, mont. c<sup>nee</sup> d'Ainhoue, Espelette et Itsatsou, sur la frontière d'Espagne.

Gorosto, h. cºº de Souraïde; paroisse mentionnée en 1757 (collations du dioc. de Bayonne).

Gorres, f. c. de Lescar. — Guoarres, 1385 (cens. f. 4h). — La domenyadure de Guoretz en la quoale ha une petita capera, 1538; Gowrets, 1683 (réform. de Béarn, B. 679, f. 320; 847). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

GOREIA (LE), ruiss. qui coule sur la cae d'Esquiule et se jette dans le Litos.

GOTRIN, c° de Mauléon. — Gotenh, 1375 (contrais de Luntz, f° 106). — Goutain, xvii siècle (ch. d'Arthez-Lassalle). — Gotein-Libarrenx, depuis la réunion de Libarrenx: 12 mai 1841.

GOUAILHARDOT, f. cue de Lasseube.

GOUARES (LE), h. c<sup>ac</sup> de Sedze-Maubec; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 268).

GOUAT (LE), ruiss. qui prend se source à Saint-Girons et se jette à Thil (départ. des Landes) dans le Grand-Arrigran.

GOUETSOULE, mont. c<sup>ne</sup> d'Urdos. — Le ruisseau de Gouetsoule sort de cette montagne et se jette à Urdos dans l'Armouse.

Goullers, f. c<sup>o.</sup> de Lemayou. — Golhers, 1602 (réform. de Béarn, B. 812).

Goullet (LE col DE), care d'Aydius et de Sarrance.

Gouloums, bois, coe d'Aramits.

Goussias (Les), ruiss. qui prend sa source à Orion, arrose Burgaronne et se jette dans le Labourt-Heuré.

— Aignés, 1675 (réform. de Béarn, B. 680, f° 266). — Agnés (carte de Cassini).

GOURETTE, mont. com des Eaux-Bonnes. — Gerrette d'Aas, Guorrete, 1443 (reg. de la Cour Majour, B. 1, for 122). — Gourrette, 1675 (réform. de Béarn, B. 655, for 288).

Gouraux (LA), h. cºº de Ponson-Debat-Pouts; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 346).

Goungue-Nàgan (La), éc. c° de Bentayou-Sérée; mentionné en 1682 (réform. de Béarn, B. 648, f° 146).

Gouseus-Shoux, mont. c° de Borce, sur la frontière d'Espagne.

Gourge et al. (Le), ruiss. qui coule sur la co de Ledeuix et se jette dans le Labérou.

Gourre, h. c. de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f. 288).

Gours, mont. c<sup>uo</sup> de Laruns. — Gorsii, 1439 (not. d'Oloron, n° 3, f° 78). — Gorzii, 1538 (réform. de Béarn, B. 842). — Goursin, 1648 (reg. de Laruns, CC. 10, f° 137).

Goust, h. c<sup>re</sup> de Laruns; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 656, f° 8).

Goutier (La), ruiss. qui coule sur la cod d'Urdès et se jette dans la Geule.

Gours, fief, coo d'Oràss. — Gotz, 1385 (cens. fo 15).

— Le fief de Gouts était vassal de la vicomté de Béarn et ressort, au baill de Mu.

GOUYAT, f. c\*\* de Loubieng. — Lo Goyat, 1540; \* Guoyat, 1568 (réform. de Béarn, B. 726, f\* 48; 797, f\* 4).

Gouze, com de Lagor. — Goza, 1270 (ch. d'Ossau). —
Goze, 1286 (ch. de Béarn, E. 267). — Gose,
XIII° s° (fors de Béarn). — Guoze, 1385 (cens.). —
Goosse, 1487 (reg. des Établissements de Béarn).
— En 1385, Gouze comprenait 20 feux et ressort.
au baill. de Pau.

GOYER, f. c<sup>ne</sup> d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

GOYHENEX, f. c<sup>no</sup> d'Etchebar; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

GOYHER, f. c. de Berrogain-Laruns; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

Gorri, f. c<sup>no</sup> d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

Goyri, h. cne d'Ilharre.

GRABAUD (LE MARTINET DE), coo d'Asson, forge de fer citée en 1771 (intendance).

GRABEMALE, marais dans les landes du Pont-Long, c<sup>eo</sup> de Pau; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 650, f° 248).

GRABES (LES), f. cae d'Arrosès.

GRABES (LES), ruiss. qui prend sa source à Miossens-Lanusse, arrose Lalonquette et Garlède et se jette dans le Gabas.

Grabot, h. c<sup>10</sup> de Sedze-Maubec; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 244).

GRAMMONT, chât. coe de Biarrits.

GRAMONT, chât. c\*\* de Bidache. — Agramont, x11\* s\* (coll. Duch. vol. CXIV, f\* 32). — Castrum Acris-Montis, 1244 (rôles gascons). — Agremont, Aigremont, fin du x111\* s\* (Bibl. imp. ms. latin, 9016, pièces 15 et 16). — Egremont, 1399 (rôles gascons). — Grantmont, 1456 (ch. de Naverre, E. 424).

Le duché de Gramont comprenait Bardos, Bergouey, Bidache, Came, Charritte (c<sup>ne</sup> d'Arraute), Escos, Guiche, Léren, Saint-Pé-de-Léren, Sames, Urt, Viellenave (c<sup>ne</sup> de Bidache), dans les Basses-Pyrénées; Hagetmau et Tilh, dans les Landes.

GRARESTE (LE), ruiss. qui sépare les cost de Bassussarry et de Bayonne; il se jette dans la Nive.

GRANGÉ (LB), f. co d'Arthez.

Granez (LE), ruiss. qui coule sur la ce de Maure et se jette dans le Louet.

Grange de Osse (La), f. cos d'Aramits, sur les bords du Vert. — L'Espitau d'Osse, 1385 (cens. f° 21). — La Grange de Osse ab une petite gleysi, 1538 (réform. de Béarn, B. 857). — Cette ferme appartenait à l'abb. de Pontaut (départ. des Landes); le fief relevait de la vicomté de Béarn et ressort. au baill. d'Oloron. Grances (Les), éc. c<sup>as</sup> de Samsons-Lion.

Grave-Noire (LA), marais, cod de Montagut.

GREC (LE) ou LE PAOU, ruiss. qui coule sur la c<sup>me</sup> d'Orthez et se perd dans le Gave de Pau. — Lo riu deus Pelains, 1536; le Grecq, 1686 (réform. de Béarn, B. 665, f° 13; 713, f° 60).

GRÉCIETTE, vill. co de Mendionde. — Garro, 1186 (cart. de Bayonne, l° 16). — Sant-Martin de Garro, 1518 (ch. du chap. de Bayonne). — Guerreciette, 1755 (collations du dioc. de Bayonne). — Les barons de Garro faisaient partie de la noblesse du Labourd. GRELLES, éc. co de Bourdettes.

GRET (LE), ruiss. qui prend sa source à Boucoue (cte de Poursiugues) et se perd dans le Gabas.

GRECLET (LE), bois, cºº de Herrère; mentionné en 1540 (réform. de Béarn, B. 721).

Guabarricua (LE), ruiss. qui prend sa source dans la com de Sainte-Engrace et s'y mêle au Manchola.

Guéçala (Le), ruiss. qui coule sur les c<sup>nes</sup> de Camou-Cihigue et d'Ossas-Suhare et se jette dans le Saison. Guelle, mont. c<sup>ne</sup> de Larrau.

Guérester (LE col DE), co d'Estérençuby.

Guermieta, 1513 (ch. de Pampelune).

GUERRE (LA CÔTE DE LA), chemin qui conduit de Conchez à Mont (con de Garlin).

Guerrendov, bois, coe de Larrau.

GUÉTARY, c<sup>on</sup> de Saint-Jean-de-Luz; ancienne annexe de la e<sup>ne</sup> de Bidart, érigée en commune vers 1633. — Cattarie, 1193 (cart. de Bayonne, f° 18). — Gattari (Us et coutumes de la mer). — Guattary, 1685; Sanctus Nicolaus de Guétary, 1761 (collations du dioc. de Bayonne). — Guéthary (carte de Cassini).

Guibélan (LB), ruiss. qui coule sur la coe de Sare et se jette à Saint-Pée-sur-Nivelle dans la Nivelle.

Guinéléguiet-Ibarra, h. c. de Barcus. — Guinéléguiet, 1479 (contrats d'Ohix, f. 71). — Le ruisseau de Guinéléguiet coule sur la c. de Barcus et se jette dans le Joos.

Guichaní, f. c. de Navailles-Angos. — Guixarner, 1385 (cens. f. 47).

Guiche, c'en de Bidache. — Villa Guissen, xu'e s'e (cart. de Bayonne, f' 8). — Sanctus Joannes de Guiche 1687 (collations du dioc. de Bayonne). — Le comté de Guiche relevait du duché de Gramont.

Guicebbaron, f. c. d'Ozenx.

Guichemeu, f. co de Salies. — Lo Guisseriu, 1385 (cens. 6 6).

Gullem, f. con de Pau.

Guilhemat, b. coe de Sallespisse.

Basses-Pyrénées.

Guillers (Le pas de), bois, c<sup>nes</sup> d'Arette et de Léès-Athas.
Guinabere, c<sup>ne</sup> de Sauveterre. — Guinarte, 1385 (cens.). — Guinarte, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 804, f° 9). — Sanctus Martinus de Guinarte, 1612 (insin. du dioc. d'Oloron). — Parenties-Guinarthe, lors de la réumion de Parenties: 20 juin 1842. — Guinarthe-Parenties: 16 mai 1845. — L'église de Guinarthe était annexe de Saint-Élix (c<sup>ne</sup> d'Osserain-Rivareyte). — En 1385, Guinarthe ressort, au baill. de Sauveterre et comprenait 13 feux. — Au xvii siècle, une partie de la seigneurie de Guinarthe appartenait au chapitre de Saint-Esprit, près Bayonne.

Guindalos, chât. cºº de Jurançon. — La boarie aperat Quindalos, 1484 (not. de Pau, nº 1, fº 40).

Guiraila, f. coe de Jurancon.

Guiraudet, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 785, f° 104).

Guirore, f. c'e de Laroin.

Guixespuc, mia, cae d'Idron; mentionné en 1682 (dénombr. d'Idron, B. 912).

Guiène, éc. c" d'Arthes.

Gullas (Le pas de), lande, c<sup>ne</sup> de Baigts; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 665, f° 359).

Gunnercon, com d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest. — Grumensoo, 1383 (contrats de Lunts). — Gurmensoo, 1385 (cens.). — Gurmensson, 1538; Guirmenson, 1546 (réform. de Béarn, B. 754; 826). — Sent Joan de Gurmençon, 1620 (insin. du dioc. d'Oloron). — L'église de Gurmençon avait Soeix pour annexe. — En 1385, Gurmençon ressort. au baill. d'Oloron et comptait 18 feux.

Gurs, con de Navarrenx; mentionné au xi s' (Marca, Hist. de Béarn, p. 273). — Gurz, 1286 (ch. de Béarn, E. 267). — Gurtz, 1385 (cens.). — Sent Marti de Gurtz, 1396 (not. de Navarrenx). — Il y avait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Gurs comprenait 35 feux et

ressort, au baill, de Navarrenx.

H

HABABNET, éc. c<sup>no</sup> de Ponson-Debat-Pouts; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 341).

HABARRET (LE), ruiss. qui coule sur la coe de Bastanès et se jette dans le ruisseau des Barthes.

HABARNET (LE), ruiss. qui prend sa source à la Bastide-Monréjau, sépare cette commune de celle de Cescau et se jette dans l'Aulouse. — Fabarnet, 1440 (cens. de la Bastide-Monréjau, 1° 3).

HABABROUA, bois, c<sup>nee</sup> d'Estialeseq, Goès et Précillon. HABAS, f. c<sup>ne</sup> de Saint-Jean-de-Luz. — *Havars*, 1235 (cart. de Bayonne, f<sup>o</sup> 29).

Habé, f. c<sup>ne</sup> de Bentayou-Sérée. — Haube, 1614 (réform. de Béarn, B. 817, f° 14).

Habiacuz, f. c. d'Ainharp; mentionné en 1476 (contrats d'Ohix, f. 39).

HACHE (LE COL DE LA), entre les cres de Léès-Athas et de Lescun.

Hagèns (La), vill. c<sup>ne</sup> de Saint-Jammes; c'était primitivement une annexe de Morlèss. — La Fagede, 1535; la Fageda, vers 1544 (réform. de Béarn, B. 704, f° 190; 747). — La Hayède, 1731; la Hajette, 1763 (dénombr. de Higuères, E. 30). — Au xvu° siècle, les jurats de Pau avaient juridiction à la Hagède.

Le ruisseau de la Hagède prend sa source à Gabaston et se jette dans le Luy-de-France, après avoir arrosé Saint-Jammes et Higuères-Souye. HAGET, f. c° de Castillon (c° de Lembeye). — Hayet, 1776 (terrier de Castillon, E. 184).

Hager (LE), h. c. de Castére-Loubix; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 373).

HAGET-AUBIN, c<sup>oo</sup> d'Arthez. — Fayet-Aubii, xiii s' (fors de Béarn). — Fayetum-Albinum, 1356 (ch. de Béarn, E. 3390). — Sent Sabastia de Fayet, 1537 (not. de Garos, f' 47). — En 1385, Haget-Aubin comprenait 49 feux et ressort. au baill. de Pau.

HAIGAGUERRY (LE), ruiss. qui sort de la montagne Gorospila (en d'Ainhoue), sur la frontière d'Espagne, et se jette dans la Nivelle.

HAILLE (LA), éc. c<sup>ne</sup> de Baleix. — Hailhe, 1769 (terrier de Baleix, E. 184).

HAILLEBET, h. c<sup>no</sup> de Sauvelade; ce hameau a été distrait de la c<sup>no</sup> de Loubieng le 29 mai 1861. — Halharet, 1385 (cens. f<sup>o</sup> 3).

HAISPURU, h. — Voy. AISPOUROU.

Haisquist (La czoix bs), pelerinage, cae de Seint-Martin-d'Arberoue.

Haïstricuius (LE), ruiss. qui a sa source dans le bois de Saint-Pée-sur-Nivelle et se jette dans l'Alberga en arrosant la com d'Ahetze.

Haitanent, h. c. de Mouguerre.

Hairzia, chât. c\*\* d'Ustarits. — Hatze, 1193; Father, x11\* s\*; Hacha, 1233; Haitce, 1249; Haisee, 1256 (cart. de Bayonne, f\*\* 15, 19, 28, 39 et 58).

HALGABALA (L.S.), ruiss. qui prend sa source à Saint-Péesur-Nivelle, sert de limite aux com de Souraide, d'Espelette et d'Ustarits et se jette dans l'Ansara.

HALCAHANDY, mont. c"e d'Ossès.

HALCALDÉ (LB), ruiss. qui prend sa source dans la commune d'Alçay-Alçabéhéty-Sunharette et se jette dans le Laurhibar, après avoir arrosé la c<sup>es</sup> de Mendive.

HALQUITE (LE), ruiss. qui prend sa source à Itsatsou et se jette dans la Nive, après avoir arrosé Cambo et Larressore.

HALGORNA, mont. coe de Sainte-Engrace.

Halsou, c<sup>oa</sup> d'Ustarits. — Halsu, xin° s° (cart. de Bayenne, f° 49). — Beata Maria de Halsou, 1760 (collat. du dioc. de Bayonne).

HALE-ERRÉCA, h. coo d'Ustarits.

Hamzau (Ls), h. c. de Préchacq-Navarrenx.

HANKAU (LB), quartier de Pau. — Les Paisans, 1675 (réform. de Béarn, B. 674, f° 895).

HAMBAU (LE PETIT-), h. c" de Baigts.

Handia (Le Ruisseau), coule sur la c<sup>ee</sup> de Requiague et se jette dans le Leusset.

Handlagus, mont. c\*\*\* d'Ahaxe-Alciette-Bascassan et d'Estérençuby.

Haramsé (Ls), ruiss. qui prend sa source dans la cao d'Anhaux et se perd dans la Nive, après avoir arrosé Irouléguy et Ascarat.

HARANDELS, h. c. d'Ostabat-Asme; anc. prieuré. —
Hospitale Sancti Nicolai de Arambels, quod est estam
prope Ostavayll, 111 s. (coll. Duch. vol. CXIV, f. 161).
— Harambeltz, 1462 (not. d'Oloron, n. 4, f. 10).
— Harembels, 1748 (reg. de Seint-Palais, BB. 5,
f. 62). — Le ruisseau de Harambels coule sur la
c. d'Ostabat-Asme et se jette dans la Bidouse.

HABAMBOURE, f. c<sup>ne</sup> de Hasparren. — Aramburo, 1501 (ch. du chap. de Bayonne).

HARAMBURE, f. c. de Saint-Martin-d'Arberoue. — Aramburu, 1435 (ch. de Pampelune). — Le fief de Harambure, créé en 1435, était vassal du royaume de Navarre.

HARAMEDADA, f. c. de Sare. — Haramboure, xvine se (collat. du dioc. de Bayonne). — La prébende de Haramburua, fondée dans l'église de Sare, était à la nomination de l'évêque de Bayonne.

Hanan, h. coe de Hasparren.

HARANE (LE), ruiss. qui arrose la c<sup>ne</sup> de Sare et se jette dans le Sogorria.

HABARIA, h. cne d'Ascain.

HARAUSTA (LA CROIX), cne de Biarrits.

HARBITZE, mont. c<sup>nee</sup> de Haux et de Laguinge-Restoue. HARCHART (LE), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> de Lasse et se perd dans l'Airi.

HARCHILA, mont. coes d'Iholdy et de Lantabet.

HARCHURY, mont. c" d'Ispoure.

HARGILANNE (LE), ruiss. qui sert de limite aux cost de Viellenave (cost de Navarrenx) et de Castetnau-Camblong et se jette dans le Lausset.

Habquey (Ls), ruiss. qui prend sa source dans la c\*\* de Bustince-Iriberry, arrose Saint-Jean-le-Vieux et Ispoure et se mêle au Laurhibar.

HARDE (LE), ruiss. qui sépare les cost de Villefranque et d'Ustarits et se jette dans la Nive.

Hardov, fief, c<sup>no</sup> de Lichos; mentionné en 1674 (réform. de Béarn, B. 685, f° 259). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

HARGAGER, mont. c<sup>nes</sup> d'Aussurucq, de Camou-Cihigue et d'Ossas-Suhare.

HABGARAY, mont. c° de la Fonderie, sur la frontière d'Espagne.

Harsou, mont. ches de Haux et de Laguinge-Restoue. Harsouachique, éc. che de Billère.

Hangous, f. c. d'Orthez. — Fargoes, 1385 (cens. f° 9). Hangous, f. c. de Salies. — Fargoes, 1385 (cens. f° 6). — Hargous (carte de Cassini).

HARGUIBEL, mont. c<sup>ue</sup> des Aldudes, sur la frontière d'Espagne.

HARGUIREL, mont. cos de Lanne et de Montory.

HABSUINDÉSUT (LE), ruiss. qui prend sa source dens la cºº d'Amorots-Succos et se jette dans le Minhuriéta, après avoir arrosé Béguios.

HARBANCÉTABÉBÈRE, f. cod d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

Harismendia, chât. cº de Sare.

Harismendy, fief, c<sup>ne</sup> d'Ossès; vassal du royaume de Navarre.

HABISMENDY (LA CROIX DE), pèlerinage, coe d'Iholdy.

HARISPE, chât. c<sup>80</sup> de Lacarre; tire son nom de son ancien propriétaire, le maréchal Harispe.

Harispuru, redoute, coo de Caro. — Sala de Urruzpuru, 1621 (Martin Biscay).

Hautchust, mont. case de Hosta et de Saint-Just-Iberre.

Haritzarté (Le col de), c<sup>nes</sup> de Béhorléguy et de Mendive.

HARLA, f. cne de Sare.

HARLEGUY, mont. c" d'Ossès.

HARLUGHÉ, mont. c" des Aldudes, sur la frontière d'Espagne.

Haller, éc. c™ d'Oloron-Sainte-Marie, près de Légugnon.

HARMIAGUE (LE), ruiss. qui arrose la c<sup>ne</sup> d'Espelette et se mêle au Bassabure.

Harrara, f. c. de Louhossoa. — Il y avait, en 1755, une prébende de ce nom fondée dans l'église de Louhossoa. HARRAVALT, h. c. de Bidarray.

Hanoria (LE), ruiss. qui sépare la cºº de Jatxou de celle de Halsou et se jette dans le Latxa.

Haron, vill. c\*\* de Mascaras; anc. commune. — Faroo, 1402 (cens.).

Напотса, f. c. d'Ossès. — *Harotza*, 1675 (réform. de Béarn, B. 687, f° 54).

HARPÉ (LE), ruiss. qui coule sur la c<sup>ue</sup> d'Estérençuby et se jette dans la Nive de Béhèrobie.

Un autre ruisseau du même nom prend sa source en Espagne, coule aussi sur la c° d'Estérençuby et se jette également dans la Nive de Béhèrobie.

Harricour, f. c<sup>ne</sup> de Mendionde. — En 1768, il y avait une prébende de ce nom fondée dans l'église de Gréciette.

Habria, mont. c" de Sare.

HARRIA (LA CROIX), pèlerinage, coe d'Iholdy.

HARRIAGUE, h. c. d'Arbonne.

HABRIBELCÉTA, mont. coe de Licq-Atherey.

HARRIBELCHET, f. coe d'Espès-Undurein. — Harribelsete, 1382 (contrats de Luntz, fo 82).

 Harridorna (LE), ruiss. qui arrose la c<sup>ne</sup> de Larceveau et se jette dans la Bidouse.

HARRIETTE, h. c<sup>ne</sup> de Saint-Joan-le-Vieux; anc. paroisse succursale d'Urrutialde. — Forriette, xnº sº (cart. de Bayonne, fº 15). — Arrieta, 1525 (ch. de la Camara de Comptos). — Harrieta, 1621 (Martin Biscay).

HARBIONDO, mont. cne d'Urepel.

HARBITOLDE, h. cne de Saint-Jean-le-Vieux.

HARRUGUET, f. c° de Castethon. — Farruguet, 1384 (not. de Navarrenx). — Herruguet, 1385 (cens. f° 25). — Ferruguet, 1397 (not. de Navarrenx).

Harsain, h. c. de Cambo.

HARTÇAMENDY, mont. coe d'Itsatsou.

HASPARREN, arrond. de Bayonne. — Hesperenne, 1247 (cart. de Bayonne, f° 57). — Sanctus Johannes de Ahesparren, 1255; Hesparren, Haesparren, 1288 (ch. du chap. de Bayonne). — Ahezparenne, 1288 (rôles gascons). — Esparren, 1310 (cart. de Bayonne, f° 94). — Aezparren, Hesperren, 1348; Hasparren, Hesparrem, 1501 (ch. du chap. de Bayonne). — Hasparn, 1686; Haspar, 1754 (collat. du dioc. de Bayonne). — On dit en basque Ahazparne.

En 1790, le canton de Hasparren, dépendant du district d'Ustarits, comprenait les ches de Briscous, d'Hasparren et d'Urt.

HASSARX (LE RUISSEAU), coule sur la c<sup>no</sup> de Lahourcade et se jette dans le Geü.

Hau, fief, cºº de Bérenz, mentionné en 1673 (réform. de Béarn, B. 672, fº 13). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Hav (La), ruiss. qui arrose la c<sup>se</sup> de Maslacq et se jette dans le Gave de Pau.

HAUBIEIL (LE), ruiss. qui coule sur la c<sup>no</sup> de Tabaille-Usquain et se perd dans le Saison.

HAUBIS, éc. c. d'Autevielle-Saint-Martin-Bidéren.

Hauber, h. c™ de Castéide-Candau.

HAUBET, h. c<sup>re</sup> de Loubieng. — Lo Fauret, 1540 (réform. de Béarn, B. 726, f° 44).

HAURIE, f. c<sup>24</sup> de Vielleségure. — Faurie, 1385 (cons. f° 35). — Le ruisseau de Haurie se jette dans le Larus.

HAURIE, fief, c<sup>no</sup> de Rivehaute; mentionné en 1683 (réform. de Béarn, B. 685, f° 245). — Ce fief relev. de la vicomté de Béarn.

HAUSQUETTE, mia, cas d'Anglet. — Molin de Fausquete, 1259 (cart. de Bayonne, f. 43). — Moulin de Hausquete, 1556 (ch. de l'abb. de Sainte-Claire de Bayonne).

Haussecame (Le chemin de), conduit de Salies à Salles-Mongiscard.

HAUT-DE-GAN (LE), h. cne de Gan.

HAUTE, vill. c<sup>ise</sup> de Charre. — Faute, 1384 (not. de Navarrenx). — En 1385, Haute et Lichos ne formaient qu'une paroisse, qui comptait 20 feux et ressort. au baill. de Sauveterre.

HAUX, com de Tardets. — Hausa, x111° s° (coll. Duch. vol. CXIV, f° 36). — Hauss, 1775 (intendance).

HATET, f. et min, coe d'Etsaut. — Fayet, 1385 (cens. f 73). — Le moulin Troussilh, xviii siècle (reg. d'Etsaut). — Ce moulin tire ce dernier nom de son ancien propriétaire.

HAYET, f. c° de Loubieng. — Haget, 1612 (réform. de Béarn, B. 816).

HAVET, f. c. de Puyòo. — Lo Fayet, 1385 (cens. f. 9).

— Faget, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 801, f. 9).

HATET, h. c. de Crouseilles. — Fayet, 1385 (cens. f. 57). — Faget, 1546; Haget, vers 1675 (réform. de Béarn, B. 654, f. 24; 754). — En 1385, Hayet comprenait 15 feux et ressortissait au baill. de Lembeye. — Le fief de Hayet était vassal de la vicomté de Béarn.

HAYPÉ (LE), ruiss. qui coule sur la cue de Bidache et se jette dans le Lihurry.

HATRA, forêt, com de la Fonderie et d'Urepel. — Le ruisseau Hayra coule sur la com de la Fonderie et se jette dans la Nive de Baïgorry.

Hazaa, éc. co d'Orthez.

HÈCHE (LA PÈRE DE LA), mont. coe d'Asson.

Hádas, fief, maison à Pau; mentionné en 1678 (dénombr. de Pau, E. 40), vassal de la vicomté de Béarn. Hépas (LE), ruisseau qui traverse la c<sup>ne</sup> de Pau et se jette dans le Gave de Pau.—*Lo Fedaas*, 1388 (not. de Pau, n° 3, f° 25).—*Hedaas*, 1535 (réform. de Béarn, B. 704, f° 9).

HÉDAT (LE), min, can de la Bastide-Cézéracq. — Lo Fodac de Cecerac, 1344 (not. de Pardies). — Lo molü aperat deu Fedat de Cesserac, 1443 (contrats de Carresse, fo 284).

HÉDEMBAIGT, f. c. de Salies. — Fedembag-Jussoo, 1433 (not. de Salies, n° 1, f° 5). — Le molin de Fedembaig, 1675 (réform. de Béarn, B. 680, f° 21). — Hérimbaigt (carte de Cassini).

Héconum, f. c. de Barcus. — Hegoaburu, 1479 (contrats d'Ohix, f. 71).

Насовиви, fief, c°° d'Uhart-Cize; vassal du royaume de Navarre.

Hágoin, h. co de Cambo.

Héguaritz, mont. case de Bunus et de Juxue.

Héculouria, mont. co de Larrau.

Héguilus, montagne, ce d'Ossès. — Héguilus, 1675 (réform. d'Ossès, B. 687, f' 11).

Héoullus (L'), ruiss. qui arrose la cae d'Orègue et se jette dans l'Aphataréna.

Hέσυν, f. c<sup>∞</sup> d'Orègue. — Eguia, 1621 (Martin Biscay).

Héevy, mont. c d'Ahaxe-Alciette-Bascassan.

Hεσυν (Lz), ruiss. qui coule sur la c<sup>no</sup> d'Isturits et se .jette dans l'Arberoue.

Helbarren, h. c<sup>∞</sup> de Sare. — Le ruisseau de Helbarren arrose la c<sup>∞</sup> d'Urrugne et se jette dans le Lessanté.

HELBARRON, h. coe de Saint-Pée-sur-Nivelle.

Hélette, c° d'Iholdy. — Helete, 1302 (ch. du chap. de Bayonne). — Eleta, 1513 (ch. de Pampelune). — Beata Maria de Helette, 1757 (collat. du dioc. de Bayonne).

Hamganor, f. c. de Lasseube.

HENDAYE, c<sup>om</sup> de Saint-Jean-de-Luz. — Handaye, 1510 (arch. de l'Emp. J. 867, n° 7). — Endaye, 1565 (voyage de Charles IX). — Sanctus Vincentius de Handaye, 1768 (collat. du dioc. de Bayonne).

Henri IV (Le chemin de), conduit de Bizanos au hameau de la c<sup>no</sup> de Coarraze, en suivant la crête des coteaux; il longe les c<sup>no</sup> d'Aressy, ldron, Lée, Meillon, Ousse, Assat, Bordes (c<sup>on</sup> de Clarac), Artigueloutan, Angais, Nousty, Boeil, Gomer, Lucgarrier, Beuste, Lagos, Bordères, Hours, Bénéjac et Labatmale. — Ce chemin, très-ancien, était autrefois connu sous le nom de chèmin de Saint-Pé, parce qu'il conduisait du Béarn à l'abbaye de Saint-Pé (Hautes-Pyrénées). — Le nom actuel ne remonte pas au delà de 1790. — Il est prohable que ce vieux chemin correspond à

une portion de la voie romaine de Lescar (Beneharnum) à Toulouse et au chemin vicomtal de Saint-Pé à Biussaillet.

Hens (L'), ruiss, qui prend sa source à Serres-Sainte-Marie, limite les c'es d'Audéjos et de Lacq, arrose Mont (c'es de Lagor) et Gouze et se jette dans le Gave de Pau. — L'ostau de Lhens (à Mont), 1385 (cens. f' 42). — L'Henx, 1754 (terrier d'Audéjos, E. 250).

Herrèche, mont. cass d'Etchebar et de Lacarry. — Le ruisseau d'Herbèche prend sa source à Etchebar et s'y perd dans l'Elgabaréna.

HERBOURE, h. cae d'Urrugne.

Hergaroy-Olhasso, h. cne de Saint-Pée-sur-Nivelle.

Hern, h. c<sup>no</sup> d'Audéjos. — Erm, 1344 (not. de Pardies, f° 117). — Lerm, 1546 (réform. de Béarn). — Ermh, 1754 (terrier d'Audéjos).

Henn (L'), h. c. d'Aydie. — Lerm, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Le fief de l'Herm était vassal de la vicomté de Béarn.

HERRITAGE (L'), motte, coo d'Asson. — Lo Castet d'Asson, 1538; la Bielle d'Asson, 1675 (réform. de Béarn, B. 674, fo 337; 807, fo 87). — Le nom actuel vient de ce qu'au xvii siècle Isaac Vergès, de Nay, construisit sur cette motte un hermitage.

HERNA (LE COL DE), entre les cos de Larrau et de Sainte-Engrace.

Hérorits, h. ca. d'Ustarits. — Harauriz, 1233; Farauriz, xiii. s' (cart. de Bayonne, f. 25 et 28).

Hánosá-Lápho, mont. с<sup>эсэ</sup> d'Armendarits, de Saint-Esteben et de Saint-Martin-d'Arberoue.

HERRAN (LE), ruiss. qui arrose Vielleségure et se jette dans le Larus. — Une ferme du même nom est mentionnée à Vielleségure, en 1385 (cens. f° 35). HERRANA, bois, c<sup>es</sup> de Laruns.

HEDRÉ (LE) ou RUISSEAU DU BOIS, prend sa source dans le bois de Bastanès et se jette dans le Saleys, après avoir arrosé Bugnein et Audaux.

Herrère, com d'Oloron-Sainte-Marie-Est. — Ferrere, 1385 (cens.). — Ferrere, 1433 (not. d'Oloron, n° 3, f° 13). — Ferrera, 1546 (réform. de Béarn. B. 754). — Saint-Jean de Ferrère, 1656 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Herrère ressort. au baill. d'Oloron et comptait 35 feux.

Herrère, h. c° de Sainte-Suzanne; ancienne commune. — Villa quæ dicitur Ferrera, x11° siècle (cart. de l'abb. de Sordes, p. 15). — Fferrere, 1385 (cens.). — Ferrere, 1444 (contrats de Carresse, f° 326). — Ferreyre, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). — En 1385, Herrère ressort. au baill. de Larbaig et comprenait 21 feux. — Le fief de Herrère était vassal de la vicomté de Béarn. — L'église de Herrère dép. de l'abb. de Sordes (départ. des Landes).

Herrine (La), ruiss. qui limite les c. de Béost-Bagès et de Louvie-Soubiron et se jette dans l'Ouzon.

Hearing (La), ruiss. qui prend sa source au Hameau (c<sup>ne</sup> de Pau) et se jette à Billère dans le Gave de Pau. — L'aigue de la Ferrere, 1450 (cart. d'Ossau, f° 247).

Hannou, f. c. de Morlàas. — Farroo, 1385 (cens. f. 65).

Henrua, f. c<sup>no</sup> de Saint-Faust. — Aruaa, 1385 (cens. f 56).

Heuga, h. c. de Lembeye. — Lo parsan deu Feugar, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 786, f. 45). — Le fief de Heuga relevait de la vicomté de Béarn.

Heugants, h. c. de Sarpourenx.

HEUGASSAS, mont. c" de Laruns.

Hauaqué (La), ruiss, qui prend sa source dans la c<sup>ao</sup> de Lohitzun-Oyhercq et se jette dans le Lauhirasse, après avoir arrosé les c<sup>ao</sup> d'Ithorots-Olhaiby et de Domesain-Berraute.

HEYLE (LE RUISSEAU), coule sur la c<sup>no</sup> de Sainte-Engrace et se perd dans l'Uhaïtxa.

HIÀA (LE COL DE L'), entre les cue de Bedous et de Sarrance.

Hillé, f. c. de Saint-Castin, — Lo Fialer, 1535 (réform. de Béarn, B. 704, f. 172).

HIALÈRE (LA LANDE), cne d'Ogeu et de Herrère.

Hiales (Le chemin des) ou des Fileurs, dans la  $c^{**}$  de Hours.

Hianène (La), éc. co de Saucède.

Hiav (Lz), ruiss, qui arrose la c<sup>ue</sup> de Vielleségure et se jette dans le Làa.

Hiss (Lss), ruiss. qui prend sa source près du hameau de Belair, arrose Gan, Laroin, Artiguelouve, et se jette dans la Juscle. — Las Ies, 1488 (not. de Pau, n° 3, ſ° 13). — Las Iese, las Yese, 1535; las Yas, las Hiias, 1540 (réform. de Béarn, B. 701, ſ° 5 et 128; 725, ſ° 223 bis; 785, ſ° 120).

HIETTE (LA), f. c. d'Autevielle-Saint-Martin-Bidéren.

— La Hiite de Sont Marthii, 1385 (cens. f. 13 et 14). — La Fieyta de Sanct-Martii, Lafiite, la Hieyta, 1538; la Fieyte, 1546; la Hiete, 1588 (réform. de Béarn, B. 683, f. 336; 754; 833; 848, f. 9). — Le fief de la Hieyte ressort. au baill. de Sauveterre et relevait de la vicomté de Béarn.

Histres, bois, coo d'Oràas.

Hieurans, c<sup>on</sup> de Morlèas. — Figueras, v. 1030 (cart. de l'abb. de Saint-Pé). — Figueras, 1154 (ch. de Barcelone, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 246 et 465). — Figueres, 1421 (ch. de Béarn, E. 2841). — Higuères-Souye, depuis la réunion de Souye: 27 juin 1842. — Au xiº siècle, ce village était une dépendance de Saint-Castin. — Le fief de

Higuères faisait partie de la baronnie d'Idron et relevait de la vicomté de Béarn.

Hieutas, h. c\*\* de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f° 270).

Higuères (Le ruisseau se), prend sa source dans la c°° d'Arzacq, sort des Basses-Pyrénées et se jette à Philondeux (départ. des Landes) dans le Lous.

Hiis, f. c<sup>10</sup> de Gan; fief, créé en 1611, vassal de la vicomté de Béarn.

HILLART, f. c<sup>ac</sup> de Castetnau-Camblong. — Filhen, 1538; Hillan, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 799, f° 9; 848, f° 11). — Le fief de Hillant relevait de la vicomté de Béarn.

Hillitous (Ls Pic Ds), com de Haux et de Sainte-Engrace.

Hinisénène, h. c. d'Iholdy.

Hisisénène, h. coe d'Ustarits.

HIRIBERRY, b. c" d'Amendenix-Oneix.

HIBIBEBRY, h. cas de Saint-Pée-sur-Nivelle.

HISIGOYER, f. c\*\* d'Ustarits. — La maizon de Huriguien d'Ustariz, 1256 (cart. de Bayonne, f\* 54).

HIBUCURUTCIA, mont. c" d'Espelette.

Hiscondisse, bois, coe de Sainte-Engrace.

Hiron, fief, c\*\* de Garlin. — Hitton, 1727 (dénombr. de Conchez, E. 26). — Le fief de Hiton, créé en 1602, était vassal de la vicomté de Béarn.

Hitos, f. c<sup>no</sup> d'Orriule. — Hoytos, 1385 (cens. fº 26). Hocritánéa (Le rüisseau), sépare les c<sup>nos</sup> d'Arnéguy et d'Uhart-Cise et se jette dans l'Aïri.

Hoese, h. c. de Lys; distrait, le 3 janvier 1858, de la commune de Sainte-Colomme.

Ноцсавтя́, bois, с™ de Larrau.

Houseur, éc. c\*\* de Biarrits. — Hanbeiti juxta molendinum de Bearriz, xiii\* s\* (cart. de Bayonne, f\* 2 b).

HOPDARNAS (LE), ruiss. qui prend sa source à Sévignac (c° d'Arudy), arrose Bescat et Rébénac et se jette dans le Néès. — Hondasnas, 1753; Hondarnas, 1773 (dénombr. E. 21 et 40).

Hendarasous, h. détruit, c° de Biarrits. — Fonderraga, xm° s° (cart. de Bayonne, f° 19).

Hondas, oratoire, coo de Bilhères.

Hondritz, h. c. d'Anglet. — Underitz, 1149; Honderitz, 1198; Onderidz, 1255 (cart. de Bayonne, f. 10, a3 et 37).

HONRÈDE (LA), ruiss, qui coule sur la c<sup>so</sup> de Castet et se perd dans le Lacondre.

HONREDE (LA), ruiss. qui arrose les cues de Pontacq et de Ger et se jette dans le Gabas.

HONTAAS (LE CHEMIN DE LAS), dans la coe d'Urdos; c'est

l'ancienne route d'Espagne.

HORTARROS, h. détruit, coo de Bisanos et d'Idron; mentionné au xu° siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 458). — Fonta-Rede, 1385 (cens. f° 56). — Fondas-Freda, 1457 (cert. d'Ossau, f° 161). — Fondasfrede, 1548 (réform. de Béarn, B. 763). — Frontefrede, 1781 (terrier de Bizanos, E. 303). — En 1385, Hontarède ressort. au baill. de Pau et comprenait a feux.

HORFEGAUTE, éc. c<sup>ne</sup> de Tarsacq. — Fontecaute, 1775 (terrier de Tarsacq, E. 290).

HONTINE (LA), ruiss, qui prend sa source dans la c<sup>m</sup> de Montfort, arrose Tabaille-Usquain et Gestas et se jette dans le Saison.

Honro, h. coe de Saint-Michel.

Hôpital (L'), h. c. d'Osserain; il tire son nom d'un hôpital pour les pèlerins.

Hôpital-d'Orion (L'), c<sup>\*\*</sup> de Sauveterre. — Espitau d'Orion, 1255 (fors de Béarn, p. 48). — L'Espitau d'Aurion, 1334 (not. de Navarrenx). — L'Hopital d'Érion (Froissert). — La Commande de Aurion, 1537 (réform. de Béarn, B. 820). — Sainto-Maris-Magdaleine de l'Hospital d'Orion, 1620 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, l'Hôpital-d'Orion ressort. au baill. de Sauveterre et comptait 27 feux. — Cette paroisse fut plus tard divisée en trois quartiers: les Sept Bordes, l'Hôpital, la Commande de l'Hôpital; le premier appartenait au bailliage de Navarrenx, les deux autres au bailliage de Larbaig. En 1544, le premier fut du ressort du bailliage de Sauveterre et les autres de celui de Montestrucq.

Hôpital-du-Luy (L'), h. détruit antérieurement à 1719, con de Buros, près du Luy-de-Béarn. — Hospitalis deu Huy, 1286 (Gall. christ. I, instr. Lescar). — L'Espitau, 1385 (cens. fo 65). — L'Espitau de Luy assis a Buros, 1538 (réform. de Béarn, B. 654, fo 256). — L'Ospital du Luy, 1719 (dénombr. de Sauvelade, E. h3). — L'Hôpital-du-Luy et son moutin dépendaient de l'abbaye de Sauvelade.

HOPITAL-SAINT-BLAISE (L'), c<sup>ee</sup> de Mauléon. — La Commanderie de Misericordi, 1334 (not. d'Oloron, n° 4, f° 48). — Saint-Blas, 1670 (reg. des États de Navarre). — L'Hôpital de Saint-Blaise de Misericorde, xviii° s° (intendance). — L'Hôpital-Saint-Blaise tire son nom d'un hôpital pour les pèlerins qui, au xvii° siècle, appartenait aux Barnabites de Lescar.

Hons, min, coe de Lacommande; mentionné en 1667 (not. de Monein, n° 192, f° 145).

Hos, éc. cº de Penson-Debat-Pouts; mentionné en 1675 (réform: de Béarn, B. 648, f° 340).

Hosra, con d'Iholdy. — Ozta, 1402 (ch. de Navarre, E. 459). — Hoste, 1472 (not. de la Bastide-Ville-franche, n° 2, f° 22). — Osta, 1513 (ch. de

Pampelune). — Hozta, 1621 (Martin Biscay). — Le ruisseau de Hosta prend sa source à Hosta, arrose Saint-Just-Ibarre et Bunus et va se jeter dans la Bidouse.

Hou, fief, coe de Loubieng. — L'ostau de Foo, 1385 (cens. fo 5). — Hoo, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, fo 6). — Le fief de Hou était vassal de la vicomté de Béarn et ressortissait au baill. de Larbaig.

Houcson (Ls), ruiss. qui arrose la c<sup>be</sup> de Ger et se jette dans le Lvs.

Houchou (LE), ruiss. qui coule à Aubertin et se perd dans la Baïse.

HOUNAU (LE RUISSEAU), arroge la coe de Salies et se perd dans le Saleys.

HOUN-BARADE (LE COL DE LA), case d'Arudy et d'Izeste. Hounserrous, lande, cas de Ger.

HOUN-BOURDER (La), éc. cre de Nousty; en 1785, ce lieu faisait partie de la lande du Pont-Long (intendance).

HOUR-DU-MUR (LA), fonteine, code Lescar. — La Hondon Mur, 1643 (cens. de Lescar, f 95).

Hounagha (La), éc. cne de Samsons-Lion.

HOURTAS, É. c<sup>ne</sup> d'Oràas. — La Fontaa, 1385 (cens. f° 14). — Fontaas, 1538 (réform. de Béarn, B. 8a8). — Le ruisseau de Hountas arrose la c<sup>ne</sup> d'Oràas et se jette dans le Gave d'Oloron.

Houn, f. c. de Gayon.

Hour, fief, code Castagnède. — La demongedure deu Forn de Mur, lo Horn, 1538 (réform. de Béara, B. 833; 848, folo). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

HOURACATE, f. c. d'Estialescq. — Foracate, 1376 • (montre milit.). — Houratale (carte de Cassini).

Houser (Lz), h. c° de Louvie-Juzon. — Forat de Lobier-Juson, 1443 (reg. de la Cour Majour, B. 1,

Hourat (Ls), oratoire, cae de Largns.

HOURÇABAL (LE), ruiss, qui pread sa source dans la ce de Chéraute et se jette dans le Lausset, après avoir arrosé Barcus et l'Hôpital-Saint-Blaise.

HOURGADE, f. c<sup>-1</sup> d'Andoins. — La Forcade, 1385 (cens. f<sup>2</sup> 51).

Hourcads (La), f. en de Gan.

Houseabs, f. c\*\* d'Ogenne-Camptort. — Forcade, 1397 (not. de Navarrenx).

Houncads (LA), ruiss. qui arrose la c<sup>ac</sup> d'Aubertin et s'écoule dans la Baïse.

Hourgades, f. c. de Lucq-de-Béarn. — Forcades, 1385 (cens. f. 31).

Hourgat (LE Pic), case de Bilhères et d'Izeste.

Houngs, bois, coo d'Oloron-Sainte-Marie.

Houacèan (Ln cou de LA), cees de Lanne et de Sainte-Engrace.

Hourcourse (Lr), ruiss. — C'est le même que le Brignau (voy. ce mot).

Hounco, f. cne d'Orriule. — Lo Forc, 1385 (cens. f 26).

Hounco, lande, c" d'Asasp.

Hounco, lande, cne d'Uzein, dans le Pont-Long.

Hourdespary, mont. c. de Larrau.

HOURGALABÉ, f. c<sup>ne</sup> de Loubieng. — Forgalabee, Forcalabee, 1540; Forgualabee, 1568 (réform. de Béarn, B. 726, f° 9; 797, f° 5).

Hournayou (LE), ruiss. qui coule sur la con de Lanne et se jette dans le Vert du Barlanès.

Hourner (LE), ruiss. qui arrose la cae d'Arette et se perd dans la Chousse.

HOURPARCÉ (LE), ruiss. qui prend sa source à Pontacq et se jette dans le Gabas, à Luquet, départ. des Hautes-Pyrénées, après avoir arrosé, dans celui des Basses-Pyrénées, les communes de Barzun et de Livron.

HOURPELAT, maison à Navarrenx. — La maison du roy apellé Hourpellat, 1661 (ch. de la Chambre des Comptes, B. 3949).

Hounour, min, cue de Pontacq; mentionné en 1703 (dénombr. de Pontacq, E. 40).

HOURQUE DE LAUGA (LA) ou DE L'AUGA, ruiss. qui descend des montagnes de Lescun et se jette dans le Gave d'Ansabé.

Hounques (Les), lieu d'exécution placé aux limites des c<sup>nes</sup> de Monségur et de Vidouze (départ, des Hautes-Pyrénées); mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649).

Hounquer (Le), ruiss. qui prend sa source à Aramits et se jette dans le Vert, après avoir arrosé la com d'Ance

Hounquet (LE), ruiss, qui prend sa source à Arget, sert de limite aux départements des Basses-Pyrénées et des Landes et se jette dans l'Arance.

Hounquer (LE), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> d'Aroue et se perd dans la Phaure.

Housquer (Le), ruiss. qui arrose la c<sup>no</sup> de Saubole et se jette dans le Léès.

Housequerre (Le Pic), c<sup>nes</sup> de Laruns et d'Urdos.

HOURQUETTE DE BAYGRAN (LA), bois et montagne, com d'Oloron-Sainte-Marie. — Lo bosc Baigs-Gran, 1538; Batgran, 1544 (réform. de Béarn, B. 721; 744).

Hourquis (La), h. c. de Monségur; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f° 346); il a pris son nom des fourches patibulaires qui l'avoisinaient. Housquis (LA), quartier de la c<sup>no</sup> de Moriaas.— Moneta
Forcensis, v. 1072 (cart. de Lescar).—Furcas, 1096
(Marca, Hist. de Béarn, p. 356 et 384). — Forcas,
x11° s° (denier de Centulle). — Furquina Morlanis,
x11° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 310). — La justicie de la Forquiee, 1457 (cart. d'Ossau, f° 205).
— Forcie Morlani, xv° s° (monnaie de Catherine,
reine de Navarre).—La Forquie, 1539; la Forquia,
v. 1540; la Forquie-Vielhe, 1581 (réform. de Béarn,
B. 723; 791, f° 99; 808, f° 251). — Lo vic de la
Horquia, 1645 (cens. de Moriaas). — La Hourquie
tire son nom du château des vicomtes de Béarn, où
l'on battit monnaie dès le x° siècle. — Le château
de la Hourquie, aujourd'hui détruit, était placé sur
le, coteau qui domine Morlàas.

Hounguillor, lande, coe de Lanneplàs.

Hours, c. de Pontacq. — Forex, 1385 (cens. 6 51). — Forexs, 1535; Fores, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 704, 6 196; 841, 6 39). — Horxs, 1575 (reg. des États de Béarn, 6 41). — Fourgs, 1612 (ch. de Lucgarrier, E. 360). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Hours comprenait 4 feux et ressortissait au baill. de Pau. — Ce village dépendait de la baronnie d'Espoey.

Houssauf, lande, coe de Narp.

Hoursoumou, ruiss. et marais, traverse les c<sup>\*\*\*</sup> de Barzun et de Livron et s'écoule dans le Gabas, à Luquet (départ. des Hautes-Pyrénées).

Hourrou (LE PIC DE), cnes d'Accous et de Lescun.

Houssalènes, lande. — Voy. Fossalènes.

Houssars, f. c<sup>ne</sup> de Castetbon. — Fossatz, 1385 (cens. f° 25).

Housse (Le moulie de), com de la Bastide-Villefranche.

Hunds (La), mont. c\*\*\* de Lourdios-Ichère et de Sarrance.

— Le ruisseau de la Hunde sort de cette montagne et se jette dans le ruisseau de Lourdios, à Issor; il sert de limite aux c\*\*\* d'Issor et de Lourdios-Ichère.

HUBBELÇA (LE), ruiss. qui prend sa source à Mendive et se jette dans l'Erréquidor, après avoir arrosé Lécumberry et Larrau.

Hungabat (Ls), ruiss. qui arrose la cos de Hélette et se perd dans l'Erraïty.

Hunt, f. co de Lembeye.

Hurrux, éc. c<sup>no</sup> d'Os-Marsillon; mentionné en 1714 (terrier d'Os, E. 280).

Hungagun, b. c. de Biarrits.

HURMALAGUE, h. coe d'Arbonne.

Hurou, f. c. d'Ordas. — Furoo, 1385 (cens. f° 14). Hurqueperre (Le) ou l'Arrivosard, ruiss. qui prend sa source dans la c. d'Arancou, arrose Came, Léren, Saint-Pé-de-Léren et se perd dans l'Adour à Oeyregave (départ. des Landes). — Arringran, v. 1360 (ch. de Game, E. 425). Hunterot, f. c. de Castétis. — Hurtere, 1385 (cens. f. 39).—Furtera, 1538 (réform. de Béarn, B. 713, f. 140).

I

IBAR (LE BOIS B'), cue de Buros.

IBANTELLY, montagne, c\*\* de Sare, sur la frontière d'Espagne.

IBARBÉITT, fief, c<sup>∞</sup> de Saint-Just-Ibarre; vassal du royaume de Navarre. — Ybarbeyti, 1621 (Martin Biscay).

Isansinéa (L'), ruiss, qui coule sur la c<sup>ao</sup> de Briscous et se jette dans le Mendialçu.

IBARBURIA (L'), ruiss. qui arrose la c<sup>no</sup> de Garindein et se perd dans le Saison.

IBARCQ, f. cºº de l'Hôpital-d'Orion; mentionnée en 1627 (réform. de Béarn, B. 818).

IBARDAIN (LE'COL D'), fait communiquer la commune d'Urrugne avec l'Espagne.

IBARLA, f. c. de Bidarray. — Ibarola, 1675 (réform. d'Ossès, B. 687, f° 10).

Isania, min, cne de Saint-Pée-sur-Nivelle.

IBABLE (L'), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> d'Arette et se jette dans le Bibouey.

IBABLE (L'), ruiss. qui prend sa source dans la c\*\* de Saint-Goin et se jette dans le Lausset, après avoir arrosé les c\*\*\* de Geus (c\*\* d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest), d'Aren et de Préchacq-Josbaig.

IBARRE, vill. c\*\* de Saint-Just; anc. c\*\* réunie à Saint-Just le 25 juin 1841.— Nostre-Done d'Ibarre, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n\* 2, f\* 22).— Ibarren, 1513 (ch. de Pampelune).

IBARROLLE, c<sup>m</sup> d'Iholdy. — Yvarole, Yvarola, 1168 (coll. Duch. vol. CXIV, f 35). — Yvarrola, 1402 (ch. de Navarre, E. 459). — Ibarrole, 1441 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 1, f 35). — Ybarrole, 1477 (contrats d'Ohix, f 48). — Ibarrola, 1513 (ch. de Pampelune). — Ybarrola, 1621 (Martin Biscay).

IBARRON, vill. c. de Saint-Pée-sur-Nivelle. — Ibarre en Labort, Ybarre, 1450 (ch. de Navarre, E. 426).
IBARRONDOA (L'), ruiss, qui prend sa source sur la c. de Larrau et se jette dans l'Iraty en Espagne.

IBARBONDOA (L'), ruiss. qui coule dans la con de Sainte-Engrace et se perd dans l'Uhaktra.

IBASSUNIA, f. c. de Hasparren. — Bassuren, 1193;
Bassuen, 1247 (cart. de Bayonne, f. 16 et 57).

Issuzs, montagne, co de Gère-Bélesten; mentionnée en 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f° 483).

Basses-Pyrénées.

IBIDIA (L'), ruiss. qui arrose la c<sup>ne</sup> d'Ostabat-Asme et se jette dans la Bidouse.

IBILY (L'), ruiss. qui prend sa source à Musculdy et se perd à Saint-Just-Ibarre dans la Bidouse.

ICHANTES (LES), h. cne d'Avdius.

Icuran, h. c. de Sarrance.

Icuanz, vill. c<sup>no</sup> de Lourdios. — Le ruisseau d'Ichère arrose la c<sup>no</sup> d'Osse et se mêle au Lourdios.

ICHOROX (LA CROIX D'), pelerinage, coe d'Amorots-Succos.

Içoque, h. c. d'Itsatsou. — Issoque, 1690 (collations du dioc. de Bayonne).

IDAUX, con de Mauléon. — Sent-Pee d'Udaus, 1454; Ydauze, 1479 (ch. du chapitre de Bayonne). — Hidaus, 1482 (not. de Larreule, no 1, fo 12). — Idauxs, Ideaux, 1775 (intendance). — Idaux-Mendy, depuis la réunion de Mendy: 27 juin 1842. — Le commandeur d'Ordiarp avait droit de présentation à la cure d'Idaux, qui avait pour annexe Saint-Martin de Mendy.

IDBERES, fief, c<sup>as</sup> d'Abos. — *Ydernas*, 1538; *Ydernas*, 1546 (réform. de Béarn, B. 754; 833). — Le fief d'Idernes était vassal de la vicomté de Béarn.

IDERNES, vill. c<sup>no</sup> d'Aurions; anc. c<sup>no</sup> réunie à Aurions en 1844. — Ydernes, 1385 (cens.). — Ydernas, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 786, f° 29). — En 1385, Idernes ressortissait au baill. de Lembeye et comprenait 3 feux.

IDIORDO (L'), ruiss. qui arrose la cas d'Ainhice-Mongélos et se jette dans l'Arangorry.

Inoco, mont. c. de Saint-Étienne-de-Baigorry, sur la frontière d'Espagne.

Idronium, com de Pau-Est. — Idronium, xiº sº (cart. de l'abb. de Saint-Pé, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 291). — Ydroo, 1385; Ydro, 1402 (cens.). — Sent Germe de Ydroo, 1505 (not. d'Assat, nº 3, fº 21). — En 1385, Idron ressort. au baitl. de Pau et comprenait 22 feux. — La baronnie d'Idron, créée en 1655, comprenait aussi Higuères et était vassale de la vicomté de Béarn.

Ieon, c° de Clarac; mentionné au xn° s° (cart. de l'abb. de Saint-Pé, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 432). — Ygon, 1385 (cens.). — Igoo, 1535; Yguon, 1538 (réform. de Béarn, B. 704, f° 160;

1

828). — En 1385, Igon ressort. au baill. de Nay et comptait 35 feux.

I OUBLERRRY, mont. c<sup>nes</sup> de Hélette et de Mendionde.

Ieuscax, montagne, c<sup>no</sup> d'Itsatsou, sur la frontière d'Espagne.

IHARCE (LE MOULIN D'), c<sup>ns</sup> de la Bastide-Clairence, sur la Joyeuse.

IHARCEGARAYA, h. coe de Sare.

IHARTÉ (L'), ruiss. qui arrose la c<sup>se</sup> de Briscous et se perd dans l'Ardenavie.

INAUNT (L'), ruiss. qui coule sur la coo d'Itsatsou et se jette dans la Nive.

Insanors (L'), ruiss, qui prend sa source dans la c<sup>m</sup>
d'Arbouet-Sussaute et se jette dans le Saison, après
avoir arrosé les c<sup>me</sup> d'Osserain-Rivareyte et d'Autevielle-Saint-Martin-Bidéren.

Inicosuma, pèlerinage, c™ d'Ossas-Suhare.

Inins, h. c. de Saint-Pée-sur-Nivelle.

IHIXART (L'), ruiss. qui sert de limite aux c<sup>see</sup> de Sauguis-Saint-Étienne et de Trois-Villes, arrose Menditte et se jette dans le Saison.

Inoldy, arrond. de Mauléon. — Sanctus Joannes d'Iholdy, 1755 (collations du dioc. de Bayonne).

En 1790, le canton d'Iholdy, dépendant du district de Saint-Palais, était composé des communes d'Armendarits, Hélette, Iholdy, Irissarry, Lantabat et Subsecum.

ILBARRITS, h. c<sup>se</sup> de Bidart. — *Ilberritz*, 1761 (collations du dioc. de Bayonne). — Il y avait une prébende de ce nom fondée dans l'église de Bidart.

ÎLE (L'), éc. c<sup>so</sup> de Ramous. — Ung parsas apperat la Irle qui lo Gabe a getat devers lo costat de Belloc, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 801, f° 26).

ILBARBS, con de Saint-Palais. — Rarre, 1513 (ch. de Pampelune). — Ylharre, 1519 (ch. de Soule, E. 470). — Ylharre, Ylarre, 1621 (Martin Biscay).

LEARRE, fief, coe de Larribar; vassal du royaume de Navarre.

ILEER, h. détruit, aujourd'hui lande, c<sup>uc</sup> de Lescar, dans le Pont-Long. — Ilhe, 1101 (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 375). — Ylhee, 1337 (cart. d'Ossau, f' 245). — Le hameau d'ilhée fut détruit, en 1337, par les habitants de la vallée d'Ossau.

Illumo (L'), ruise, qui coule sur la c<sup>ne</sup> de la Fonderie et se jette dans le Hayra.

ILLASE, lande, c. d'Esquiule. — La beerie de Laduix aperade Ylasse, 1385 (cons. f. 24). — Rasse, 1465; llasse, 1470 (not. d'Oloron, n. 4, f. 79 et 212). — Ylass, 1538; Yllasse, 1548 (réform. de Béarn, B. 759; 848, f. 19). — Le fief d'Illasse relevait de la baronnie de Mesplès.

Isazoo (L'), ruiss. qui arrose la c'e d'Aydius et se jette dans le Geberret.

IMAGINE (LE CREMIN DE L'), che de Lassenbétat.

Impairanteur (L'), ruiss. qui preud sa source dans les Pyrénées espagnoles, entre en France sur la card'Urepel et s'y jette dans la Nive de Baïgorry.

Incamps, fief, c<sup>m</sup> de Bénéjac et de Coarrase. — La maison de Incamp, scituade a Coarrase, 1538 (réform. de Béarn, B. 840). — La domengadure deu Clos autrement de Incamps de Beneyac, 1575 (reg. des États de Béarn). — La domenjadure d'Incams, 1666 (réform. de Béarn, B. 677, f° 7). — Ce fief relev. de la vicomté de Béarn.

Inpa (L'), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> d'Urrugue et se jette dans l'Uuxain.

INDERE (LE CHERTE DE L'), mène de la c<sup>es</sup> de Poey (c<sup>es</sup> d'Oloron-Sainte-Mario-Est) à Ledevix.

Insuance (L'), ruiss, qui arrose la c\*\* de Saint-Pée-sur-Nivelle et se jette dans la Nivelle.

INTRALATZIA, h. co de Larremore.

Invanatá (L'), ruiss. qui arrose la  $e^{ns}$  d'Armendarits et se perd dans le Béhobie.

IPHARCÉ, f. et fief, c<sup>ac</sup> de Çare. — Iparee, 1665 (reg. des États de Navarre). — Ce fief était vassal du royaume de Navarre. — Il y avait une prébende de ce nom dans l'église de Çare.

IPHARIS, f. c. d'Ordiarp. — Ipariis, 1474 (contrats d'Ohix, f. 42).

IPHARLA, mont. c. de Saint-Étienne-de-Baigerry, sur la frontière d'Espagne.

IPHARLATEÉ (LE COL D'), c<sup>mas</sup> de Lantabat et d'Ostabat-Asme.

IPHARRAGURA; mont. cas d'Estérençuby, sur la frontière d'Espagne.

IPHARMAGUER (L'), ruiss. qui coule sur la c<sup>so</sup> de Combo et se perd dans l'Urcuray.

Iry, mont. c"e de Cette-Eygun et d'Etsaut.

IRABIS (L'), ruiss. qui sert de limite à la c<sup>ue</sup> de Lécumberry du côté de l'Espagne et se jette dans la rivière d'Iraty.

Inaganal., f. c. d'Espelette. — Hirassabal, 1686 (collations du dioc. de Bayonne).

Insqual, f. c. de Saint-Jean-de-Lus. — Iradossabes, 1235 (cart. de Bayonne, f. 29).

Inagelear (Le col D'), cos d'Ossès et de Saint-Étiennede-Baïgorry.

Inandats, chât. c° d'Urrugne.—Irandatz, x11° s° (cart. de Bayonne, f° 9).

Inaristia, pèlerinage, com d'Irimarry et d'Ossès.

Inarçanauáraco-Inama (L'), ruiss, qui arrose les communes de Larrau et de Mondive et se jette dans le Hurbelca. Inarr (L'), riv. qui prend sa source dans les Pyrénées espagnoles, arrose en France une partie du territ. de Lécumberry et se jette en Espagne dans le Rio Aragon, près de Sanguesa.

La forêt d'Iraty couvre une partie des case de Larrau, de Lécumberry et de Mendive; elle s'étend aussi sur le versant espagnol des Pyrénées.

IBATT (L'), ruiss, qui arrose les cass de Jaxu et de Bustince-Iriberry et se jette dans le Harcuby.

Inau (L'), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> de Lécumberry et se jette dans l'Irabie.

IRAUCOTUTURU, mont. cºº de Lécumberry.

IRE, mont. case d'Arette et d'Osse.

Inserv (Le col. p'), c\*\* de Juxue et de Saint-Justlbarre. — Le ruiss. d'Iréguy prend sa source près de ce col et se jette dans la Bidouse.

Iner (Le ool D'); com d'Estérençaby et de Saint-Michel. Iniand, f. com de Barcus; mentionnée en 1520 (coutume de Soule).

Innan, f. c. de Menditte; mentionnée en 1520 (coutume de Soule).

Intart, f. c<sup>20</sup> de Camou-Cibigue; mentionnée en 15 so (coutume de Soule).

Iniant, f. c<sup>re</sup> de Licq-Atherey; mentionnée en 1520 (contame de Soule).

Iniant, f. c. d'Ossse-Suhare; mentionnée en 1520 (coutume de Soule).

Intantia, f. c. de Sauguis-Seint-Étienne; mentionnée en 1520 (coutume de Soule).

Iнвания, f. c<sup>∞</sup> d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (coutume de Soule).

Inhanne, f. c. d'Ossas-Suhare; mentionnée en 1520 (coutume de Soule).

IRIBARRE (L'), ruiss. qui limite la cºº de Labonce et celle de Mouguerre; il se perd dans l'Adour.

laisanne (L'), ruiss, qui prend sa source à Trois-Villes et se jette dans le Saison, après avoir arrosé Sauguis-Saint-Étienne.

IRIBARRIA, f. c. de Méharin. — Iribarren, 1513 (ch. de Pampelune). — Yribarne, 1621 (Martin Biscay).
IRIBERRY, h. c. d'Ossès. — Villanueva, 1513 (ch. de Pampelune).

Iniberray, vill. coo de Bustince; anc. coo. — Villanova, 1513 (ch. de Pampelune). — Villanueva, 1621 (Martin Biscay). — Villaneuve vulgairement appelé Iriberry, 1708 (reg. de la commanderie d'Aphat-Ospital). — (Villaneuve est la traduction du mot basque Iriberry.)

Inipoy, mont. case de Lanne et de Montory.

Inseanay, fief, c. d'Alçay-Alçabéhéty-Sunharette; mentionné en 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, f'43). — Ce fief était vassal de la vicomté de Soule. Inigoven, f. c. d'Ossas-Suhare. — Irigoyhen, 1520 (coutume de Soule).

Inissann, com d'Iholdy; anc. commanderie de Maîte.—
Hospital et oratorium de Irizuri, 1186 (cart. de
Bayonne, for 32). — Irizuri, 1352 (coll. Duch.
vol. CXIV, for 186). — Ospital de Sent Johan de Irizurri, 1518 (ch. du chap. de Bayonne). — Yrizurri,
1621 (Martin Biscay). — Le commandeur présentait aux cures d'Irizurry et de Jaxu.

Inssuna, fle dans la Bidassoa, cas d'Urrugne; mentionnée en 1511 (coll. Duch. vol. CXIV, f° 287).

Inoulteur, con de Saint-Étienne-de-Baigorry. — Irulegui, 1513 (ch. de Pampelune). — Yrulegui, 1621 (Martin Biscay). — Sanctus Vincentius de Iruleguy, 1764 (collations du dioc. de Bayonne).

Inourrer (L'), ruiss. qui prend sa source dans le bois de Joshaig, sur la cos de Géronce, et se jette dans l'Agrioulet, après avoir arrosé la cos de Saint-Goin.

Inov (Lz zois z'), c<sup>ze</sup> de Beyrie (c<sup>ze</sup> de Saint-Palais). Inov (Lz col z'), c<sup>zee</sup> de Bussunarits-Sarrasquette et de

Iaov (Lz cor D'), c<sup>max</sup> de Bussunarits-Sarrasquette et de Gamarthe.

Incument, chât. c. de Saint-Jean-le-Vieux.— La salle d'Frumberri, 1328 (coll. Duch. vol. CXIV, f° 172).

— Frumberri, 1621 (Martin Biscay). — Ce fief relevait du roy. de Navarre.

INUMENDY, h. détruit, cod d'Anglet. — Yrumendie, x11° s°; frumendie, x111° s° (cart. de Bayonne, fod 10 et 13).

Inun, chât. c\*\* de Mendionde. — Iron, 1693 (collations du dioc. de Bayonne). — Il y avait dans l'église de Mendionde une prébende de ce nom.

Inussu, mont. c. de Bidarray.

ISALE (LA FORGE D'), coe de Louvie-Soubiron.

Isalinanné, h. c<sup>no</sup> de Gabat. — *Ysale*, 1621 (Martin Biscay).

Isanne (La router D'), cres de Lenne et de Sainte-Engrace.

Ischarz, pèlerinage, cae d'Irissarry.

ISELETS (LES), éc. cºº de Poey (cºº d'Oloron-Sainte-Marie-Est).

Isle (L'), h. coe de Lahonce.

Isosza, fief, c. d'Orègue; était vassal du royaume de Navarre.

Isráour, h. cºo de Saint-Étienne-de-Baigorry. — Le ruiss. d'Isréguy coule sur la cºo de Saint-Étiennede-Baigorry et se jette dans la Nive de Baigorry.

Ispoure, con de Saint-Jean-Pied-de-Port. — Yspore de la terre de Sisie, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, no 2, fo 21). — Ispura, 1513 (ch. de Pampelune). — Yspura, 1621 (Martin Biscay). — Sanctus Laurentius d'Ispoure, 1685 (collations du dioc. de Bayonne). — La paroisse d'Ispoure avait

pour annexe le prieuré de la Madeleine (c<sup>no</sup> de Saint-Jean-le-Vieux) et elle dépendait de l'abbaye de Lahonce.

Issaca (L'), ruiss. qui prend sa source à Saint-Pée-sur-Nivelle et se jette à Saint-Jean-de-Luz dans le golfe de Gascogne.

Issalaya, mont. c" d'Ascain.

Isseaux (La forêt d'), cne d'Osse.

Isson (L'), ruiss. qui arrose la c<sup>se</sup> de Sarrance et se jette dans le Gave d'Aspe.

Isson, con d'Aramits. — Isson, xint so (for de Barétous). — Içor, 1270 (ch. d'Ossau). — Isson en Baratos, 1385; Ysson, xivo so (cens.). — Ysson, 1444 (reg. de la Cour Majour, B. 1, fo 240). — Ysson, Ysson, 1538 (réform. de Béarn, B. 826 et 833). — Sent Joan d'Isson, 1655 (insin. du dioc. d'Oloron). — Le fief d'Isson était vassal de la vicomté de Béarn.

Istillante, h. che de Sare.

ISTURITS, ce de la Bastide-Clairence. — Isturiz, 1321 (ch. de la Camara de Comptos). — Izturiz, 1513 (ch. de Pampelune). — Sancta Eulalia d'Isturits, 1754 (collations du dioc. de Bayonne).

ITCALÉTA, mont. cue de Béhorléguy et de Mendive.

ITCHASHÉGUY, mont. c. d'Arnéguy et de Saint-Michel. ITCHAX (L'), ruiss. qui coule sur la c. de Lescun et se jette dans le Gave d'Ansabé.

ITHAMASTOY (L'), ruiss. qui arrose la c<sup>ns</sup> de Saint-Étienne-de-Baïgorry et se jette dans le ruisseau de la Bastide.

Ітнапся́, redoute, ст de Souraïde.

ITHOLA, f. c° d'Ossès; mentionnée en 1675 (réform. d'Ossès, B. 687, f° 20).

ITHOLA, h. cº4 de Lasse.

ITHOROTS, coo de Seint-Palais. — Itorrotz, 1469; Utorrotz, 1478; Uturrotz, vers 1480; Ytorrotz, 1482 (contrats d'Olix, for 46, 53, 64, 102). — Ithorots-Olhaïby, depuis la réunion d'Olhaïby. — Il y avait à Ithorots une abbaye laïque vassele de la vicomté de Soule.

Iтполюньо, f. c. d'Arraute-Charritte. — Yturrondo, 1621 (Martin Biscay).

Iτευεσειιο (L'), ruiss. qui arrose les c<sup>see</sup> d'Anhaux et de Lasse et se jette dans l'Aïri.

ITHURNALDE (L'), ruiss. qui coule à lrissarry et se perd dans l'Uharté.

ITHURBANBURU, mont. com d'Estérençuby et de Lécumberry.

Iπυπελετιά (L'), ruiss. qui arrose la c<sup>ac</sup> d'Espelette et se méle au ruisseau Bassabure.

Iτπυπαίτο (L'), ruiss. qui coule sur la c™ des Aldudes et se jette dans la Nive de Baigorry.

ITHURRY (L'), ruiss. qui sort des Pyrénées espagnoles, arrose la c\*\* d'Urepel et se perd dans la Nive de Baïgorry.

ITSALQUY, h. cod'ispoure.

ITEATEOU, c° d'Espelette. — Sanctus Fructuosus d'Iteatzou, 1685 (collations du dioc. de Bayonne). — Union, 1793.

Ittuaaiste, fief, c°° de Bussiniarits; vassal du royaume de Navarre.

Iustécut, maison noble du Labourd, coe de Ciboure.

Izabe (Le pic p'), c" d'Accous, de Cette-Eygun et de Laruns. — Le lac d'Izabe est dans la c" de Laruns.

IZARTEZS (LES), landes, c<sup>\*\*\*</sup> de Mazeroles et d'Uzan. —

Le terroir d'Isarté où estoit batie une église, 1649

(ch. de Larreule, FF). — Izarthe, 1777 (terrier de Mazeroles, E. 314).

IRAURE, f. c. d'Accous. — Usaure, 1376 (montre militaire, f. 76). — Ixaure, Isaure, 1385 (cens. f. 73).

Izeste, con d'Arudy. — Veste, 1270 (ch. d'Ossau). — Issesta, 1614 (réform. de Béarn, B. 817). — Sent Estienne d'Izesta, 1621 (insin. du dioc. d'Oloron). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Izeste comprenait 12 feux et ressort. au baill. d'Ossau.

Izov, mont. coe d'Asson.

Izrzazásov, montagne, c. d'Urepel, sur la frontière d'Espagne.

Jacou, f. c. d'Aubertin. — Jaguo, 1385 (cens. f. 56).
Jacou, h. c. de Garos. — Jago, 1343 (hommages de Béarn, f. 34). — Jaguo, 1538 (réform. de Béarn, B. 846). — Jagon, 1749 (reg. du parlement de Navarre, f. 183). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn.

Jalan, h. cª de Sare.

JALDAY, f. c<sup>ne</sup> de Saint-Jean-de-Luz. --- Jaldai, 1233 (cart. de Bayonne, f° 28).

Janirs, h. c. de Lécumberry; anc. paroisse. — Yaniz, 1513 (ch. de Pampelune). — Sanctus Martinus de Janits, 1763 (collat. du dioc. de Bayonne).

Jana, mont. c\*\* de Béhorléguy et d'Ossès. — Un ruisseau du même nom descend de cette montagne et se jette à Saint-Étienne-de-Baïgorry dans la Nive de Baïgorry.

Jasses, c<sup>m</sup> de Navarrenx. — Jaces, x1° s°; laçes, 1193 (ch. de Sauvelade, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 272 et 504). — Sent Bertomin de lasses, 1388 (not. de Navarrenx). — En 1385, Jasses comptait 22 feux et ressort, au baill. de Navarrenx. — La baronnie de Jasses, créée en 1644, relevait de la vicomté de Béarn et comprenait Araujuzon, Araux, Jasses, Montfort et Viellenave (c° de Navarrenx).

JASSES, chât. c<sup>ee</sup> de la Bestide-Villefranche. — La poble aperade de Jasses, 1439 (contrets de Carresse, f° 89).

Jassas, fief, cºº de Denguin; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 839). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

JATKOU, coa d'Ustarits. — Jathou, 1253; Jateu, 1264 (cart. de Bayonne, foa 49 et 65). — Jateou, 1686 (collat. du dioc. de Bayonne).

JAUPINS (LES), h. coe d'Aydius.

JAURA (LE PIC DE), che de Sainte-Engrace.

Jaunénéuéry, fief, coe de Charre. — L'ostau de Jauribehesi, 1385 (cens. f° 14).—Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn et ressort, au baill. de Sauveterre.

JAURÉEAIR, fief, c°° d'Ossas-Suhare. — Jaurgain, xvii° s° (ch. d'Arthez-Lassalle). — Ce fief relevait de la vicomté de Soule.

Jauaseula, f. cae d'Arcangues.

JAURÉGUIA, f. c. de Mendionde. — Jauregui, 1693 (collat. de Bayonne). — Il y avait une prébende de ce nom dans l'église de Mendionde.

JAURÉGUIRERAY, f. c<sup>no</sup> de Camoù-Cihigue. — Jaureguiveri, 1520 (cout. de Soule).

JAURSCHIBERRY, fief, com d'Espès-Undurein. — Jaursguiberri d'Undurain, xvii s' (ch. d'Arthez-Lassalle). — Ce fief relevait de la vicomté de Soule.

JAURÉGUIRERRY, fief, coe de Gotein-Liberrenx, à Liberrenx; mentionné en 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, f. 43), il était vassal de la vicomté de Soule.

JAURÉOUIBERRY, fief, coe de Menditte; mentionné au xvii° siècle (ch. d'Arthez-Lassalle), il relevait de la vicomté de Soule.

Jaunéguibbery-Harra, h. c. de Barcus.

JAURÉOUISSABAB, fief, c<sup>ne</sup> de Menditte. — Jauréguisahar, xvıt<sup>e</sup> s<sup>e</sup> (ch. d'Arthez-Lassalle); vassal de la vicomté de Soule.

Jaunseux, f. c. de Bardos; mentionnée en 1756 (collations du dioc. de Bayonne).

Jaunseux, f. c. d'Orègue. — Jauregui, 1621 (Martin Biscay).

Jaunteur, fief, c'e d'Amendeuix; vassal du royaume de Navarre. Jaunfouv, fief, c<sup>ue</sup> d'Anhaux; vassal du royaume de Navarre.

Jaunteur, fief, coo d'Ascarat; il relevait du royaume de Navarre.

Jaunéeuv, fief, c. d'Ispoure; il relevait du royaume de Navarre.

Jaunéeur, fief, c<sup>no</sup> d'Ostabat-Asme; vassal du royaume de Navarre.

Jaur, mont. c<sup>nes</sup> de Castet, de Louvie-Juzon et de Louvie-Soubiron. — *Jaud*, 1443 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f° 122).

Jaxu, con de Saint-Jean-Pied-de-Port. — Jazou, 1703 (reg. des visites du dioc. de Bayonne). — La cure de Jaxu était à la présentation du commandeur d'Irissarry.

JEANBOURT (LE RUISSEAU DE), coule sur la c<sup>ee</sup> de Corbères-Abère-Domengeux et se jette dans l'Arcis.

JEAN-D'ANOU, h. c. de Bayonne.

JEAN-DE-BÉARN, f. c. de Biron. — Joan de Béarn, 1777 (terrier de Biron, E. 253).

JEAR-DE-Pàs (LE RUISSEAU DE), sert de limite aux communes de la Bastide-Clairence et d'Orègue et se jette dans l'Arberoue.

JEANDOY (La), ruiss. qui coule sur la con de Sainte-Engrace et se perd dans l'Uhaïtxa.

JEANTET (LE), ruiss. qui arrose la c° d'Aydie et se jette dans le Sagé.

JOALUCE (LE RUISSEAU DE), arrose la c<sup>ne</sup> d'Urepel et va se perdre dans l'Otçorots.

JOANNA, f. c. de Bassussarry.

Joers ou Jours, vill. c. d'Accous. — Joertz, 1345 (hommages de Béarn, f. 39). — En 1385, Joers comprenait 6 feux et ressort, au baill. d'Aspe.

Jolis, f. c<sup>ne</sup> de Gan. — Lo Joliu, Joris, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 785, f° 128).

JOLLETTES (LES), fief, c<sup>no</sup> de Ledeuix; dép. de la seigneurie de Ledeuix; mentionné en 1758 (maîtrise des eaux et forêts, B. 4050).

Joos (Ls), riv. qui prend sa source à Oxosix (c<sup>∞</sup> de Tardets-Sorholus), traverse Barcus, Esquiule, Orin, Géronce, Saint-Goin, Geus, et se jette à Préchacq-Joshaig dans le Gave d'Oloron. — Lo Jos, 1444 (contrats de Carresse, f° 307). — Le Jois, 1666 (réform. de Béarn, B. 662, f° q).

Josephic (La Vallée de ), arrond. d'Oloron et d'Orthez, comprend les cass d'Aren, Esquiule, Géronce, Geus (cas d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest), Orin, Préchacq-Joshaig et Saint-Goin. — Lausbag, Yausbag, 1249 (not. d'Oloron, no .4, fo 50). — Joshag, xint so (fors de Béarn). — La bag de Geus, Jeus-Bag, 1328 (contrats de Barrère). — Yeusbag, 1368 (ch. de Béarn). — Joshacum, 1384 (not. de Navarrenx).

— Jousbaig, 1477 (priviléges d'Aspe, f° 25). — Geusbaxs, lo boseq de Geusbagt, 1538; Jesbaix, 1675 (réform. de Béarn, B. 660, f° 370; 716, f° 3; 856). — La notairie de Joshaig, dont le chef-lieu était Géronce, avait pour ressort Aren, Dous, Geus, Orin, Préchacq-Joshaig et Saint-Goin; au xiv° s°, elle était jointe à celle de Navarrenx. — La vallée de Joshaig tire son nom de la rivière de Jos, qui l'arrose.

Josser (Ls), ruiss. qui prend sa source à Esquiule et se jette dans le Joos, après avoir arrosé Moumour et Géronce. — Lo Josseg, 1462; lo Joseg, 1465 (not. d'Olorea, n° 4, f<sup>as</sup> 8 et 63).

Jor (Ls), ruiss. qui coule sur la cas d'Orthez et se jette dans l'Oursoo, près de Bernet.

JOYEUSE (LA), riv. qui prend sa source à Armendarits et se jette à Amendeuix-Oneix dans la Bidouse, après avoir arrosé Lantabat, Beyrie et Saint-Palais.

JOYEUSE (LA) ou L'ARAN, riv. qui prend sa source à Mendionde et se jette à Urt dans l'Adour, après avoir traversé les c<sup>oes</sup> de Bonloc, Hasparren, Ayherre, la Bastide-Glairence et Bardos.

Juillac, vill. c° de Maspie; anc. commune réunie à Maspie en 1842. — Jullac, x11° s°; Saint-Pierre de Jullac, 1227 (Marca, Hist. de Béarn, p. 453 et 571). — Jullaq, 1777 (terrier de Gerderest, E. 190). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Juillac ressortissait au baill. de Lembeye et comprenait 23 feux.

JUNCA (LE), éc. che d'Aressy.

Junca (LE), ruiss. qui prend sa source sur la c° de Ger, sort du départ. des Basses-Pyrénées, y rentre à Montaner et se jette dans le Lys.

JUNQUÉ (Le), place publique, con de Jurançon. — Lo padoent aperat lo Junquee, 1488 (not. de Pau, n°3, f° 26).

JUPITER, éc. c<sup>ne</sup> de Bayonne.

JUBANÇOB, c°a de Pau-Ouest. — Jurenco, 1263 (coll. Du Cange, n° 1226). — Juraneco, xiii\* s' (fers de Béarn). — Duraneco, Duraneco, 1376 (montre milit. f° 96). — Juraneco, 1385 (cens.). — Nestre-Done de Juraneco, 1484 (not. de Pau, n° 1, f° 38).

— Gurenso, Guiranso, 1538; Sanct-Johan de Jurenson, vers 1540 (réferm. de Béarn, B. 785, f° 92; 884). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Jurançon ressort. au baill. de Pau et comptait 54 feux.

Juann, h. c<sup>-a</sup> de Saint-Médard. — Jurent, 1504 (not. de Garos). — Le ruisseau de Juren prend sa source à Castéide-Candau, arrose Saint-Médard et Labeyrie et se jette dans le Luy-de-Béarn.

JURES (LE), ruiss. qui prend sa source à Arthez et se jette dans le Gave de Pau, après avoir traversé Argegnon-Mercerin. — En 1385, il y avait dans la c<sup>m</sup> d'Arthez Postou de Juron (cens. P 41).

Junque, f. c. de Jurançon; mentionnée en 1885 (cens. f. 50). — Le fief de Jurque, créé en 1617, était vassal de la vicomté de Béarn.

Jusque (La), ruiss, qui prend sa source dans la c<sup>so</sup> de Gan, arrose Artiguelouve et Arbus et se jette dans le Gave de Pau. — La Juscia, 1540 (réferm. de Béarn, B. 725, f° 241).

Juscian (Ls), ruiss, qui coule sur la c<sup>ss</sup> d'Aubertin et se perd dans la Juscie. — *Le Jusciet*, 1775 (terrier de Tarsecq, E. 290).

JUSSIA, h. cae de Sault-de-Navailles.

Juson, fief, c<sup>as</sup> de Masparraute; vassal du royaume de Navarre.

Justices (Les), éc. c<sup>es</sup> de Bougarber. — Le chemin des Justices mène de Bougarber au ruisseau de Loussy. Justices (Les), éc. c<sup>es</sup> de Castetner.

Justicus (Las), éc. co de Lembeye. — Las Justicus, 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f' 265).

Justices (Les), éc. c<sup>ne</sup> de Lescar. — Las Justices, 1643 (cens. de Lescar, f° 590); enc. dépendance de la seignourie du Laur.

Justicis (Les), tertre, coe de Sauveterre; lieu d'exécution. — Las Justicis, 1675 (réform. de Béarn, B. 680, f' 38).

Junus, c<sup>em</sup> d'Iholdy. — Judene, xm<sup>o</sup> s<sup>o</sup> (cell. Duch. o vol. CXIV, f<sup>o</sup> 47). — Jutene, 2472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f<sup>o</sup> 21). — On dit en basque Yutena.

L

Là, c° de Lagor. — Sanctus Estephen de Lar, x° s° (cart. de l'abb. de Sordes, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 229). — Làa-Mondrans, depuis la réunion de Mondrans. — Il y avait à Làa une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Làa ressort. au baill. de Larbaig et comprenait

3º feux. — Cette commune tire son nom du ruisseau de Làa, qui l'arrose.

Làa, fief, c<sup>es</sup> de Maslacq. — Larr, 1343 (hommages de Béarn, f° 30). — Le fief de Làa était vassal de la vicomté de Béarn et ressortissait au baill. de Lerbeig. LAA (Ls), ruiss, qui prend sa sousce à Lucq-de-Béarn et se jette dans le Gave de Pau, après avoir arrosé les c<sup>ss</sup> de Lagor, Vielleségure, Sauvelade, Maslacq, Loubieng, Laa-Mondrens et Sainte-Susanne. — Lo Lar, 1298 (ch. de Maslacq, E. 360). — Lo Laer, 1355 (not. de Pardies, n° 2, ſ° 124). — Lo Larr, 1365 (hommages de Béarn, ſ° 37).

LAAS, con de Sauveterre; mentionné en 1205 (ch. de Béréreux, E). — Sent-Bertonniu de Laas, Las, 1384 (not. de Navarreux). — Il y avait dès 1538 un bac sur le Gave d'Oloron: la nau de Laas (réform. de Béarn, B. 820). — En 1385, Lèas comprenait 20 feux et ressort. an baill. de Navarreux. — La baronnie de Lèas, érigée en 1610, relevait de la vicomté de Béarn.

Làas (Lz), ruiss. qui prend sa source à Boast (c<sup>so</sup> de Coslédàa) et se jette à Sévignacq (c<sup>so</sup> de Thèze) dans le Lasset.

LAAY (Lz), f. cno de Castétis.

Lababen (Ls), éc. c<sup>20</sup> de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f° 260).

LABADIE (LE BUISSEAU), arrose Simecourbe et Juillec et se perd dans le Léès. — Il tire son nom de l'abbaye laique de Juillac. — La véritable orthographe est L'ABBADIE.

LABAILH, h. co de Salies.

Labasse, f. c. de Baigts. — La Basse, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 802, f. 21). — Le véritable nom paraît être La Basse.

LARASSE, f. c<sup>no</sup> de Cuqueron. — Las Basses, 1385 (cens. f° 36). — Le nom de cette ferme devrait s'écrire La Basse.

Labassère, f. c<sup>56</sup> de Montaner. — Labasere, 1547 (réform. de Béarn, B. 756, f<sup>6</sup> 6). — La baronnie de Labassère, créée en 1664, était vassale de la vicomté de Béarn.

Lazassas (Les), ruiss. qui arrose la c<sup>ne</sup> d'Asson et se jette dans l'Arriu-Sec.

Labat, f. c. de Castethon. — Labbat de Bauta, 1581 (réform. de Béarn, B. 808, f. 48).

LARAT, f. c<sup>ac</sup> de Castillon (c<sup>ac</sup> d'Arther). — La Bag, 1385 (cens. f<sup>ac</sup> 45). — Le véritable nom est la Bar. LARAT, fief, c<sup>ac</sup> d'Estos; créé en 1607, vassal de la vicomté de Béara.

LABAT, h. coo de Pentacq.

LARATHALE, con de Pontacq; village qui dépendait autrefois de la con de Courrage. — Villa de Bus, x1° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 451).

LABATOR, f. c. de Lucq-de-Béarn; mentionnée en 1385 (cens. f° 30).

LABATUT-Fieukas, con de Montaner.—Labatut-Figuera, 1536 (réform. de Béarn, B. 806, f. 41). — Labatut-Figuière, 1728 (dénombr. de Labetut, E. 32).

— En 1385, Labatut-Figuère ressort, au baille de Montaner et comprenait 13 feux.

Lasse, f. c. de Monein. — Laber, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 789, f. 123).

LIBERRE, f. e<sup>ue</sup> de Salies. — La Bene, 1535; Labena, 1550 (réform. de Béarn, B. 705, fº 218; 741).

LABER, h. c<sup>10</sup> de Lestelle. — Laver, Laver, 1385 (censier). — Ce hameau dépendait de l'abbaye de Saint-Pé (Hautes-Pyrénées).

Laninou (LE), ruiss. qui prend sa source à Escout et se jette à Ledeuix, dans le Gave d'Oloron après avoir arrosé les c<sup>nee</sup> de Précilion, Goès, Oloron et Estos.

— L'hostau d'Avero (à Estos), 1483 (not. d'Oloron, n° 3, ſ° 9). — Lo riu aperat Aberon, 1538 (réform. de Béarn, B. 847). — Le véritable nom est L'Aninou.

Lanfaou (Les mains me), c<sup>ne</sup> de Lescun. — Le ruisseau de Labérou y prend sa source et se jette dans la Hourque de Lauge.

Laberoune, f. c. de Montfort. — Labetore, 1385 (cens. f. 28).

LABBES, c<sup>m</sup> de Saint-Palais. — Labedz, 1120 (cart. de l'abb. de Sordes, p. 21). — Labetz, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 22). — Labez, 1513 (ch. de Pampelune). — Labets-Biscay, depuis la réunion de Biscay: 12 mai 1841.

LABRYRIE, c<sup>an</sup> d'Arthes. — La Beyria, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — La cure de Labeyrie était une annexe de celle de Lacadée. — Labeyrie dép. de la subdélégation de Saint-Sever (départ. des Landes). — Le véritable nom serait LA BEYRIE.

LABETRIE, h. cºº de Saint-Médard.

Lablacus, fief, c<sup>ne</sup> de Saint-Palais; vassal du royaume de Navarre.

LARIARINE (LE), h. coe des Aldudes.

LABIE, f. c. de Montaut. — La Vie, 1535 (réform. de Béern, B. 702, f. 124). — Le nom de cette ferme, placée sur le chemin de Montaut à Pontacq, paraît être La Bis.

Labisoure, mont. c<sup>nee</sup> d'Accous et de Borce. — L'orthographe de ce nom nous semble être La Bisoure.

Labiny, h. c de Hasparren.

Laborde, f. c<sup>ne</sup> de Diusse. — Les noms écrits aujourd'hui Laborde devraient l'être en deux mots : La Rosse.

LABORDE, f. c. de Montagut; mentionnée en 1385 (cens. f. 66). — Laborda, 1559 (réform. de Béarn, B. 765, f. 23).

LABORDE, fief, c<sup>no</sup> de Bordères; mentionné en 1502. vassal de la vicomté de Béarn.

LABORDE, fief, coe de Guinarthe-Parenties; mentionné

en 1673 (réform. de Béarn, B. 683, f° 129), vassel de la vicomté de Béarn.

LABORDE, fief créé en 1609, c<sup>as</sup> de Lagor; maison citée en 1344 (not. de Pardies, n° 2, f° 76).

Labonde, fief, c<sup>ac</sup> de Saint-Gladie-Arrive-Munein. —

La Borda en loc d'Arribe, 1538 (réform. de Béarn.

B. 826). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Labonde, h. c<sup>ac</sup> de Lacq.

LABOURRE, éc. coe de Castillon (con de Lembeye).

LABOURD (LE), pays, arrond. de Bayonne. — Borné au N. par l'Adour, à l'E. par la basse Navarre, au S. par la Navarre espagnole et à l'O. par le golfa de Gascogne, le Labourd se composait des paroisses formant les cantons d'Espelette, Saint-Jean-de-Luz et Ustarits en entier; des cantons de Bayonne Nord-Ouest et Nord-Est, moins Bayonne et le Boucau; des paroisses de Bardos et de Guiche, du canton de Bidache; Bonloc, Hasparren, Macaye et Mendionde, du canton de Hasparren; Briscous, du canton de la Bastide-Clairence. - Episcopatus Lasburdensis, Laburdensis, v. 983 (ch. et cart. du chap. de Bayonne). - Labort, 1120 (coll. Duch. vol. CXIV, f 34). — Vallis quæ dicitur Laburdi, 1186; Labord, xu's' (cart. de Bayonne, for 13 et 32). — Labourt, 1320 (rôles gascons). — Le Labourd formait le premier archidiaconé de l'évêché de Bayonne. --Cette vicomté relevait du duché de Gascogne. — Le baill. de Labourd, dont le siège était à Ustarits, ressortissait au Sénéchal de Bayonne et portait ses appels au Parlement de Bordeaux. — Le nom antique du Labourd était Lapurdum. - On dit en basque Laphurdi.

Labourdadé, lac, coe de la Bastide-Villefranche.

LABOURT, min, che de Sauveterre, sur le Labourt-Heuré.
— Labort, 1385 (cens. f° 11).

Labourt-Heurá (Le), ruiss. appelé aussi les Sauquer-Assès, prend sa source à Orion et se jette dans le Gave d'Oloron, après avoir arrosé Burgaronne, Sauveterre, Athos-Aspis et Orèas. — Sauquet (carte de Cassini). — Le nom de Labourt vient d'un moulin placé sur son cours.

LACABANNE, f. cºº de Lanneplàa. — La Cabane de Laneplaa, 1627 (réform. de Béarn, B. 818, fº 12). — La véritable orthographe est LA CABANE.

LACADÉE, con d'Arthez. — La Cadeye, 1471 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 4). — Ancienne baronnie. — La cure de Lacadée avait pour annexe Labeyrie. — Ce village faisait partie de la subdélégation de Saint-Sever (départ. des Landes).

LACARRAMENDY, mont. cned de Bussunarits-Sarrasquette et de Lacarre.

LACARRE, con de Saint-Jean-Pied-de-Port. - Lecarre,

milieu du x11° siècle (cart. de Bayonne, f° 11). —
Lekarre, 1168; Lacarra, x11° siècle (coll. Duch.
vol. CXIV, f° 35 et 171). — Sanctus Martinus de
Lacarre, 1767 (collations du dioc. de Bayonne). —
La paroisse de Lacarre était une annexe de celle
de Gamarthe. — La baronnie de Lacarre relevait
du royaume de Navarre.

LACARBOIX, mont. cost d'Accous et de Borce.

LAGARAY, c<sup>ea</sup> de Tardeis. — Lachari, 1178 (coli. Duch. vol. CXIV, f<sup>a</sup> 36). — Lacarri, v. 1475 (contrats d'Ohix, f<sup>a</sup> 21). — Laccarri, 1520 (cout. de Soule). — Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut, depuis la réunion d'Arhan et de Charritte-de-Haut. LAGAUSE, f. c<sup>ea</sup> de Sainte-Suzanne. — Lacass, 1536 (réform. de Béarn, B. 713, f<sup>a</sup> 341).

Lacay, f. coe de Lagor. — Laquay, 1572 (réform. de Béarn, B. 796).

LACAZE, fief, c<sup>oo</sup> de Lembeye. — La Casa, 1538 (réform. de Béarn, B. 857). — La maison de la Caze, 1742 (dénombr. de Lembeye, E. 33). — Le fief de Lacaze, créé en 1742, relevait de la vicounté de Béarn. — Le véritable nom est La Care.

Laoca (Lz), ruiss. qui prend sa source à Iholdy et se jette dans la Nive de Baïgorry, après avoir arrosé Irissarry et Ossès.

Lacaá, église détruite; c° de Bedous; ancien prieuré du dioc. d'Oloron. — Laze, xiii s° (for d'Aspe) — Sainct Johan de Lazes, 1398 (ch. de la vallée d'Aspe). — Sent Johan de Lazer, 1608 (insin. du dioc. d'Oloron). — Les archives de la vallée d'Aspe étaient déposées autrefois dans cette église.

LACREPAILLET, quartier de la c<sup>\*\*</sup> de Bayonne. — Lo portau de Lachepailhet, 1516 (ch. du chapitre de Bayonne). — C'était le nom d'une des portes de Bayonne, appelée auparavant Portail de Tarride.

LACLEBGUE, éc. co de Gan.

LACOMMANDE, coe de Lasseube. — Hospitale de Faget et Domus Albertini, 1128 (ch. d'Aubertin, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 421). — L'Espitau d'Aubertii, 1344 (not. de Pardies, n° 2, f° 91). — La Commanderie d'Aubertin, 1768 (dénombr. d'Aubertin, E. 19). — Ancienne commanderie de Saint-Jean-de-Jérusalem fondée en 1128 sur le territ. d'Aubertin, d'abord dépendance de l'abhaye de Sainte-Christine (Espagne), puis propriété des Barnabites de Lescar au xvis siècle. — L'orthographe véritable est la Commande.

LACONNE, fief, c<sup>no</sup> de Garos; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 670, f° 261). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

LICOMME, f. c. de Lagor. — Lacoma, 1538; la domengerie de Lacoume, 1674 (réform. de Béarn, B. 671, f° 107; 833). — Le fief de Lacomme était vassal de la vicomté de Béarn.

LACOMME, h. cºo de Monségur; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f° 348).

LACONDRE (LE BOIS DE), coe de Féas.

LACONDRE (LE RUISSEAU), descend des montagnes de Louvie-Juzon, arrose Castet et se jette dans le Gave d'Ossau. — La Condra, 1484 (not. d'Ossau, n° 1, f° 9). — Le vrai nom paratt être La Compre.

LACOSTE, f. c<sup>so</sup> de Cuqueron; mentionnée en 1385 (cens. f 36).

Ce nom et les suivants devraient s'écrire LA

LACOSTE, f. c de Gan.

Lacoste, f. c<sup>no</sup> de Lalongue; mentionnée en 1385 (cens. f° 61).

Lacoste, f. c° de Momas; citée en 1385 (cens. f° 48). Lacoste, f. c° de Nay.

LACOSTR, fief, créé en 1634, c<sup>ne</sup> de Bugnein; vassal de la vicomté de Béarn.

Lacostz, h. cºº de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f° 269).

LACOUMAYOU, f. e. de Baigts. — Cau-Mayor, 1385 (cens. f. 8). — La Caumayo, v. 15ho (réform. de Béarn, B. 802, f. 17). — Le véritable nom paratt être LA COUMAYOU.

LACOUMETTE, mont. cº de Borce.

LACOURRE, mont. c<sup>ne</sup> de Sainte-Engrace, sur la frontière d'Espagne.

Laco, co de Lagor. — Ecclesiola Beati Fausti, x° s'
(cart. de Lescar). — Lag, 1195 (cart. de l'abb.
de Sauvelade, d'après Marca, Hist. de Béarn,
p. 214 et 504). — Lac, xm² s' (fors de Béarn).
— Dès >345, il y avait un bac sur le Gave de Pau
(not. de Pardies, n° 2, ſ° 112). — En 1385, Lacq
ressort, au baill. de Pau et comprenait 54 feux.

LACUARA (Ls), ruiss. qui prend sa source à Saint-Martin-d'Arberoue, arrose Isturits et se jette dans l'Arberoue.

LACUARDE, montagne, c<sup>sa</sup> d'Accous, sur la frontière d'Espagne, au fond de la vallée d'Aspe.

LACUGRE (LE BUISSEAU), prend sa source à Beyrie (con de Saint-Palais) et s'y jette dans la Joyeuse.

LACURDE (LE COL DE), entre les c<sup>nos</sup> de Lanne et de Seinte-Engrace. — Lo cog de la Curde, 1589 (réform. de Béarn, B. 808, f° 93). — Le vrai nom paraît être la Curde.

LADERAT, f. c. d'Escoubès. — Ladebag, 1385 (cens. fº 55).

LADEVÀSE, bois, c<sup>ne</sup> de Barzun. — La Debesa, 1538 (réform. de Béarn, B. 831). — La véritable orthographe est La Devàse.

Basses-Pyrénées.

Lanuca, f. c. de Bayonne. — Loduis, 1198 (cart. de Bayonne, f. 23). — Laduche, 1689 (collations du dioc. de Bayonne). — Il y avait une prébende de ce nom fondée dans l'église cathédrale de Bayonne.

LAFAILLE, fief, cod de Mirepeix. — La Falhe, 1538 (réform. de Béarn, B. 854); relev. de la vicomté de Résero

LAFAURIE, f. cª de Lécumberry.

LAPITAU, bois, c<sup>so</sup> de Morlèss. — Lafitau, 1457 (cart. d'Ossau, f'184). — Lafitau, 1545 (ch. d'Andoins, E. 359). — Lafitau, v. 1546 (réform. de Béarn, B. 747). — La lana de Morless aperada Lahitau, 1645 (cens. de Morlèss, f'258). — En 1645, ce bois contensit 331 arpents.

LAPITE, fief, c<sup>ee</sup> d'Abitain. — L'ostau de Lafate d'Abitenh, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 9). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

LAFITE, fief, code de Navarrenx.—La Füte, 1391 (not. de Navarrenx). — Ce fief relev. de la vicomté de Béarn.

LAPITE, fief, com de Pau. — Lafita de Pau, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, fo 4). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

L'orthographe des trois noms qui précèdent doit être LA Fire.

LAFITOLE, h. c. d'Arricau. — La Fitola, 1538; Lahitolle, 1673 (réform. de Béarn, B. 652, f. 54; 839). — Ce fief relev. du marquisat de Gassion. — Le vrai nom est La Fivola.

LAFITTE, fief, c<sup>\*\*</sup> de Monein, an h. de Loupien. —
L'ostau de Lafite, 1385 (cens. f° 37). — Lafita,
1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Ce fief était
vassal de la vicomté de Béarn et ressort. au baitl. de
Monein. — Le véritable nom serait La Fitte.

Lafont, fief, com de Narcastet. — La Font de Narcastet, 1538; Lafon, 1683; Laffon, 1684 (réform. de Béarn, B. 678, for 9 et 328; 833). — Ce fief relev. de la vicomté de Béarn.

LAGABDE, f. c\*\* d'Escos. — L'ostau de la Goarde, 1471 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 16).

Lagande, f. code de Lucq-de-Béarn. — Lagoarde, 1385 (cens. f 31). — Lagard, 1452 (not. de Lucq).

LAGARDE, fief, c" d'Orèas. — L'ostau de Lagoarde, 1385 (cens. l° 15). — Lagoarda, 1538; la Guoarde d'Oras, 1546 (réform. de Béarn, B. 754; 848, l° 10). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn et ressort. au baill. de Mu.

LAGARRETCHE, bois, coo d'Arette.

LACARRIQUE, fief créé en 1653, com de Thèse. — Laguarrique, 1789 (reg. des États de Béarn). — Le vrai nom serait LA GARRIQUE.

LAGARROTS ET SAINT-LADONT (LE RUISSEAU DE), coule sur la c<sup>ee</sup> de Bougarbes et se perd dans l'Uzan. Lagariu, éc. c<sup>∞</sup> de Sedze-Maubec; mentionné en 1682 (réform. de Béarn, B. 648, ſ° 241).

LAGAUSE, mont. com d'Urdos et d'Etsaut.

Lagrett (Le pic be), c\*\*\* de Béost-Bagès et des Eaux-Bonnes.

LAGLOUT, bois, c<sup>n4</sup> de Castet.

LAGRESTOUSE, h. c<sup>ae</sup> de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 261).

LAGROS (LE), bois, cae d'Assep. — Lo Lanhos, 1538 (réform. de Béarn, B. 824).

LAGOIN (LE), riv. qui prend sa source è Serres (c<sup>∞</sup> de Coarraze) et se jette dans le Gave de Pau, après avoir arrosé Bénéjac. Bordères, Lagos, Beuste, Boeil, Angaïs et Bizanos. — Lagoenh, xin° s° (fors de Béarn). — Lo Lagoenh, 1505 (not. d'Assat, n° 3, ſ° 8). — Lo Laguenh, 1538; le Lagoein, 1675 (réform. de Béarn, B. 676, ſ° 6; 834). — Le Lagoein, 1776 (terrier de Meillon, E. 315).

Lacon, arrond. d'Orthez; mentionné au xi° s° (for d'Oloron). — Lago, 1376 (montre militaire, f° 92). — Laguor, 1607 (ch. de Lagor, FF. 3). — Prieuré de l'archidiaconé de Larbaig (dioc. de Lescar). — Le baill. de Lagor et Pardies (c° de Monein) comprenait en 1385: Abos, Bésingrand, Lagor, Mourenx, Noguères, Os-Marsilion, Pardies, Tarsacq et Vielleségure. A la même époque, la paroisse de Lagor comptait 146 feux. — Lagor était divisé en sept vics ou quartiers: les Bordes, la Carrère, Castet, Muret, Ségalas, Serredingue et la Toey. — C'était le siége d'une notairie dont le ressort ne comprenait que la commune.

En 1790, le c<sup>on</sup> de Lagor se compossit des communes du c<sup>on</sup> actuel, meins Biron, Làs-Mondrans, Loubieng, Montestrucq et Ozenx; plus Argagnon.

Lacon, fief, c<sup>ac</sup> de Gurs; mentionné en 1676 (réform. de Béarn, B. 686, f<sup>o</sup> 119), vassal de la vicomté de Béarn.

Lacos, c° de Clarac; mentionné au x1° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 456). — Lagose, 1580 (réform. de Béarn, B. 809). — En 1385, Lagos ressort. au bailt. de Pau et comprenait 18 feux.

LAGOUARDE, f. c. d'Orion. — Lagoarde, 1385 (cens. fo 14).

LAGOUARDERE, f. c. de Selies. — Lagoardere, 1385 (cens. f. 6).

Lagous (Le ausseau), coule sur la c<sup>as</sup> de Lescar, y prend sa source dans la basse ville et se jette dans le canal des Moulins.

LAGRAULET, lande, coe de Diusse.

LAGUINGE, con de Tardets. — Leguinge, 1080; Laguinge, 1193 (coll. Duch. vol. CXIV. P 32 et 36).

— Laguinge-Restoue, depuis la réunion de Restoue :

Lamaraur, h. c. d'Orègue. — Le ruisseau de Laharane prend sa source à Amorets-Succes, arrose Orègue et se jette dans le Lihurry.

Lamerechn, f. c. de Balansun. — La Fenguere, 1538 (réform. de Béarn, B. 830).

LABRUGUÈRE, f. c<sup>ee</sup> de Seinte-Suranne. — La Fonguera, 1568; la Fonguere, 1627 (réform. de Béarn, B. 797, l° 20; 818, l° 13). — L'orthographe de ce nom et du précédent doit être La Haustère.

LARIETTE, f. com de Carresse.

LABITTE, f. c. de Puyo. — La Füte, 1385 (cens. f. 9).

LABITTE, f. c. de Sallespisse. — Lafitte, 1385 (cens. f. 55).

LABITTE, h. c<sup>-\*</sup> de Morlanne. — Ce nom et les deux précédents devraisnt être écrits LA HITTE.

LAHORCE, c<sup>as</sup> de Bayonne-Nord-Est; anc. abb. de Prémontrés fondée en 1227. — Lefonce, v. 1150 (cart. de Bayonne, f° 11). — Honcia, 1227 (Gallia christ. instr. Bayonne, n° 5). — Le Fonce, xxxx° s° (cart. de Bayonne, f° 84). — Concentus Foncie, 1328 (ch. du chap. de Bayonne). — Lehonce, 1328 (coll. Duch. vol. CXIV, f° 172). — Nostra Domins de la Honce, 1693 (collations du dioc. de Bayonne). — On dit en basque Lehonza.

LAHONTAN, com de Salies. — Lafontaa, xm1° s° (fors de Béarn). — Larfontan, xm1° s° (cart. de Bayenne, f° 85); — Larfontaa, v. 1360 (ch. de Came, E. h25). — Lafontan, 1538 (réform. de Béarn, B. 828). — Beata Maria de Lahentan, 1689 (collations du dioc. de Bayonne). — Lahentan faisait partie de l'archiprétré de Rivière-Gave (dioc. de Dax) et dépendait de la subdélégation de Dax.

Landrascue, fief, com de Charre. — L'ostau d'Ulburriague, 1385 (cens. f° 14). — Orriague, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn et ressort. au buill. de Sauveterre.

LAHOUMAT, éc. cºº de Sedze-Maubec; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, P 263).

LANOURCADE, c'" de Monein. — Lo Castag et la Mote de Pardies, 1844 (not. de Pardies, n° a, f° 85.) — Laforcade de Pardies, 1486 (not. d'Oleron, n° 3, f° 56). — Laforcade des Casterot de Pardies, 1546; Laforcada, 1572 (réform. de Béarn, B. 754; 769, f° 46). — Lafourcade, 1607 (reg. de Lager, FF. 3, f° 15). — Sainte Agathe de Lahorcade, 1678 (insin. du dioc. d'Oloron). — Laforcade, 1704 (dénombr. d'Orthes, E. 39). — En 1385, Lahourcade comprenait 48 feux et ressort. eu baill. de Lager et Pardies.

Lanuacus, h. cod de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béara, B. 649, f° 283).

LAIRRE, mont. coo d'Arette.

Laïza ou Lyzau (Lz), ruiss. qui prend sa source à Pontiacq-Viellepinte, arrose Lamayou et Labatut-Figuère et se jette à Castéra-Loubix dans le Lys.

LALANDE, f. c. de Lucq-de-Béarn. — Lalane, 1385° (cens. f 31).

LALARRE, fief, c. d'Ispoure. — Sala de la Lana, 1621 (Martin Biscay). — Ce fief relevait du royaume de Navarre.

LALANNE, fief, con d'Orthes, à Castetarbe; créé en 1555, vessel de la vicomté de Béarn.

LALANNE, forge détruite, coe de Caphis. — Le martinet de Lalanne, 1771 (intendance).

LALANNE, h. cne d'Asson.

Lalongue, c<sup>es</sup> de Lembeye. — Lanslongue, 1101 (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 375). — Lanslongue, 1402 (cens.). — Lalongue, 1538; Lalongua, v. 1540; Lalonque, 1683 (réform. de Béarn, B. 654, f° 161; 805, f° 10; 833). — Saint-Martin de Lalongue, 1779 (terrier, E. 196). — Il y avait une abb. laïque vassale de la vicemté de Béarn. — En 1385, Lalongue ressort. au baill. de Lembeye et comprenait 27 feux.

LALONQUERE, vill. c. de Maspie; anc. c.; mentionné en 1385 (cens. f. 59). — La Loncquera, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — En 1385, Lalonquère ressort. au baill. de Lembeye et comptait 10 feux. — C'était un membre de la commanderie de Malte de Caubin et Morlàss.

LALORQUETTE, c<sup>m</sup> de Thèze. — Laalonquette, 1376 (montre milit. f 32). — Lane-Lonquette, 1385 (cens.). — Naulonquette, 1538 (réform. de Béarn, B. 844). — En 1385, Lalonquette ressort. au baill. de Pau et comprenait 13 feux. — Lalonquette dépendait de la baronnie de Mondebat.

Lamaionene (Le moulin de), coe de Sainte-Suzanne.

Lamaious, fief, coe de Maucor. — La maison seignouriele de Maucor appelée la Tour de Lamaique, 1682
(réform. de Béarn, B. 652, fo 423). — Ce fief

relevait de la vicomté de Béarn. Lananque, h. c<sup>20</sup> de Seinte-Suzanne.

Lamatanois, f. c. de Sahes. — La Matobosc, 1385 (cens. f 6). — Lamataboscq, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f 214).

LAMATTE, mont. case d'Accous et de Lescun.

Lamatou, c° de Montaner. — Lamayor, 1429; Lamayoo, 1436 (cens. de Montaner). — La Mayo, 1602; Lamayour, 1674 (réform. de Béarn, B. 652, f° 253; 812). — Il y avait une abb. laïque vassale de la vicomté de Béarn.

Lamarson, f. c. de Nevailles-Angos. — La Masoo, 1385 (cens. f. 47). — Le véritable nom paraît être La Marson.

Lambarr, h. et bois, coss de Garindein et d'Ainharp. —
Lo bedat de Lambarre, 1476 (contrats d'Ohix, f'39).

Lambou, vill. cos de Lay; anc. cos réunie à Lay le
18 avril 1842. — Lamito, xis s' (Marca, Hist. de
Béarn, p. 272). — Lamidoo, 1376 (montre
milit. f'64). — Lamidoo, 1386 (cens.). — Lamidon, 1546 (réform. de Béarn). — En 1385,
Lamidou ressort. au baill. de Navarrenx et comptait
8 feux.

Laminosiná (LE), ruiss, qui prend sa source à Bussunarits-Sarrasquette, arrose Gamarthe, Iharrolle, Bunus, et se jette dans la Bidouse.

Lanolian, f. c° de Morlias; mentionnée en 1645 (cens. de Morlias).

Lanorne, fief, cae d'Anglet.

LANOTEE, fief, co de Monein; mentionné en 1750 (dénombr. de Monein, E. 36), vassal de la vicomté de Béarn.

LAMOTHE, min, cue d'Arrosès.

Lanothe, min, coo de Bayonne, à Saint-Esprit. — Lo molin de la Mote, 1259 (cart. de Bayonne, f' 62).

Lanotte, fief, coo de la Bastide-Cézéracq. — La Mote de Cesserac, 1345 (hommages de Béarn, f' 36). —

La Mota de la Bastida, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn. — La véritable orthographe serait La Morre.

LAMUDE, éc. cºº d'Aurions-Idernes.

LAMUDE, éc. cºº de Castillon (cºº de Lembeye).

Lanasé (LE PIC), case d'Aydius et de Laruns.

Laralei, lande, c<sup>ee</sup> de Sauvelade; mentionnée au xii<sup>e</sup> s<sup>e</sup> (cart. de l'abb. de Sauvelade, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 443).

Lanamia (LE), éc. cº de Luccarré.

LANCETTE (LA), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> de Biriatou et se jette dans la Bidassoa.

Lascr (Ls), ruiss. qui arrose la cod d'Arette et se méle au Vert d'Arette.

LANDE-DEHORE (LA), lande, coo de Gerderest.

LARBIBAR (LE PORT), c<sup>ne</sup> d'Ainhoue, sur le Haïçaguerry.

LARBISTOU (LE), ruiss. qui prend sa source près de
Sainte-Colomme, arrose Bruges et se jette à Asson
dans le Béès. — Landiston, Landiston, 1538 (réform. de Béarn, B. 779, f° 1; 854). — Laudiston,
1752 (dénombr. de Sainte-Colomme, E. 42).

LARBORDE (LE), ruiss. qui coule à Mouguerre et se perd dans l'Uronte.

LANDROSQUE, bois, coe de Lescun.

LARRYIELLE, fief, cod d'Amendeuix-Oneix. — La noble salle de Lanevielhe d'Amendeux, 1600 (ch. de la

Chambre des comptes, B. 3269). — Lanavieja, 1621 (Martin Biscay). — Ce fief relevait du royaume de Navarre.

LANGASSOUS, h. c. de Lasserre. — Lanegassos, 1385 (cens.). — Lane-Gassoos, 1443 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f. 107). — Lanagassous, 1538; Langassous, 1546 (réform. de Béarn, B. 754; 833). — En 1385, Langassous ressort. au baill. de Lembeye et comprenait a feux. — Le fief de Langassous était vassal de la vicomté de Béarn.

LANGLADURE, chât. c. de Nay. — Angladure, 1385 (cens. f. 68). — L'Angladure, 1754 (dénombr. de Nay, E. 38). — Le fief de Langladure, créé en 1753, était vassal de la vicomté de Béarn. — Ce château fut bâti vers 1750 par Roux de Gaubert, premier président du parlement de Navarre. — Le véritable nom paraît être L'Angladure.

Lancos (LE), ruiss. et marais qui traverse les communes de Pomps et d'Haget-Aubin, puis se mêle au ruisseau de l'Aubin.

Lannagrand, f. c. de Gan. — Lanagran, 1535 (réform. de Béarn, B. 701, f. 115).

LANNE, c<sup>est</sup> d'Aramits. — Lane, 1385 (cens. f' 20). —
Lana, 1444 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f' 240).
— Sanctus Martinus de Lanne, 1673 (insin. du dioc. d'Oloron). — Il y avait à Lanne une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, ce village ressortissait au baill. d'Oloron et comptait 17 feux.

LANNE, f. c<sup>no</sup> d'Arudy. — Lane, 1385 (cens. f° 72). LANNE (LA), éc. c<sup>no</sup> d'Audéjos.

LANNE (LA), éc. coe de Portet.

LANNE (LA), f. c. de Gayon.

LANNE (LA), lande, com de Garlède-Mondebat.

LANNE (LA), landes et marais, coe de Baleix. — Ce territoire comprenait 309 arpents en 1769.

LANNE-CAMY (LE RUISSEAU DE), qui arrose la c<sup>ne</sup> de Làas et se jette dans le Gave d'Oloron.

LANNECAURE, com de Lembeye. — Lanecalba, 1104 (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 397). — Lane-Caube, 1385 (cens.). — Lanecauba, 1538; Lana-Cauba, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 805, f' 11; 854). — Lannecaube-Meillac, depuis la réunion de Meillac. — Il y avait une abhaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Lannecaube ressort. au baill. de Lembeye et complait 29 feux. — La baronnie de Lannecaube comprenait Lannecaube, Lube, Meillac et Mouhous; elle relevait de la vicomté de Béarn.

LANNE DE CASTAING (LA), éc. cod de Diusse.

Lanne de Casternau (La), lande, coe de la Bastide-Monréjau. LARMERASSE, vill. c. de Lespielle; ancienne commune. — Villa qua Lanagrassa vocatur, xi s. (cart. de l'abb. de Saint-Pé, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 326). — Lana-Grasse, 1365 (cens. f. 60). — Lanagrace, 1538 (réform. de Béarn, B. 855). — En 1385, Lannegrasse ressort. au baill. de Lembeye et comprenait 6 feux. — Lannegrasse était une dépendance du marquisat de Gassion.

LARREJUS, mis, détruit dès 1605, com de Castet. —
Larreyoux, 1675 (réform. de Béarn, B. 655, 1°77).
LAREE-LORGUE, éc. com de Saucède.

LABREMAJOUR, landes, c<sup>mo</sup> de Barraute-Camu, Montfort, Saint-Gladie-Arrive-Munein et Tabaille-Usquain. — *Lande-major*, 1675 (réform. de Béarn, B. 681, f 130).

LANKENIÀA, lande, co d'Audéjos.

LARREPATS, lande, cas de Diusse.

LARREPLAI, com d'Orthez. — Laneple, x° s° (cart. de l'abb. de Sordes, d'après Marcs, Hist. de Béarn, p. 229). — Laneplan, 1323 (cart. d'Orthez, f° 11). — Llaneplan, 1385 (cens.). — Lanaplan, 1536; Lanaplan, 1538 (réform. de Béarn, B. 713, f° 343; 754; 848, f° 6). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Lanneplàa ressort. au baill. de Larbaig et comprenait 30 feux.

LANNEPLÀA, lande, com de Came et de Saint-Dos.

LARREPUGEI, f. c. de Sancède. — Lanepoyes, 1385 f. 24). — Lane-Puyes, 1481 (not. d'Oloron, n° 5, f. 22).

LANNE-Rède (LA), éc. cºº de Maspie-Lalonquère-Juillac.

LANNES, fief, c'e de Pomps; mentionné en 1682 (réform. de Béarn, B. 671, f° 73). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

LANNES (LES), éc. c<sup>ne</sup> de Dognen.

LANNES (LES) ou LES LANDES, pays, arrond. de Pau.

—— Las Lanes, xiii\* s\* (fors de Béarn, p. 36). —

Ce nom s'appliquait au ressort d'une notairie qui comprenait Abère (o\*\* de Moriàas), Andoins, Arrien, Baleix, Eslourenties-Dabant, Eslourenties-Darré, Espéchède, Gabaston, Lespourcy, Limendoux, Maubec, Ouillon, Romes, Saint-Laurent, Sáubole, Serres-Moriàas et Urost. Le chef-tieu étaif Eslourenties-Dabant. — Cette notairie, unie à celle de Rivière-Ousse au xvi\* siècle, en fut séparée au xvii\*.

LARRUSSE (LE RUISSEAU DE), arrose Báigts et Ramous et se jette dans le Gave de Pau. — L'ostau de Lala-nusse (à Ramous), 1385 (cens. f° 9).

Larot, f. c. d'Igon. — La borie aperade Lanota, 1538 (réform. de Béarn, B. 807, f. 84).

LABOT, mont. c" d'Arudy.

Lanot (Ls), ruiss. qui arrose Morlàas et Serres-Morlàas et se jette dans le Luy-de-France.

LARSALOREE, bois, cºº de Sedze-Maubec; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, fº 234).

LARTABAT, c° d'Iholdy; mentionné au x11° s° (coll. Duch. vol. CXIV, f° 161). — La baronnie de Lantabat était vassale du royaume de Navarre. — On dit en basque Landibarre.

Lanusse, éc. c. de Poey (con d'Oloron-Sainte-Marie-Est).

Lanusse, éc. car de Samsons-Lion.

LANUSSE, f. c. d'Escos. — La Nusse, 1537 (ch. de Béarn, E. 426).

LANUSSE, fief, c° d'Assat. — La Nusse, 1538 (réform. de Béarn, B. 830). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

LANUSSE, fief, c. de Morlanne; mentionné en 1701 (dénombr. de Morlanne, E. 37), il était vassal de la vicomté de Béarn.

LARUSSE, h. cº de Came.

Lanusse, vill. c° de Miossens; ancienne commune réunie, le 16 août 1841, à Miossens. — Lanuce, x11° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 454). — Lanusce, 1318 (ch. de Béarn, E. 846). — Lanussa, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Lanusse formait avec Miossens et Carrère une circonscription appelée lo clau de Miossens, 1546 (réform. B. 752).

LANUSSE (LA), éc. c" de Baleix.

LAPADU, h. c. de Salies. — Padun, 1450 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f. 46). — Lapaduu, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f. 214).

LAPALLE (LE BUISSEAU), arrose la cne de Siros et va se jeter, par le canal des Moulins, dans le Gave de Pau.

LAPARXALÉ (LE COL DE), entre les c<sup>nee</sup> d'Iholdy et de Lantabat.

LAPATER, f. c<sup>ro</sup> de Sauvelade. — *Lapeyre*, 1385 (cens. f° 3).

I.APRDES, h. c<sup>ne</sup> de Séméac-Blachon. — Lapedas, 1538 (réform. de Béarn, B. 859).

LAPETRÈRE (LE MOULIN DE), coe d'Orthez.

LAPRITZ, f. c. d'Ossas-Suhare. — Lapitz de Suhare, v. 1475 (contrats d'Ohix, f' 21).

LAPISTE, vill. coe de Béhasque; ancienne commune réunie, le 16 octobre 1842, à Béhasque. — Lapista, 1513 (ch. de Pampelune).

LAPITÇA (LE), ruiss. qui arrose la coe de Sainte-Engrace et se jette dans l'Uhaïtxa.

LAPITZTOT, f. c.ºª d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

LAPIXE (LE COL DE), entre les cres de Lanne et de Montory. — Lo cogt aperat a la Piste, 1589 (réform. de Béarn, B. 808, 1 93).

LAPLACE, f. c\*\* de Castetnau-Cambiong. — La Place de Casteg-Nau, 1385 (cens. f. 32). — La Plassa de Camp-Loncq, 1538 (réform. de Béarn, B. 835). — Le fief de Laplace était vassal de la vicomté de Béarn et ressort. au baill. de Navarrenx. — Ce nom devrait être écrit La Place.

LAPLACE, h. c de Cescau.

LAPLAGER, f. c. de Montagut. — La Plainhe, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 798, f. 5).

LAPLAGNE, h. cae de Louvigny.

LAPORTE (LE BUISSEAU), qui coule à Cescau et se jette dans la Geule.

LAPORTE (LE RUISSEAU). — Voy. TAILLADE (LA).

LAPOUBLE, f. cºº de Loubieng; mentionnée en 1612 (réform. de Béarn, B. 816).

LAPOURYE, mont. coo de Bielle et de Sarrance.

LAQUIDÉE, lande et bois, coo de Monein. — Le bois Laquider, 1675 (réform. de Béarn, B. 661, f' 8).

Lan, h. détruit, cres de Bernadets et de Saint-Castin.

— En 1030, ce hameau dépendait de Saint-Castin (cart. de l'abb. de Saint-Pé).

— Saint-Martin de Lar est mentionné au x11° s° (Marca, Hist. de Béarn. p. 248 et 450).

LABAGNON, f. c. de Pau. — Laraignon, 1683 (réform. de Béarn, B. 679, f° 1). — Le fief de Laragnon était vassal de la vicomté de Béarn.

Laranhou, f. c<sup>ne</sup> d'Ousse, à Mondaut. — Laranhou, Laranhon, 1505 (not. d'Assat, n° 3, f° 22 et 25).

LARAGNOUS, f. ca. d'Arros (coa de Nay). — Laranhoet, 1385 (cens. fo 54).

LABANDUCH, bois, coe de Rivehaute.

LABBAIG (LE), pays, arrond. d'Orthez. — Vicaria de Larbat, 1194 (cart. de Sauvelade, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 504). — Larvallum, 1270 (ch. de Béarn, E. 419). — Archidiaconatus Larvallensis, xiii se (inscription tumulaire de Lescar). -Larbag, 1321 (cart. d'Orthez, f° 6). - La vallée de Larbaig tire son nom du ruisseau de Làa, qui l'arrose; elle comprend Aragnon, Biron, Castetner, Départ, Làa-Mondrans, Lanneplàa, Loubieng, les Marmous, Maslacq, Montestrucq, Ozenx, Sainte-Suzanne, Sarpourenx et Sauvelade. - Le Larbaig formait un archidiaconé du dioc. de Lescar; il avait peur ressort ce pays, plus le canton de Monein, sauf la cºº de Lucq. — C'était, en 1385, le siège d'un bailliage dont le chef-lieu était Castetner. Cette commune était aussi le siége du notaire de Larbaig. LARBAN, f. cne d'Asson; mentionnée v. 1540 (réform.

de Béarn, B. 787, f° 39).

LARBARENG, éc. coe d'Arrosès.

LABCABAIG (LE), ruiss. qui coule sur la coe de Sus et se jette dans le Lausset.

LARÇABAL, f. c. d'Isturits. — Larzabal, 1435 (ch. de Pampelune). — Le fief de Larçabal, créé en 1435, relevait du royaume de Navarre.

Labçabal (Le), ruiss. qui arrose la c<sup>ne</sup> de Hasparren et se méle à l'Esley.

LARCEBAU (LE) ou RUISSEAU D'ESCOUNEBIETS, prend sa source à Araujuzon, traverse Araux et Viellenave (c°a de Navarrenx) et se jette dans le Harcitanne.

LARCEVEAU, com d'Iholdy.—Larsaval, 1119; Larseval, 1167 (coll. Duch. vol. CXIV, fom 32 et 35).—
Larsavabau, 1477 (contrats d'Ohix, fom 51).—Larcabau, 1513 (ch. de Pampelune).—Larsavau, 1518 (ch. du chap. de Bayenne).—Larçaval, Larçaval, Larçaval, 1621 (Martin Biscay).—Larceveau-Cibits-Arros, depuis la réunion de Cibits et d'Arros: 20 juin 1842.—On dit en basque Larzabale.

En 1790, Lerceveau fut le chef-lieu d'un canton, dépendant du district de Saint-Palais, composé des communes d'Arhansus, Bunus, Hosta, Ibarrolle, Juxue, Larceveau-Cibits-Arros, Ostabat-Asme, Saint-Just-Ibarre, du c° d'Iholdy; Ainhice, du c° de Saint-Jean-Pied-de-Port.

LARDAS, fief, c<sup>oo</sup> de Salies; mentionné en 1385 (cens. f° 5). — Lardaas, 1538 (réform. de Béarn, B. 705, f° 67). — Lardasse (carte de Cassini). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

LAREDJAT, f. c\*\* de Jurançon. — Larexaa, 1488 (not. de Pau, n° 3, f° 26). — Larrecha, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 785, f° 117).

LARESTA (LE), ruiss. qui arrose la com de Cambo et se jette dans la Nive.

LABGENTÉ, f. coe de Bayonne.

LARGOULET (LE RUISSBAU), qui coule sur la c<sup>as</sup> de Maure et se perd dans le Louet.

LARIE (LE PIC DE), com d'Aydius et de Bielle.

LARINCQ, h. et hois, c\*\* de Monein. — Arinc, 1267 (cart. d'Oloron, f\* 58). — Larrinco, 1323 (ch. de Béarn, E. 953). — Larinc, 1441 (not. d'Oloron, n° 3, f\* 115). — Laryncq, 1548; Larings, 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f\* 5; 759).

LARLAS, marais, dans les landes du Pont-Long, c° de Buros; mentionné en 1468 (cart. d'Ossau, f° 373). LARLÈNE (LE COL DE), entre les c° d'Aste-Béon et de Gastel.

LARMANN, f. cºº d'Orthez. — Larmano, 1614 (réform. de Béarn, B. 817, fº 1).

LARMANOU, éc. c<sup>ne</sup> de Sedse-Maubec; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 253).

Lanoir, c<sup>m</sup> de Pau-Ouest; mentionné au xi<sup>\*</sup> s<sup>\*</sup> (Marca, Hist. de Béarn, p. 246). — Laroenh, 1243 (cart. d'Ossau, f<sup>\*</sup> 34). — Laroenh, 1540 (réform. de Béarn, B. 725, f<sup>\*</sup> 225). — Lo cami de la neu de Laroinh, 1645 (cens. de Lescar, f<sup>\*</sup> 121), bec entre Lescar et Laroin, sur le Gave de Pau. — En 1385. Laroin, réuni à Saint-Faust, comprenait 80 feux et ressort. au baill. de Pau. — Autrefois uni à Saint-Faust et à Monhauba, Laroin fut érigé en commune en 1774. — Laroin était un prieuré du dioc. de Lescar.

LABOUTIS, f. c" de Livron.

LABRAGOTER, fief, c<sup>--</sup> d'Ascarat; vassai du royaume de Navarre.

LARMAILLÉ, mont. case d'Arette et d'Issor.

LARRALDIA, h. c. de Villesranque.

LARRAMENDY, f. c. de Juxue. — Larramendi, 1621 (Martin Biscay). — Le fief de Larramendy relev. du royaume de Navarre.

LABRANCEU, bois, coo de Hosta.

LARRANDO (Ls), ruiss, qui arrose les c<sup>ecs</sup> de Menditte et de Béborléguy et va se perdre dans le ruisseau de Béborléguy.

LARRART (LE), ruiss. qui coule sur la c'e d'Ordierp et se jette dans l'Arangorène.

LARBASCA (Ls), ruiss. qui arrose la c<sup>se</sup> de Charritte-de-Bes et se perd dans l'Oyhanaco.

LARRAU, con de Tardets; anc. prieuré qui dép. de l'abb. de Sauvelade. — Sanctus Johannes de Larreun, 1174; l'ospitau de Larreun, 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, fo 36 et 43).

La rivière de Larrau prend se source dans la commune du même nom et se jette à Licq-Atherey dans le Saison. — Le col de Larrau est sur la frontière d'Espagne.

LARRE, f. cº de Jurançon. — Lare, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 785, f° 96).

LARRE (LA CRÉTE DE), mont. qui sépare les cos d'Arette et de Sainte-Engrace.

Labria, h. c. de Hasparren.

LABREDIEU, vill. c<sup>no</sup> d'Arrast; anc. c<sup>no</sup> réunie à Arrast le 16 octobre 1842. — *Larrobiu*, 1384 (not. de Navarrenx).

LABBERTU, fief, c° de Tabaille-Usquein, au hameau de Campagne. — Larribiu, 1784 (reg. des États de Béarn). — Le fief de Larrebiu relev. de la vicomté de Béarn.

LAREBURU (Le), ruiss. qui arrose la com de Mouguerre et se jette dans l'Uhandia.

Langua, f. coe de Geus (coa d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest).

LARRÉIA, h. cº de Barcus.

LARRÉLUCEÉ (LE), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> de Lécamberry et se perd dans le Hurbelça.

LABERSSORE, e'u d'Usterits; enc. annexe de la c'u de Cambo. — Sanctus Martinus de Larressorre, 1757

(collations du dioc. de Bayonne).

LARBBELE, com d'Arsacq. — Barbapodium, Liserat, Regula, 1° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 267). — Concentus Resulæ Silvestrensis, 1291 (rôles gascons). — Lo mostier de Larreule de Saubeste, 1343 (hommages de Béarn, f° 33). — La Reule, 1385 (cens.). — La Reule, 1538 (réform. de Béarn, B. 854). — Abbaye de Bénédictins (dioc. de Lescar), fondée en 977 sous l'invocation de saint Pierre; en 1773, cette abbaye fut supprimée et ses biens passèrent au séminaire de Pau. — En 1385, Larreule comprenait 32 feux et ressort. au baill. de Garos. — Larreule était le chef-lieu d'une notairie composée d'Aubin, Bournos, Caubios-Loos, Larreule, Mezeroles, Momas, Uzan et Uzein. — Le véritable nom serait La Regue.

LARRY, min, co de Saucède, sur le ruiss. d'Auronce; il appartenait à l'abb. de Lucq.

LABRETA, f. c. de Rébénac. — La Reyas, 1385 (cens. f. 68).

LARRIAU (Ls), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> de Cette-Eygun et se jette dans le Gave d'Aspe.

Librida, com de Saint-Paleis. — Nostre-Done de Larribar, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 22). — Larriba, 1513 (ch. de Pampelune). — Larribar-Sorhapuru, depuis la réunion de Sorhapuru: 12 mai 1841.

Larrieas (Lz russeau) ou Canou, coule sur la c<sup>no</sup> d'Autevielle-Saint-Martin-Bidéren et se jette dans le Gave d'Oloron.

LARRON (LE PONT), c. d'Arette, sur le Vert d'Arette; il tire son nom du Vert d'Arette, ruisseau autrefois appelé Larron.

LARRONDO, f. c. d'Ossas-Suhare; mentionnée en 1520 (contume de Soule).

LARRONDUA, f. c<sup>ue</sup> de Méharin. — *Larrando*, 1435 (ch. de Pampelune). — Le fief de Larrondua, créé en 1435, était vassal du royaume de Navarre.

Lancous, f. c. de Montestrucq; mentionnée en 1581 (réform. de Béarn, B. 808, f. 51).

Lanseque, fief, c<sup>so</sup> de Bérenx; mentionné en 1385 (cens. f° 9). — Larocque, 1538 (réform. de Béarn, B. 831). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn et ressort. au bailt. de Rivière-Gave.

LARBORY, vill. c<sup>30</sup> de Moncayolle; anc. c<sup>30</sup> réunie à Moncayolle le 5 août 1842. — Larrori, 1475 (contrats d'Ohix, f<sup>3</sup> 34). — Larori, 1607 (insin. du dioc. d'Oloron).

Larroussu, éc. cae de Ponson-Debat-Pouts; mentionné en 1675 (réform. de Béara, B. 648, f° 349).

LARBOUY, b.  $c^{ne}$  de Poey ( $c^{ee}$  de Lescar).

LARROUYAT, f. coe de Gan.

Laray, mont. cres d'Etsaut, de Laruns et d'Urdos. — Le ruisseau de Larry sort de cette montagne et se jette à Urdos dans le Gave d'Aspe.

Lans, mont. com d'Ante-Béon et de Louvie-Soubiron.

— Lers, 1675 (réform. de Béarn, B. 658, f. 658).

LARSUN, h. cad d'Andrein. — Larsuno, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 804, f° 24).

Larté, h. c. d'Orthez. — Llarte et Castanh, 1385 (cens. f. 9). — Lo parssan de Larta, 1536; Larthe, 1675 (réform. de Béarn, B. 665, f. 175; 713. f. 420). — En 1385, ce hameau, uni à Castaing, ressort. au baill. de Rivière-Gave et comprenait 33 feux.

LARU, h. c" de Maslacq.

LARUE, mont. en de Béost-Bagès.

LARUNS, arrond. d'Oloron; mentionné en 1096. —
Larus, 1154 (ch. de Barcelone, d'eprès Marca, Hist.
de Béarn, p. 356 et 465). — Laruntz, 1270 (ch.
d'Ossau). — Saint-Pierre de Larhuns, 1612 (insin.
du dioc. d'Oloron). — En 1385, Laruns comptait
114 feux et ressort. au baill. d'Ossau.

LARURS, vill. cºº de Berrogain; anc. cºº. — Laruntz, 1383 (contrats de Luntz, fº 84). — Loruntz, 1386 (not. de Navarrenx). — La deguerie de Laruns. dépendance de la Barhoue, formait un des sept vics de la Soule.

LABUSTALDÉA, h. c. d'Ahetze. — Larungeriz, xiii\* s° (cart. de Bayonne, f° 12).

LARUS (LE), ruiss. qui prend sa source sur la limite des com de Lucq-de-Béarn et d'Ogenne-Camptort et se jette à Vielleségure dans le Làs. — Lo Larrus. 1345 (hommages de Béarn, f° 37).

Lasabos, lande, c. de Lespielle-Germenaud-Lannegrasse.

LASAQUE, bois, cne d'Urdos.

LASCABES, f. c. de Bugnein. — Las Caves, 1386; las Caves, 1405 (not. de Navarrenx). — Le véritable nom serait LAS CABES.

LASCLAVERIES, c<sup>on</sup> de Thèze. — Las Claberies, 1547 (réform. de Béarn, B. 757, f° 1). — Ce nom devrait être écrit las Claveries.

Lascon, fief, c<sup>ne</sup> de Jaxu; vessel du royaume de Navarre.
Lascoure, canal dérivé du Gave de Pau, commence à
Narcastet, traverse Rontignon, Uzos, Mazères-Lezons, et finit à Gélos. — Lescorre de las Basses, 1485
(not. de Pau, n° 1, f° 58). — Lascore deu Guabe.
1538 (réform. de Béarn, B. 856).

LASERTIAB, f. cne de Livron.

LASERQUE, mont. c<sup>ne</sup> d'Iseste. — Lazerquou, 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f° 195).

Lasies (Le), ruiss. qui coule à Cette-Eygun et se jette dans le Gave d'Aspe.

LASPART, mont. cne de Béost-Bagès.

Lasque, vill. coe de Boueilh; anc. coe réunie à Boueilh en 1843.

Lassabaic (Le), ruiss. qui arrose la c<sup>ne</sup> de Labourcade et se jette dans la Lèze.

LASSABAIG (Ls), ruiss. qui prend sa source sur la c<sup>no</sup> de Ledeuix, traverse Verdets, Poey (c<sup>no</sup> d'Oloron-Sainte-Marie-Est), Saucède, et se jette dans le Gave d'Oloron.

LASSALLE, - Voy. SALLE (LA).

LASSANSAA (LE BOIS DE), c° de Pau, près de Billère. —
Lo bosc de Lasansaa, v. 1560 (réform. de Béarn,
B. 793, ſ° 9).

LASSE, con de Saint-Étienne-de-Beigorry. — Lasa, 1513 (ch. de Pampelune). — Santus Martinus de Lasse, 1764 (collations du dioc. de Bayonne).

Lassères (Les), lande, cod de Narp.

LASSERRE, com de Lembeye. — La Serre, xin° s° (fors de Béarn). — La Serre de Bic-Bilh, 1375 (contrats de Luntz, f° 101). — La Serra de Siro, 1538 (réform. du Vicbilh). Ce dernier nom vient d'une ferme appelée Siro (com de Crouseilles). — En 1385, Lasserre ressort. au baill. de Lembeye et comprenait 3 feux. — Ce nom et le suivant devraient s'écrire LA SERRE.

LASSERRE, h. c. de Montaner. — La Serre, xiii s' (fors de Béarn). — Saint-Martin de Lasserre, 1675 (réform. de Béarn, B. 652, f' 188). — C'était, au xiii siècle, le titre d'un archiprétré du dioc. de Tarbes.

Lasser (Lz), ruiss. qui prend sa source à Monassut-Audiracq, arrose Riupeyrous, Escoubès, Coslédàa-Lube-Boast, Sévignacq (c°a de Thèze), Mouhous, Taron-Sadirac-Viellenave, et se jette à Balirac-Maumusson dans le Gros-Léès.

LASSET (LE), petit ruiss, qui sépare les c<sup>ess</sup> de Morlàas et d'Ouillon et se perd dans le Luy-de-France. — L'arriu aperat l'Usset, 1645 (cens. de Morlàas, f' 143).

LASSBUBE, arrond. d'Oloron. — Sylvæ, 1305 (ch. de Béarn, E. 524). — La Seube d'Escot, 1385 (cens.). — Laseube, 1434 (not. d'Oloron, n° 3, f° 19). — La Seuba, 1540 (réform. de Béarn, B. 725, f° 291). — En 1385, Lasseube comptait 12 feux et ressort. au baill. d'Oloron. — Le véritable nom serait LA SEUSE.

La circonscription du canton de Lasseube n'a pas varié depuis 1790.

LASSEUDÉTAT, cºª de Lasseube. — La Saubetat, 1450 (reg. de la Cour Mejour, B. 1, fº 76). — Sauctus Martinus de Lasaubetat, 1609 (insinuat. du dioc. d'Oloron).

Lassus, f. c<sup>20</sup> de Momas. — La Suus, 1385 (cens. f. 48). Lassus (Ls), ruiss, qui coule sur la c<sup>20</sup> de Garlin et se jette dans le Groe-Léès. — Leste, 1542 (réform. de Béarn, B. 732, f. 40).

LASTOURTE, redoute, cod d'Anglet.

LASUNAN, éc. che de Livron:

LATARCE, h. cºº de Lécumberry; mentionné en 1708 (reg. de la comm'é d'Irissarry).

LATATE, bois, case de Bidache et d'Orègue.

Larça (Lz), ruiss. qui arrose Espelette et Larressore et se jette dans la Nive.

LATRIS, h. coe de Monein, mentionné en 1431 (cens. de Monein, CC. 1, fo 32).

LATURE, h. car de Denguin.

LATEA (LE), ruiss, qui prend sa source sur la c<sup>se</sup> de Halsou et se perd dans la Nive, après avoir arrosé Jatzou et Ustarits.

LATXÉ (LE), ruiss. qui sert de limite aux case de Jatxou et d'Ustarits et se jette dans le Latxa.

LAU, f. c<sup>∞</sup> de Vialer. — Lo, 1385 (cens. f° 58). —
Loo, 1542; la maison noble du Léo ou Los, 1673
(réform. de Béarn, B. 652, f° 98; 738, f° 5). —
Le fief de Lau était vassal de la vicomté de Béarn.
— D'après ces èxemples, la véritable orthographe
semble devoir être Loo.

LAU (LE), ruisseau. - Voy. Loou (LE).

LAU (LE), ruiss. qui prend sa source à Saint-Castin, arrose Saint-Armou et Anos et se jette dans le Luy-de-France.

LAUBEQUET, f. c" de Lalonquette.

LAUCIRAR (LE), ruiss. qui arrose Tardets-Sorholus et se jette dans le Saison.

LAUDURE, landes, c'e de Salies. — Lo boseq de Laudur, 1548 (réform. de Béarn, B. 762, f° 36).

LAUGA, f. c. de Monein. — Laugar, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 789, f. 63).

LAUGA, f. c<sup>∞</sup> d'Oràes. — *Laugas*, 1385 (cens. f° 14). LAUGA, f. c<sup>∞</sup> de Selies. — *Laugaa*, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f° 245).

LAUGA, fief, cod d'Andrein; mentionné en 1728 (dénombr. d'Andrein, E. 17), vassal de la vicomté de

LAUGADIASSE (LE), ruiss. qui arrose la c<sup>10</sup> de Laroin et se jette dans le ruisseau des Hies. — Laugadiassa, 1540 (réform. de Béarn, B. 725, f° 406).

LAUBIRASSE (LE), ruiss. qui prend sa source dans la cad'Arbouet-Sussaute, arrose Gabat, Ilharre, la Bastide-Villefranche, Bergouey, et se jette à Arancou

dans la Bidouse. — La Laufirasse, v. 1360 (ch. de Came, E. 425).

LAUBHBASSE (LE), ruiss. qui prend sa source à Domezaîn-Berraute, arrose Osserain-Rivareyte et se jette dans le Saison. — L'aygue aperade Laufirasse, 1547 (ch. de Béarn, E. 470).

LAUBIRE, bois et landes, cost d'Abitain, Arbouet-Sussaute, Autevielle-Saint-Martin-Bidéren, la Bastide-Villefranche, Bergouey, Ilharre et Osserain.— Nemus quod dicitur Laufire, 1256; Lauphire, xv° siècle (ch. de Came, E. 425).— Laufira, 1538 (réform. de Béarn, B. 855).

LAULHÉ, f. c. de Simacourbe. — Laulher, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 786, f. 26).

LAUMETTE (LE), ruiss. qui coule sur la ce de Lacq et se jette dans le Gave de Pau.

LAUR (LE), h. c<sup>re</sup> de Lescar. — Laurum, 1286 (ch. de Béarn, E. 267). — Lo Laur, 1457 (cart. d'Ossau, f° 159). — Le fief du Laur était vassal de la vicomté de Béarn.

LAUBCIRY, h. c. de Musculdy.

LAUBRDE, colline, coe de Luc-Armau. — La podge de Larrede, 1111° s° (fors de Béarn). — La Laurade, 1655 (cens. de Luc-Armau, CC). — Un des trois grands chemins vicomtaux de Béarn commençait à cette. colline, limite du Béarn et de la Bigorre, et conduisait à Somport, sur la frontière d'Espagne; une partie de ce chemin (de Somport à Oloron) était l'ancienne voie romaine de Saragosse en Aquitaine.

LAURET, fief, c<sup>ne</sup> de Jurançon. — La maison noble de Laurets, 1675 (réform. de Béarn, B. 677, f° 234). — Ce fief, créé en 1639, relevait de la vicomté de Béarn.

LAURETS (LES), éc. cas de Bizanos.

LAURHIBAR (VALLÉE ET RIVIÈRE DE), prend naissance à Mendive, traverse Lécumberry, Ahaxe-Alciette-Bascassan, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Jean-Pied-de-Port, et se jette dans la Nive.

LAURIERS (LES), h. coe de Bayonne.

LAURIGNA, mont. c.º de la Fonderie, sur la frontière d'Espagne.

LAURIO ET REY (LE BUISSEAU), prend sa source à Labeyrie et s'y jette dans le Luy-de-Béarn.

LAURIOLE (LE PIC), c<sup>ne</sup> d'Aydius, de Bielle et de Gère-Bélesten.

LAUROUA, f. c. de Salies. — Lauroa, Lauroaa, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f. 214 et 239).

Laurous, lande, coe de Castillon (coa de Lembeve).

Laus (Ls), ruiss. qui prend sa source à Lucq-de-Béarn et se jette dans le Gave d'Oloron, après avoir arrosé Ogenne-Camptort, Dognén, Jasses et Navarrenx.

Basses-Pyrénées.

Osies, x° s° (cart. de l'abb. de Lucq, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 269).

LAUSSADE (LE), ruiss. qui coule à Bellocq et se jette dans le Gave de Pau.

LAUSSAT, chât. cne de Pardies (con de Nay).

LAUSSET (LE), riv. qui prend sa source dans la come de Roquiague et se jette dans le Gave d'Oloron, après avoir arrosé les communes de Chéraute, l'Hôpital-Saint-Blaise, Préchacq-Josbaig, Gurs, Susmiou, Castetnau-Camblong, Araux, Viellenave (come de Navarrenx) et Araujuzon. — L'Aucet, 1384 (not. de Navarrenx). — L'ariu aperat Lauset, Laucet, 1536 (réform. de Béarn, B. 821, for 51 et 127).

LAUSTE, éc. c<sup>a</sup> de Lembeye.

LAVEDAN (LE COL DE), dans les montagnes de la c<sup>a</sup> des

Eaux-Bonnes, à Aas; il fait communiquer le départ.

des Basses-Pyrénées avec celui des Hautes-Pyrénées.

— Ce col tire son nom du pays de Lavedan (départ.

des Hautes-Pyrénées).

LAVIEGAVE, b. c. d'Artix. — On devrait écrire LA VIE-

LAVIGNOLLE, min, cne de Bescat.

LAXA (LE), ruiss. qui prend sa source à Ispoure, sépare cette commune de celle d'Ossès et se jette dans la Nive de Baïgorry.

LAXAGUE, fief, ce de Laguinge-Restoue; il était vassal de la vicomté de Soule.

LAXAGUE (LE), ruiss. qui coule à Ostabat-Asme et se perd dans la Bidouse. — Il y avait à Asme un fief de ce nom, qui était vassal du royaume de Navarre.

LAXABRE (LE), ruiss. qui arrose les c<sup>ns</sup> de Saint-Étiennede-Baïgorry et de Bidarray et se jette dans la Nive de Baïgorry. — *Latsari*, 1675 (réform. d'Ossès, B. 687, f° 40).

LAXAVY (LE), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> d'Arrast-Larrebieu et se mêle à l'Aphanire.

Laxia, h. cue d'Itsatsou.

Lay, c° de Navarrenx; mentionné en 1205 (ch. de Bérérenx). — Sent-Pee de Lay, 1412 (not. de Navarrenx, f° 65). — Lay-Lamidou, depuis la réunion de Lamidou: 18 avril 1842. — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Lay comptait 24 feux et ressort. au baill. de Navarrenx.

LAYERS, mont. c"e de Lourdios-Ichère et d'Osse.

LAYOU (Ls), riv. qui prend sa source à Lucq-de-Béarn et se jette dans le Gave d'Oloron, après avoir arrosé les c\*\* de Préchacq-Navarrenx, Lay-Lamidou, Dognen et Jasses. — L'arriu deu Layoo, 1391 (not. de Navarrenx). — Lo Lajo, 1393; lo Layo, 1448 (not. de Lucq).

LATEACO, f. c<sup>pe</sup> de Garos. — Layrac, 1385 (cens. f° 66).

LAYUS (LE), ruisseau qui prend sa source à Cescau et se jette à Viellenave (con d'Arthez) dans le ruisseau d'Uzan.

LAZABET (LB), aujourd'hui dépôt de mendicité, coe d'Anglet.

LAZABET (LE), ruines, coe d'Urdos; sur la route d'Espagne.

LAZIVE, mont. c<sup>n-e</sup> de Béost-Bagès et des Eaux-Bonnes. Lé, mont. c<sup>n-e</sup> de Béost-Bagès et de Louvie-Soubiron. Léaschilo (Le), ruiss. qui prend sa source dans les Pyrénées espagnoles, entre en France sur la c<sup>n-e</sup> des Aldudes et se perd dans le Lohitce.

Léarré, mont. cae d'Ossès.

LECH OU LEICH (LE), ruiss. qui prend sa source à Arnos et se jette dans le ruisseau d'Aubin, après avoir arrosé Doazon, Castillon (con d'Arthez), Pomps et Arthez.

LECHE, mont. et bois, cas d'Arette et de Sainte-Engrace.

— La singla de Lexe, 1589 (réform. de Béarn, B. 808, f° 94).

LECHONDO, mont. c\*\*\* d'Ossès et de Saint-Étienne-de-Baïgorry.

LÉCUMBERRY, com de Saint-Jean-Pied-de-Port; mentionné en 1402 (ch. de Navarre, E. 459). — Saint-Martin de Lecumberry, 1703 (visites du dioc. de Bayonne). — Sanctus-Martinus de Janits vulgo de Lecumberry, 1763 (collations du dioc. de Bayonne).

Ledux, ca d'Oloron-Sainte-Marie-Est. — Ledux, x s' (cart. de l'abb. de Lucq, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 269). — Leduixs, xiii s' (fors de Béarn). — Laduix, Laduixs, 1323 (ch. de Béarn, E. 953). — Laduix, 1344 (not. de Pardies, n° 2, f° 50). — Laduixm, 1374 (contrats de Luntx). — Sent-Martii de Leduxs, 1420 (not. de Lucq). — Leduix, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Leduch, 1779 (dénombr. de Goès, E. 30). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Ledeuix comptait 43 feux et ressort. au baill. d'Oloron.

LEDRUIX, fief, c<sup>so</sup> d'Estialescq. — L'ostau de Laduix qui es Esquialest, 1385 (ceus. f° 24). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn et ressort. au baill. d'Oloron.

LEDEUIX, lande, coe d'Esquiule. — Laduix, 1385 (cens. 1º 24). — Leduixs, 1456 (ch. d'Esquiule).

Léz, c<sup>m</sup> de Pau-Est; mentionné au x11° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 447). — En 1385, Lée comprenait 14 feux et ressort, au baill. de Pau.

Lists, con d'Accous; mentionné en 1215 (cart. de l'évêché d'Oloron, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 530). — Leet, 1449 (reg. de la Cour Majour,

B. 1, f° 16). — Les, 1538 (réform. de Béarn, B. 824). — Sancta-Maria de Lées, 1603 (insin. du dioc. d'Oloron). — Léés-Athas, depuis la réunion d'Athas. — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Léès ressort. au baill. d'Aspe et comprenait 29 feux.

Lúss (Lz), riv. qui prend sa source dans la c\*\* de Gardères (départ. des Hautes-Pyrénées) et se jette dans le Gros-Léès près de Ségos (départ. du Gers); elle arrose, dans les Basses-Pyrénées, les communes de Saubole, Lombia, Sedze-Maubec, Baleix, Anoye, Maspie-Lalonquère-Juillac, Simacourbe, Lembeye, Escurès, Lespielle-Germenaud-Launegrasse, Gayon, Castillon (c\*\* de Lembeye), Arricau, Vialer, Cadillon, Saint-Jean-Poudge, Conchez, Tadousse-Ussau, Diusse, Portet, Castetpugon et Moncla. — Le Léez d'arré, 1675 (réform. de Béarn, B. 652, f\* 211).

Léis (Le Gaos-), riv. qui se forme à Simacourbe par la réunion des ruisseaux de Mendane et de Riutort et se jette dans l'Adour près de Saint-Mont (départ. du Gers); elle arrose, dans les Basses-Pyrénées, les communes de Lussagnet-Lusson, Lalongue, Lannecaube-Meillac, Burosse-Mendousse, Taron-Sadirac-Viellenave, Mascaras-Haron, Balirac-Maumusson, Castetpugon, Garlin et Moncla. — L'aygue deu Les, 1542 (réform. de Béarn, B. 730, f. 51).

Léàs (La Parir-), ruiss. qui prend sa source à Luccarré, arrose Peyrelongue-Abos et Samsons-Lion et se jette à Lembeye dans le Léès.

Légabre (Le), ruiss. qui coule à Bidarray et se perd dans le Bestan.

Lécarcé (La), ruiss. qui prend sa source à Bidarray, sépare cette commune de celle de Louhossoa et se jette dans la Nive.

Legnère (Le), ruiss, qui sort de la montagne Anouillas (c° de Laruns) et se jette dans le Gave d'Ossau à Laruns.

LEGRÈRE (LE), ruiss. qui arrose la com de Gère-Bélesten et se jette dans le Gave d'Ossau à Géteu (com de Laruns).

LECHÈRE (LE PIC DE), co d'Arudy.

Legonre, mont. c<sup>∞</sup> d'Arette.
Léguron, vill. c<sup>∞</sup> d'Oloron-Sainte-Marie; anc. c<sup>∞</sup> réunie le 14 avril 1841 à Sainte-Marie, puis à Oloron en 1858. — Lugunhoo, 1375 (contrats de Luntz, f° 108). — Lugunhon, xiv° s° (cens.). — Legunhoo, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Sanctus-Johannes de Legunhon, 1612; Sanctus-Petrus de Legunhon, 1619 (insin. du dioc. d'Oloron). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Légugnon ressort. au baill. d'Oloron et comptait 11 feux.

Léguis, fief, coe d'Espiute. — La maison noble de Legié, 1675; Ligie, 1676 (réform. de Béarn, B. 864, for 1 et 27). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Lébembiscay, h. c. de Sare.

Lénerat (Lz), ruiss. qui arrose la c<sup>se</sup> de Larrau et se jette dans le Hurbelça.

Léntria, chât. c<sup>ne</sup> de Sare. — Lahet, 1233 (cart. de Bayonne, f° 28).

Leiganatuéca, mont. cao de Saint-Michel, sur la frontière d'Espagne.

Leicance, mont. com de Saint-Étienne-de-Baigorry.

Luicannague, fontaine, com de Bussunarite-Sarrasquette; c'est la source du ruisseau d'Aphat.

LEISARBACUE (LE), ruiss. qui arrose la cºº d'Itsatsou et se perd dans la Nive.

Leispans, h. c. de Saint-Étienne-de-Baïgorry. — Leizparz, 1513 (ch. de Pampelune). — Le ruisseau de Leispars arrose ce hameau et se jette dans la Nive de Baïgorry.

LEITOURE, éc. cod'Arthez.

LEKORRE, h. coe de Mendionde.

LEBBETE, arrond. de Pau. — Invidia, 1286 (reg. de Bordeaux, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 662). - Lambeya, 1318 (ch. de Béarn, E. 846). -Lambeye, 1367 (not. de Lucq). - Lembege, 1402 (cens.). — La vegarie de Lambege, 1538; Lembeya, 1542; Nostre-Dame de Lembeye, 1684 (réform. de Béarn, B. 649; 733, f° 5; 826). — Lembeye était un archiprétré du dioc. de Lescar. - Il y avait à Lembeye un couvent de Récollets, fondé en 1676, et un hôpital dépendant de l'abbaye de Sainte-Christine (Espagne). - En 1385, Lembeye comptait 58 feux et était le chef-lieu d'un bailliage comprenant le canton de Lembeye, moins les communes d'Anoye, Momy et Luccarré; le canton de Garlin, sauf Balirac-Maumusson, Boueilh-Boueilho-Lasque, Mouhous, Pouliacq et Ribarrouy; la co de Sévignacq (co de Thèze). — Lembeye était le ches-lieu d'une notairie composée des cnes du canton de Lembeye, moins Momy et Luccarré; du canton de Garlin, moins Boueilh-Boueilho-Lasque, Garlin et Pouliacq; de la cae de Saint-Laurent.

En 1790, le canton de Lembeye comprenait les mêmes communes que le canton actuel, moins celles d'Arricau, Arrosès, Aurions (sauf le village d'Idernes), Cadillon, Crouseilles et Lasserre.

LEMBETE, f. c<sup>ac</sup> d'Orion. — Lenbeye, 1614 (réform. de Béarn, B. 817, f° 2).

LEMBETE, fief, c<sup>10</sup> de Lagor, au hameau de Muret; mentionné en 1538 (réform de Béarn, B. 847). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn. LEMBEYE, fief, e<sup>ne</sup> de Salies; mentionné en 1385 (cens. f° 6). — Lembeye, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Le fief de Lembeye, vassal de la vicomté de Béarn, ressort. au baill. de Salies.

LEMBETE, h. coe de Lasseube.

LEMBIELLE, éc. c° de Sedze-Maubec; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 245).

Lème, c° de Thèze; mentionné au x111° s' (fors de Béarn). — Lema, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Lheme, 1777 (dénombr. E. 33). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Lème ressort. au baill. de Pau et comprenait 26 feux. — Au xv1° siècle, la seigneurie de Lème dépendait de la baronnie de Coarraze.

LRMS, f. c<sup>-0</sup> de Riupeyrous. — La Emz, 1535 (réform. de Béarn, B. 704, f° 175).

Lendresse, c° de Lagor. — Landresse, x1° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 399). — Landressa, 1194 (cart. de l'abb. de Sauvelade, d'après Marca, p. 504). — Lendressa, 1235 (réform. de Béarn, B. 864). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Lendresse comprenait 16 feux et ressort. au baill, de Pau.

LERGOUST, éc. cºº de Baliros. — L'Engoust, 1775 (terrier de Baliros, E. 300).

LENGOUST (LE CHEMIN DE), conduisait de Pau à Monein en suivant la rive gauche du Gave de Pau. C'était la route suivie pour aller du Béarn dans la Soule et la Navarre, par Navarrenx et Saint-Jean-Pied-de-Port. — Lengos, vill. détruit, paraît avoir été près de ce chemin, 1196 (Marca, Hist. de Béarn, p. 499). — Lo camp de Lengost qui confronte avec lo cami deu Senhor (à Jurançon), 1483 (not. de Pau, n° 1, ſ° 16). — Cami qui a existat de tout temps, 1766 (reg. des États de Béarn, délib. sur le chemin de Lengoust). — Ce chemin était très-fréquenté au x11° siècle, car Édrisi indique la distance entre Seint-Jean-Pied-de-Port et Monein.

Lépéner, mont. c™ des Aldudes.

Lénen, c° de Salies; mentionné au xu° s° (cart. de l'abb. de Sordes). — Sent-Bisentz de Leren, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 22). — Léren faisait partie de l'archiprêtré de Rivière-Gave (dioc. de Dax), de la subdélégation de Dax et du duché de Gramont.

LERLE, éc. c<sup>no</sup> de Ponson-Debat-Pouts; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 343).

LESCA, éc. cº d'Orthez.

Lescar, arrond. de Pau; ville fondée en 980 sur les ruines de Beneharnum, cité détruite en 841 par les Normands. — Beneharnum, Benearnum (Itin. d'Antonin). — Benarnus, civitas Benarnensium (notice des provinces). — Benarna, Benarnum (Grégoire de Tours). — Ecclesiola Beati Joannis-Baptistæ, Lascurris, 980 (cart. de Lescar). — Laschurris, 1128 (ch. d'Aubertin). — Alescar, 1170 (ch. de Barcelone, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 214, 121 et 471). — Laschar, x11° s° (ch. de Gabas). — Lascaa, x111° s° (fors de Béarn). — Diæcesis Lascurcensis, 1289; Lascurrensis, 1313 (Historiens de France, XXI, p. 544 et 559). — Lascar, 1394 (ch. de Buros, E. 359). — Lesca, Lasca, 1538 (réform. de Béarn, B. 844 et 847).

L'évêché de Lescar, neuvième suffragant de l'archevěché d'Auch, remplaça vers 980 l'évêché de Beneharnum, ruiné par les invasions normandes. Le diocèse de Lescar comprenait l'archidiaconé de Lescar, archidiaconatus Lascurrensis: l'archidiaconé de Soubestre, archidiaconatus Silvestrensis; l'archidiaconé de Larbaig, archidiaconatus Larvallensis; l'archidiaconé de Batbielle, arsidiagonat de Beghielle: l'archidiaconé de Vicbilh, archidiaconatus de Bigbilh. - L'évêché de Lescar fut supprimé en 1793, réuni à celui d'Oloron, puis incorporé en 1802 au dioc. de Bayonne. -- L'évêque de Lescar présidait les États de Béarn. — Lescar possède encore deux églises : Notre-Dame, ancienne cathédrale; Saint-Julien, ancien prieuré. - En 1582, il y avait la Maladrie de Lescar (ch. de la Chambre des Comptes, B. 2600). - Les Barnabites avaient un collége à Lescar. — En 1385, Lescar comprenait 187 feux et ressort, au baill, de Pau. - En 1643, la ville se divisait en quatre vics ou quartiers : la Ciutat, le Parvis, le vic de Debat l'Arriu, le Vialer. - Lescar était le chef-lieu d'une notairie dont le ressort comprenait Laroin, Lons, Monhauba, Saint-Faust et Siros.

LESCAE, fief, c<sup>no</sup> de Bellocq; créé en 1662, vassal de la vicomté de Béarp.

LESCAY (LE), ruiss. qui prend sa source dans la c<sup>me</sup> de Sault-de-Navailles, forme la limite des départ. des Basses-Pyrénées et des Landes et se jette dans le Luyde-Béarn près de Bonnegarde (départ. des Landes).

Lesconreix (Le ruisseau), arrose la cre de Misaget et se jette dans le Lestarzou. — Lo riu aperat Lescorrezs, 1538 (réform. de Béarn, B. 854). — Les commandeurs de Misaget avaient leur moulin sur ce ruisseau.

LESCOURE (LE MOULIN DE), com d'Estos. — Lo molin de Lescuba, 1614 (réform. de Béarn, B. 817, fog.).

LESCOURRE (LE RUISSEAU), arrose la c<sup>as</sup> de Lescar et se perd dans le Loou.

LESCUN, con d'Accous. — Lascun, 1077 (ch. de l'abb. de la Peña). — Alaschu, Alacchun, 1154; Alascun, 1170 (ch. de Barcelone, d'après Marca, Hist. de

Béarn, p. 324, 465 et 471). — Lescunium, 1398 (ch. de Béarn, E. 2290). — Lasquun, Sente-Aulalie de Lescun, 1609 (insin. du dioc. d'Oloron). — La baronnie de Lescun était la troisième grande baronnie de Béarn; elle relevait, ainsi que l'abbaye laïque de Lescun, de la vicomté de Béarn. — En 1385, Lescun comptait 63 feux et ressort. au baill. d'Aspe.

LESCUN, fief, coe de Larreule; maison mentionnée en 1385 (cens. f° 48), anoblie en 1492 et vassale de la vicomté de Béarn.

LESCUN, h. coe de Monein.

Lésiague (LE), ruiss. qui coule sur la co de Lanne et se jette dans le Vert du Barlanès.

LESPARRE (LE), ruiss. qui arrose Bellocq et se jette dans le Gave de Pau.

LESPELAT, mont. cost d'Aste-Béon et de Castet.

LESPELOUSE, mont. coe d'Etsaut.

LESPERON OU L'ESPERON, f. c\*\* de Bayonne, à Saint-Esprit; mentionnée en 1246 (cart. de Bayonne, f\* 36).

I.ESPIAU, f. c° de Bougarber; ancien hôpital pour les pèlerins, mentionné en 1170 (Marca, Hist. de Béarn, p. 486). — Lespiaup, 1290 (ch. de Béarn, E. 427).— Lespiaub, XIII° s° (fors de Béarn, p. 138).— L'espitau de Lespiaup, 1385 (cens. 1° 44).— Commenda Sancti Jacobi de Spinalba, 1527 (ch. des Barnabites).— Lespiau était une commanderie de Saint-Jean-de-Jérusalem qui dépendait de l'abbaye de Sainte-Christine (Espagne).— Au xvii° siècle, ce fut une propriété des Barnabites.— L'hôpital de Lespiau était placé dans les tandes du Pont-Long, sur le chemin Romiu.

LESPIAUT, f. c. de Monein. — Lespiaub, 1385 (cens. f° 36).

LESPIELLE, c<sup>ea</sup> de Lembeye. — Lespiele, 1385; Lespiele, 1402 (cens.). — Lespiela, 1538; Laspiela, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 786, f° 25; 833). — Lespielle-Germenaud-Lannegrasse, depuis la réunion de Germenaud et de Lannegrasse. — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Lespielle comprenait 18 feux et ressort. au baill. de Lembeye.

LESPONNE, éc. co de Bourdettes.

LESPONNE, lande, code de Baliros. — L'Espoune, 1775 (terrier de Baliros, E. 300).

LESPOURCE, c° de Morlàas. — Lustreporci, x11° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 450). — Lesporsii, 1385; Lesporcii, x10° s° (cens.). — Lesporsin, 1546; Lespoursin, 1683 (réform. de Béarn, B. 654, f° 275). — En 1385, Lespourcy comptait 10 feux et ressort. au baill. de Pau.

LESPREZE (LE), ruiss. qui arrose la c<sup>ne</sup> de Lurbe et se jette dans le Gave d'Aspe.

LESSANTÉ (LE), ruiss. qui coule à Urrugne et se perd dans l'Unxain.

LESSETTE, mont. c<sup>re</sup> de la Fonderie, sur la frontière d'Espagne.

LESSIA (LE), ruiss. qui arrose la cºº de Sare et se mêle à l'Uri. — Il y a une grotte du même nom dans la cºº de Sare.

LESSUNAGUE (LE), ruiss. qui coule sur la ce de Sare et se jette dans la Sogorria.

LESTAPIS, chât. c" de Lacq.

Lestapis, chât. c<sup>se</sup> de Mont (c<sup>on</sup> de Lagor). — L'ostau de Lastapis, 1385; Lastapies, 1402 (cens.). — Le château actuel est moderne.

Lestanzou ou l'Estannésou, ruiss. qui prend sa source dans les montagnes de Louvie-Juzon et se jette à Capbis dans le Béès. — Lestarresso, l'aygua aperade Lestares, 1538; Lestarreson, 1675 (réform. de Béarn, B. 656, f. 283; 779, f. 47; 854).

LESTÉ (LE), ruiss. qui coule à Castillon (c° de Lembeye) et se perd dans le Léès.

Lestelle, c° de Clarac; commune fondée au xiv° s° sur le territoire d'Asson, au quartier d'Artigaux. — La bastide de Lestelle, 1335 (réform. de Béarn, B. 673, ſ° 234). — Lestele, 1402 (cens.). — La Stela, 1429 (cens. de Bigorre, ſ° 153). — Lestelle, 1544 (ch. de Béarn). — Lastelle, 1544; l'Estelle, 1675 (réform. de Béarn, B. 673, ſ° 236; 746). — Saint-Jean de Lestelle, 1675 (terrier de Lestelle, E. 311). — En 1385, Lestelle ressort. au baill. de Nay et comprenait 32 feux.

LESTÈRE (LA CRÊTE DE), mont. c<sup>bes</sup> d'Accous, de Borce et de Cette-Eygun.

Leu (Le), h. c. d'Oràas; paroisse qui comptait 29 feux en 1385. — Lo Lu, Olu, xu s' (cart. de l'abb. de Sordes, p. 21 et 25). — Lo Leon, xu s' (fors de Béarn). — Le Lion (Froissart). — Le fief du Leu ressort. au baill. de Mu et relevait de la vicomté de Béarn.

LEUGAT, mont. c" d'Arudy.

Laucá-Josuá, f. c. de Pontacq.

Ler, mont. c° des Eaux-Bonnes, à Aas; mentionnée en 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f° 288).

LET (LE), ruiss. qui arrose la c<sup>ne</sup> de Gerderest et se jette dans le Gros-Léès.

LEYRE, bois, cne d'Arthez.

Láza (Lz), ruiss, qui arrose les cass de Lasseubétat et de Lasseube et se perd dans la Baïse.

Làze (La), ruiss. qui prend sa source dans la case de Cardesse, traverse Monein, Lahourcade, Pardies (case de Monein), Noguères, et se jette à Mourenx dans la Baïse. — La Leza, Lesa, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 789, fa 4 et 6).

Lezons, vill. co de Mazères; anc. co réunie à Mazères le 22 mars 1842. — Lezons, 1368 (ch. de Béarn, E. 1908). — Lesons, 1382 (contrats de Lunts). — Lezos, 1536; Lesons, 1546; Lesons, 1614 (réform. de Béarn, B. 709, fog; 817, fog). — Saint-Pierre de Lezons, 1714 (ch. du chap. de Lescar). — Il y avait une abb. laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Lezons comprenait 3 feux et ressort. au baill. de Pau.

LHERS, h. cne d'Accous.

Less, mont. c. d'Aste-Béon et de Castet. — Lers de Beon, 1443 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f° 122). — Lertz, 1486 (not. d'Ossau, n° 1, f° 63).

Lilas, mia, sur le Luy-de-France, cade Morláas. — Lo molin de Lias, 1538 (réform. de Béarn, B. 855). — Le nora de ce moulin vient d'Antoine de Lias, son propriétaire avant le xvi siècle, qui le donna aux Jacobins de Morlàas.

LIARRECQ (LE), lande, com d'Uzein, dans le Pont-Long.

— La lane aperat la Liareseq de l'Espitau (de Lespiau), 1463 (cart. d'Ossau, f' 119). — La peire appelée Liareseq, 1778 (terrier de Bougarber, E. 306).

LIABT (LE), ruiss. qui descend des montagnes d'Accous et se jette dans la Berthe.

LIBARRENX, vill. c<sup>30</sup> de Gotein; ancienne c<sup>30</sup> réunie à Gotein le 12 mai 1841. — Livarren, XIII<sup>6</sup> s<sup>6</sup> (cart. de Bayonne, f<sup>6</sup> 26). — Libarren, 1383 (contrats de Luntz, f<sup>6</sup> 84).

Libé (LE), ruisseau qui prend sa source à Orriule, sépare cette commune de celle d'Orion et se jette dans l'Arriugrand.

Libána, éc. c" d'Arthez.

Libieta, f. cod d'Ahaxe-Alciette-Bascassan. — Libiet, 1621 (Martin Biscay).

Libitrabénène, fief, c<sup>ne</sup> de l'Hôpital-Saint-Blaise; vassal du royaume de Navarre.

Libizi (LE), h. c. de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f. 272).

LICABLAIN (Ls), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> de Biriatou et se jette dans la Bidassoa.

Licenasse, chât. cao de Saint-Étienne-de-Baïgorry. —
Licaraçu, 1402 (ch. de Navarre, E. 459). — Licarasse, 1445 (coll. Duch. vol. CXIV, P 177). —
Lizarazu, 1525 (ch. de la Camara de Comptos).
— Lizaraçu, 1621 (Martin Biscay). — Le fief de
Licerasse relevait du royaume de Navarre.

LICHABE, f. c. de Bardos. — L'ostau de Lissave, 1502 (ch. de Navarre, E. 424).

LICHAGORNY, mont. cod 'Aussurucq.

LIGHARS, con de Tardets. — Lissans, 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, f. 43). — Lissans, v. 1475; Lixantz, 1480 (contrats d'Obix, f. 21 et 72). — Lexans, 1608; Saint-André de Lichans, 1678 (insin. du dioc. d'Oloron). — Lichans-Sunhar, depuis la réunion de Sunhar: 5 août 1842. — On dit en basque Lechanzu.

Liceanse, mont. c. de Lichans-Sunhar et de Lice-Atherey.

LICHABBE, plaine, com de Nay. — Lisarre, XIII° siècle (fors de Béarn). — Las tres vesiaus de Lixarre: Pardies, Sent-Avit et Baliros, 1449 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f° 10). — Cette partie de la plaine de Nay comprenait les trois communes de Baliros, Pardies et Saint-Abit.

LICHARRE, vill. cae de Mauléon; anc. cae réunie à Mauléon le 19 mars 1841. — Lo noguer de Lixarre (lieu d'assemblée judiciaire sous un nover), 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, f 43). - Sent-Johan de Lixare, 1470; la font de Sent-Johan de Lixare, 1481 (contrats d'Ohix, fo 9 et 100). — Lixarra, 1508 (ch. du chap. de Bayonne). - Licharre était le siége d'une juridiction, appelée la cour de Licharre, qui avait pour ressort tout le pays de Soule; les appels se portaient à la cour des jurats de Dax (départ. des Landes) et de là au sénéchal de Guyenne. — Les juges de la cour de Licharre étaient le châtelain de Mauléon, les dix potestats de Soule et les gentilshommes propriétaires : Au pays de Sole son dets potestats, es assaver : lo senhor deu Domec de Lacarri, lo senhor de Bimeinh de Domasanh, lo senhor deu Domec de Sibas, lo senhor de Olhaibi, lo senhor deu Domec d'Ossas, lo senhor d'Amichalgun de Charri, lo senhor de Genteynh, lo senhor de la Sala de Charrite, lo senhor d'Espes et lo senhor deu Domec de Cheraute. Los quoaus son tenguts de venir a tout le menhs de veitene a veitene a la Cort de Lixarre tenir cort ab lo Capitaine Castellan, 1520 (cout. de Soule).

Lichos, c° de Navarrenx. — Leszos, 1376 (montre milit. f° 123). — Lezos, 1385 (cens. f°12). — Lezos, 1391 (not. de Navarrenx). — En 1385, Lichos et Haute, son annexe, comprenaient 20 feux et ressort. au baill. de Sauveterre. — Au xv1° s°, Lichos ne formait qu'une commune avec Charre et Haute.

Lico, c<sup>on</sup> de Tardets. — Lic, 1386 (not. de Navarrenx). — Licq-Atherey, depuis la réunion d'Atherey, en 1843. — On dit en basque Ligui.

Liss, fief, c<sup>ne</sup> de Béost-Bagès; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 856), vassel de la vicomté de Béarn. Lies (La col de las), entre les case d'Aramits et de Lanne.

Lisses, f. et fontaine, coe de Jurançon; mentionnées en 1484 (not. de Pau, n° 1, f° 45). — La maison aperade deu Tienes, autrement de Lieste, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 785, f° 4).

Liet (Le col de), entre les c<sup>nes</sup> d'Accous et de Cette-Eygun. — Le ruisseau de Liet prend sa source au pic d'Isabe (c<sup>ne</sup> d'Accous) et se jette dans le Cuyala.

LIGARCE, mont. cod d'Osse.

Lief, f. cod de Monein. — Liger, 1658 (not. de Monein, n° 195, f° 112).

Lignac, h. c<sup>ac</sup> d'Ance; mentionné en 1765 (reg. des États de Béarn).

Lienac, h. c<sup>\*\*</sup> de Castéide-Gami. — *Linhac*, 1352 (not. de Pardies, n° 1).

Lieuray (Lz), ruiss. formé de l'Arberoue et du Laharane; il sert de limite aux c<sup>es</sup> de Bardos et de Bidache et se jette dans la Bidouse.

Limaquias, lande, c<sup>ne</sup> de Baigts; mentionnée en 1675 (réform. de Béarn, B. 665, f° 357).

LIMENDOUX, c° de Pontacq. — Luc-Mendos, 1385 (cens.). — Lucmendoos, 1547; Lucmendous, 1683 (réform. de Béarn, B. 654, f° 231; 757, f° 1). — En 1385, Limendoux comprensit 10 feux et ressort. au baitl. de Pau.

LINDURRE (LE COL DE), entre les c<sup>nee</sup> de Lantabat et d'Ostabat-Asme.

LINDUX, mont. c<sup>no</sup> de la Fonderie, sur la frontière d'Espagne.

Linsolz (Lz col bz), c<sup>ao</sup> de Lescun, sur la frontière d'Espagne.

Lion, vill. cae de Samsons; anc. cae. — Lo Leon, xiii se (fors de Béarn). — Aulioo, 1385 (cens. for 58). — Lo Lioo, 1544; lo Lion, 1546 (réform. de Béarn, B. 746). — Le Lyon, 1778 (dénombr. d'Anoye, E. 18). — En 1385, Lion ressort. au baill. de Lembeye et comprenait 4 feux. — Ce village dépendait de la clau d'Anoye.

Lioos, mont. cae d'Arette.

Liorez, f. c. de Salles-Mongiscard. — Oliorsze, 1385 (cens. f. 8). — Liorse, 1537; Liorsza, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 800, f. 12; 807, f. 75).

LIONBY (LE), ruiss. qui coule à Arette et se jette dans la Chousse.

Lire (La), fief, coe d'Orthez, aux Marmons; mentionné en 1677 (réform. de Béarn, B. 670, f° 320), vassal de la vicomté de Béarn.

Lissagus, f. c<sup>ne</sup> de Moncayolle, à Mendibieu; mentionnée en 1383 (contrats de Lunts, f. 84).

LISSAGUE (LE GRAND-), h. c" de Saint-Pierre-d'Irube.

— Lisague, XIII s' (cart. de Bayonne, f' 25).

Lissanne (Lz), ruiss, qui arrose la c<sup>ne</sup> de Luc-Armau et se perd dans le Louet.

Listo, vill. c<sup>5e</sup> de Louvie-Soubiron. — Lobier et Listo, 1487 (not. d'Ossau, n<sup>e</sup> 1, f<sup>e</sup> 39). — En 1385, ce village comptait 3 feux et ressortissait au baill. d'Ossau.

Livos (Lz), ruiss. qui prend sa source dans la c<sup>ne</sup> de Barcus et se jette dans le Vert à Esquiule, en séparant cette commune de celles d'Aramits, Ance, Féss et Oloron-Sainte-Marie. — L'ariu de Livaut, 1443 (contrats de Carresse, f° 307). — L'aigue aperade Lytoos, 1589; Littos, 1675 (réform. de Béarn, B. 659, f° 14; 808, f° 93).

Liunoa, pèlerinage, coe d'Espelette.

LIVRON, c. de Pontacq. — Livro, x11 s. (Marca, Hist. de Béarn, p. 454). — Livroo, 140a (cens.). — En 1385, Livron ressort. au baill. de Pau et comprenait 11 feux. — La seigneurie de Livron dépendait, au xv1 s, de la baronnie de Coarrage; elle fut plus tard érigée en baronnie vassale de la vicomté de Béarn.

Livnon, f. cne de Saint-Abit.

Liza, h. c. de Monein. — Lo Lisar, 1385 (cens. f. 36). — Lo Lizar, 1420 (not. de Lucq). — En 1385, ce hameau était réuni à celui du Trouith et l'on y comptait 24 feux; tous deux ressortissaient au baill. de Monein.

Lizàa, chât, c' de Gan.

Lizo (Ls), ruiss. qui prend sa source dans la c<sup>ne</sup> de Castillon (c<sup>ne</sup> de Lembeye) et se jette dans l'Arcis, après avoir arrosé Bordes (c<sup>ne</sup> de Lembeye), Arricau et Cadillon. — Lo Lizoo, 1542; le Lizeau, 1673 (réform. de Béarn, B. 652, f° 54; 730, f° 13). — Liseau, 1753 (dénombr. de Castillon, E. 25).

LOGE (LA), éc. c" d'Asasp.

Logas, fief, c<sup>ne</sup> de Saint-Jean-Pied-de-Port; vassal du royaume de Navarre.

LOGUE, h. c" de Musculdy.

LOUILUÇU, montagne, c<sup>ne</sup> des Aldudes, sur la frontière d'Espagne.

LOHIOLA (LE), ruiss. qui coule sur la c" d'Iholdy et se perd dans l'Oxarty.

LORITCE (LE), ruiss. qui sort des Pyrénées espagnoles et se jette dans la Nive de Baïgorry sur la c° des Aldudes.

LOBITÉGUY, fief, c\*\* de Saint-Jean-Pied-de-Port. —
Loytegui, 1621 (Martin Biscay). — Ce fief relevait
du royaume de Navarre.

LOHITZUN, con de Saint-Palais. — Lohitzun, 1476 (contrats d'Ohix, son 39). — Lohitzun, xviio siècle (ch. d'Arthes-Lassalle). — Lohitzun-Oyhercq, depuis la réunion d'Oyhercq: 13 juin 1841.

LOLAU (Lz), ruiss. qui coule sur la c<sup>no</sup> de Castet et se jette dans le ruisseau de Lacondre.

Low, éc. cao de Ponson-Debat-Pouts; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, fo 359).

LOMBART, fief, cae de la Bastide-Clairence. — Il relevait du royaume de Navarre et fut créé en 1780 en faveur de Sauveur Lombart, maire de la Bastide-Clairence dès 1750.

LOBBIA, c° de Morlàas. — Lombiaa, 1402 (cens.). —
Lombyaa, 1490 (ch. d'Eslourenties, E. 359). —
Lombian, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). — En
1385, Lombia ressort. au baill. de Montaner et
comprenait 10 feux. — Lombia était un membre de
la commanderie de Malte de Caubin et Morlàas.

Loubré, f. cne de Mirepeix.

LOMBRÉ (LE), ruiss. qui coule sur la c<sup>50</sup> d'Arette et se perd dans la Chousse.

LONGON, coa d'Arzacq. — Lonso, 1538; Lonson, 1673 (réform. de Béarn, B. 652, fo 185; 854).

LONDAÏTS, f. c<sup>ne</sup> d'Ayherre. — Londayz, 1621 (Martin Biscay).

Lons, c° de Lescar. — Lod, x1° s°; Sanctus-Petrus de Alod, 1101 (cart. de Lescar). — Laoos, 1170; Loth, Los, x11° s°; Laos, 1214 (ch. de l'abb. de Sauvelade, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 375, 383, 446, 486 et 530). — Leos, 1385 (cens.). — Loos, 1540; Leoos, 1546 (réform. de Béarn, B. 725, f° 231). — En 1385, Lons comptait 31 feux et ressort. au baill. de Pau. — Lons, qui était une des petites baronnies de Béarn, fut érigé en marquisat en 1648, comprenant Abitain, Anoye, Baleix, Castillon (c° de Lembeye), Juillac, le Leu, Lion, Lons, Maspie, Oràas, Peyrède, Sauvagnon et Viellepinte.

L'étang de Lons qui figure sur la carte de Cassini a été desséché.

Loos, vill. c" de Caubios; anc. c" réunie à Caubios le 22 mars 1842. — Alos, 1376 (montre militaire, f° 33). — Los, 1385 (cens.). — A cette époque, Loos comprenait 13 feux et ressort. au bail. de Pau.

Loos (Lz), ruiss. qui coule à Tadousse-Ussau et se jette dans le Léès.

Loou ou Lau (LE), ruiss. qui prend sa source sur la c<sup>ne</sup> de Bizanos, arrose Pau, Billère, Lons, Lescar, et se jette dans le Gave de Pau. — Lo Lou, 1450 (reg. de la Cour Majour, B. 1, 1º 66).

LOPEINA, f. cne de Suhescun.

LORMAND (LE), f. c. de Pau, dans les landes du Pont-Long. — La metairie d'Anoes, la metairie de Danois, la metairie du Norman appelée lo Bosquet, 1558 (ch. du Lormand). — Les meteries du Roy autrement Norman, 1675 (réform. de Béarn, B. 650, 1° 253). — Les Anois, 1785 (ch. de Buzy, AA. 2). — Le nom actuel de cette ferme paraît être une corruption de celui d'une famille Normand qui en était propriétaire au xvi siècle.

LORTHE, éc. c™ d'Arrosès.

Lonzàn, h. c<sup>no</sup> de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f° 281).

Losco, montagne, c<sup>nes</sup> de Licq-Atherey et de Sainte-Engrace.

LOUBAGNON, éc. co d'Arbus. — Looubagnon, 1775 (terrier d'Arbus, E. 298).

Lousé, h. c. de Sévignacq (c. de Thèze). — Lobee, 1547, le parsan de Lubbet, 1673; la seigneurie de Loubée, 1683 (réform. de Béarn, B. 652, f. 180; 653, f. 181; 757, f. 48). — Le fief de Loubé était vassal de la vicomté de Béarn.

LOUBÈRES (LES), h. c. de Sedze-Maubec; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f. 322).

LOUBIERG, c° de Lagor. — Lobiem, 1286 (reg. de Bordeaux, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 662). — Lobiem, Lobiheng, 1286 (Gall. christ. I, instr. Lescar). — Lobiemh, xiii siècle (fors de Béarn). — Lovienh, 1385 (cens.). — Loubiem, Louvienh, 1675 (réform. de Béarn, B. 668, f° 182; 682, f° 263). — Anc. archiprètré dép. de l'archidiaconé de Larbaig. — En 1385, Loubieng ressort. au baill. de Larbaig et comprenait 127 feux.

Lousix, vill. c<sup>ne</sup> de Castéra; anc. c<sup>ne</sup> réunie à Castéra le 30 décembre 1844. — Lobix, 1385; Lobis, xiv<sup>e</sup> s<sup>e</sup> (cens.). — Lobixs, 1429 (cens. de Montaner, f° 16). — Loubis, 1673 (réform. de Béarn, B. 652, f° 34). — En 1385, Loubix ressort. au baill. de Montaner et ne comprenait qu'un seul feu.

LOUBORY, h. c. d'Artigueloutan. — Lo Boey, 1457 (cart. d'Ossau, fo 177). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn.

LOUBOUS (LA LANDE DE), c<sup>ne</sup> de Bénéjac. — Loboos, xiv<sup>e</sup> s<sup>e</sup> (ch. de Labatmale, E. 360).

LOURIT (LE), ruiss. qui prend sa source près de la c<sup>ne</sup> de Gardères (départ. des Hautes-Pyrénées) et se jette dans le Louet à Bentayou-Sérée. — Uns petite aiguete aperade lo Loey, 1538; le Loeyt de Darrer, 1682 (réform. de Béarn, B. 648, f° 100; 852).

Loussous, mont. et lac, c. des Eaux-Bonnes, sur la limite du départ. des Hautes-Pyrénées.

LOURT (LE), riv. qui prend sa source sur la c<sup>se</sup> de Ger et se jette dans l'Adour près de Castelnau-Rivière-Basse (départ. des Hautes-Pyrénées); elle traverse, dans les Basses-Pyrénées, les communes d'Aast, Ponson-Dessus, Ponson-Debat-Pouts, Montaner, Pontiacq - Viellepinte, Bentayou-Sérée, Castéra-Loubix et Labatut-Figuère. — Lo Loyt, 1555; le Lougt, 1673; le Lougt-Daban, 1682 (réform. de Béarn, B. 648, f 100; 652, f 34; 806, f 83). Lougus, mont. c\*\* de Lourdios-Ichère et d'Osse.

LOUBOSSOA, c° d'Espelette. — Beata Maria de Lahaussoa, 1683; Louhossoŭa, 1690 (collations du dioc. de Bayonne). — Montagne-sur-Nive, 1793.

LOUIS XIV (LA REDOUTE DE), sur les coes de Biriatou et d'Urrugne.

LOUMAGNE, f. c" de Lannecaube-Meillac.

LOUMÉ (LE COL DE), dans les montagnes de la commune d'Etsaut.

Loup, f. c<sup>be</sup> de Gurs. — Lo Lau, 1385 (cens. f 30). — Lo Lop, v. 1560 (réform. de Béarn, B. 796, f 6).

LOUP (LE MOULIN DU), coe de Monein; mentionné en 1710 (not. de Monein, n° 211, f° 42).

Loupé, mont. c<sup>ue</sup> de Borce.

LOUPRICE (LE), ruiss. qui sort des landes du Pont-Long à Serres-Castet et se perd dans le Loussy.

LOUPIEN, h. cod de Monein. — Lopienh, 1385 (cens. follows, p. 1657 (not. de Monein, policient, poli

Lounau, f. c' de Nay.

Lourdios, con d'Accous; ancienne annexe de la come d'Osse. — Ordios, 1695 (dénombr. d'Aspe, E. 19). — Lourdios-Ichère, depuis la réunion d'Ichère. — Le vrai nom serait Ourdios.

Lourdios (Ls), ruiss. qui sort des montagnes de Léès-Athas et se jette dans le Gave d'Aspe à Asasp, après avoir arrosé Lourdios-Ichère et Issor. — L'aggue aperade Lurdios, 1538 (réform. de Béarn. B. 824). — L'Ordios, 1702 (dénombr. d'Issor, E. 31). — Le vrai nom serait L'Ourdios.

LOURTICA (LE COL DE), c<sup>nes</sup> d'Accous et d'Aydius. Lourtous, mont. c<sup>nes</sup> de Bilhères et de Sarrance.

Lous ou Lours (LE), ruiss, qui prend sa source à Thèze et se jette dans l'Adour à Hinx (départ, des Landes) après avoir arrosé, dans les Basses-Pyrénées, Lème, Méracq, Vignes et Aracq. — Fluvius qui dicitur Lossium, x11° s° (Gall. christ. inst. Dax).

Louséné (LE), ruiss. qui descend des montagnes de Béoet-Bagès et se perd dans l'Ouzon.

Louspaus, f. c. de Saint-Castin. — Lous Paus, 1535 (réform. de Béarn, B. 704, f. 170).

Loussy (Ls), ruiss, qui se forme à Bougarber de la réunion de l'Aiguelongue et de l'Uilhède, traverse Uzein et Momas et se jette dans le Luy-de-Béarn. — L'aigue aperade lo Locii, 1457 (cart. d'Ossau, f° 227). Loustalot, éc. cº de Nay; ancienne forge de fer. -Le martinet de Loustalot, 1771 (intendance).

Loustau, f. c" d'Ispoure.

LOUSTAU, fief, coe de Tabaille-Usquain; mentionné en 1666 (réform. de Béarn, B. 683, fo 1), vassal de la vicomté de Béarn.

LOUSTE, montagne, com de Castet et de Louvie-Juzon; mentionnée en 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f° 60).

Louvir, f. c. de Jurançon. — L'ostau deu senhor de Lobier aperat Sent-Sadarnii pres de Pau, Sent-Johan de Sant-Sadarnii, 1485 (not. de Pau, nº 1, ſº 50 et 51). — La maison de Sanct-Cedarin, 1538; la seigneurie de Saint-Saderny autrement de Louvie, 1675 (réform. de Béarn, B. 677, ſº 266; 850, ſ° 28). — Le fief de Louvie était vassal de la vicomté de Béarn. — Le nom de cette ferme vient des seigneurs de Louvie-Soubiron, qui en étaient propriétaires dès le xvº siècle.

LOUVIE-JUZON, com d'Arudy. — Luperium, 1100 (ch. de Mifaget). — Lobier, 1154 (ch. de Barcelone, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 405 et 465). — Lobiert-Juso, 1270 (ch. d'Ossau). — Lobiert-Juso, 1270 (ch. d'Ossau). — Lobier-Jusoo, 1385 (cens.). — Lobier-Jusoon, 1538; Lobie-Juso, 1614; Loubié, 1675 (réform. de Béarn, B. 657, f' 4; 817; 860). — En 1385, Louvie-Juzon comprenait 80 feux et ressort. au baill. d'Ossau.

LOUVIE-SOUBIROR, com de Laruns. — Lobiher-Susoo, 1376 (montre milit. for 118). — Lobier-Susoo, 1414 (ch. de Louvie-Soubiron, E. 360). — Lovier-Sobiroo, 1489 (not. d'Ossau, nor 1 for 121). — Lobier-Sobiron, 1538 (réform. de Béarn, B. 850). — Sanctus-Martinus de Louvie, 1606 (insin. du dioc. d'Oloron). — Lovier-Souviron, 1612 (ch. de Louvie-Soubiron, E. 360). — Lobie-Souviron, 1675 (réform. de Béarn, B. 658, for 149). — Eu 1385, Louvie-Soubiron comprenait g feux et ressort, au baill. d'Ossau. — Ce village formait avec Listo une ruffe-baronnie érigée en 1615, vassale de la vicomté de Béarn; toutefois, dès 1538 le seigneur se qualifie de prumer rufabaron.

LOUVIGNY, c<sup>est</sup> d'Arzacq. — Vicecomitatus Lupiniacensis, v. 984 (cart. de l'abb. de Larreule, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 269). — Lobinhom, 1272 (Recognitiones feodorum, n° 75; Archives historiques de la Gironde, t. III). — Castrum de Lovinherio, 1307 (rôles gascons). — La baronie de Lobinher, 1443 (contrats de Carresse, f° 247). — Lobinhe, 1513 (not. de Garos). — Louvignher, 1552 (ch. d'Escout, E. 359). — La compté de Lovignier, 1675 (réform. de Béarn, B. 667, f° 269). — Ancienne

vicomté vassale des comtes de Gascogne, puis comté dépendant du duché de Gramont. — Louvigny faisait partie de la Chalosse et de la subdélégation de Saint-Sever (départ. des Landes).

C'est dans l'église Saint-Martin de Louvigny que le chapitre épiscopal de Lescar se retira lors de l'établissement du protestantisme en Béarn.

LUBE, vill. co de Coslédàa; anc. co. — Luba, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). — En 1385, Lube ressort. au baill. de Lembeye et comprenait 3 feux. — Ce village dépendait de la baronnie de Lannecaube.

Luc, con de Lembeye. — L'espitau deu Luc, 1385 (cens. fo 62). — Luc-Armau, depuis la réunion d'Armau. — Ancienne commanderie de Malte dépendant de celle de Caubin et Morlàas. — En 1385, Luc comptait 4 feux et ressort. au baill. de Montaner.

Luc (Le col de), c<sup>oo</sup> d'Asson et de Louvie-Juzon. Luc (Le moulin de), c<sup>oo</sup> d'Ustarits, sur la Nive. — *Molen-dinum de Luco*, 1322 (rôles gascons).

Luc (Les posses de ), limite ancienne des landes du Pont-Long avec les cres de Bizanos et d'Idron. — Las fosses aperades de Luc, 1457 (cart. d'Ossau, f° 161).

Luciandon, h. cºº de Bentayou-Sérée. — Luccardon, 1682 (réform. de Béarn, B. 648, f° 116).

Lucat, f. c. de Loubieng. — Lo Lucquat, 1540 (réform. de Béarn, B. 726, f. 25).

Luccarre, coa de Lembeye. — Lucarree, xiii sa (fors de Béarn, p. 204). — Lucarrer, 1385; Lucarer, 1402 (cens.). — Lucarrer, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — Luccarré était un membre de la commanderie de Malte de Caubin et Morlaès. — En 1385, ce village ressort. au baill. de Montaner et comptait 12 feux.

Lucar (Ls), ruiss. qui coule à Andoins et se jette dans le Luy-de-France.

LUCGARRIER, com de Pontacq. — Luc-Gariee, 1385 (cens.). — Lucgarier, 1434 (not. d'Oloron, n° 3, f° 21). — Lucq-Garié, 1675 (réform. de Béarn, B. 677, f° 87). — En 1385, Lucgarrier ressort. au baill. de Pau et comprenait 14 feux.

Lucharry, bois, coe de Cette-Eygun.

Luce, f. com de Saint-Faust. — Luc, 1385 (cens. f 56).

Lucq ou Lucq-de-Béarn, c° de Monein. — Villa de Luco, villa quæ vocatur Luc, 1° siècle; Sanctus-Vincentius de Sylva-Bona, 11° siècle (cart. de l'abb. de Lucq, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 202, 269 et 272). — Lucus, 1323 (ch. de Béarn, E. 953). — Sent-Bisentz de Luc, 1365; lo mostier de Sent-Vinssentz de Luc, 1426 (not. de Lucq). — Ancienne abbaye de Bénédictins fondée au x° siècle par Guillaume Sanche, comte de Gascogne; au xv11° siècle, propriété des Barnabites de Lescar. — En 1385, Lucq-de-Béarn comptait 241 feux et ressort. au baill. de Navarrenx. — La notairie de Lucq comprenait Lucq et Saucède.

Lucq-Bieilh, h. c\*\* de Lucq-de-Béarn. — Luc-Vielh, 1369 (not. de Lucq). — Luc-Bieil, 1691 (comptes de l'évêché d'Oloron).

Lucos (Lzs), éc. c<sup>be</sup> de Montagut; mentionné en 1776 (terrier de Montagut).

Lucos (LES), h. code Lescar. — Lo parson deus Lucqs, 1643 (cens. de Lescar, fo 391).

Lucs (LES), lande, c<sup>ee</sup> de Castillon (c<sup>ee</sup> de Lembeye). Lucu (LE), ruiss, qui coule sur la c<sup>ee</sup> d'Ayherre et se jette dans la Joyeuse.

Luns, h. c.º de Castétis. — Lo caperas de Luntz est mentionné en 1376 (montre milit. f. 46).

Lupié (LE), éc. cae de Barzun.

LUBBE, c° d'Oloron-Sainte-Marie-Est. — En 1385, Lurbe comprenait 14 feux et ressort. au baill. d'Oloron. — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn.

Lurdé (Le col de), c<sup>ne</sup> de Laruns, entre les montagnes Anouilles et Arcizette.

LURIEN, montagne, c<sup>ne</sup> de Laruns. — Eslurien, 1675 (réform. de Béarn, B. 658, f° 181).

LUBTALORG, mont. cos d'Accous et de Cette-Eygun. LUSQUE, mont. et bois, cos de Laruns; mentionnés en

LUSQUE, mont. et bois, c<sup>ee</sup> de Laruns; mentionnés en 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f° 9).

Lussagner, c° de Lembeye. — Lucenhet, x11° siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 450). — Lucenhetum, 1312 (ch. de Béarn, E. 634). — Lucenheg, 1385; Lusanhet, 1402 (cens.). — Lussanhet, 1482 (ch. de Béarn). — Luzanet, 1538; Lusaulhet, v. 1540; Lusseignet, 1681 (réform. de Béarn, B. 653, f° 298; 805, f° 4; 820). — Lussagnet-Lusson, depuis la réunion de Lusson. — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Lussagnet comprenait 8 feux et ressort. au baill. de Lembeye.

Lussaener, éc. code Bourdettes.

Lusson, vill. c. de Lussagnet; anc. c. . . . . . . . . . . . Lusson, 1385; Lusson, xiv siècle (cens.). . . . Lussun, 1777 (terrier de Lube, E. 205). . . . En 1385, Lusson ressortissait au baill. de Lembeye et comprenait 13 feux.

LUXE, con de Saint-Palais; ancien prieuré du dioc. de Dax. — Luxa, x11° s° (coll. Duch. vol. CXIV, f° 32 et 35).—Luixe, x111° s° (cart. de Bayonne, f° 80).

— Lucza, 1384 (coll. Duch. vol. CX, f° 86). —
Nostre-Done de Lucze, 1472 (not. de la BastideVillefranche, n° 2, f° 22). — Luze-Sumberraute,
depuis la réunion de Sumberraute: 27 juin 1842. —
Le comté de Luxe relevait du royaume de Navarre.
— Au xviii° siècle, Luxe était une souveraineté qui
appartenait aux Montmorency (reg. de la maîtrise
des eaux et forêts, B. 4012). — On dit en basque
Lukuce.

LUY-DE-BÉARN (LE), riv. qui prend sa source à Andoins, se réunit près de Gaujacq (départ. des Landes) au Luy-de-France pour se jeter dans l'Adour à Tercis (départ. des Landes), après avoir arrosé dans les Basses-Pyrénées les care de Morlàns, Serres-Morlàns, Buros, Pau, Montardon, Serres-Castet, Sauvagnon, Caubios-Loos, Uzein, Aubin, Momas, Mazeroles, Larreule, Uzan, Bouillon, Geus (con d'Arzacq), Pomps, Morlanne, Haget-Aubin, Saint-Médard, Labeyrie, Lacadée et Sault-de-Navailles. - Lunius, 1101 (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 375). — Lui, 1170 (cart. de Sordes, p. 44). — Lo Huy, 1286 (Gall. christ. instr. Lescar). - L'aygue deu Luy, 1457 (cart. d'Ossau, 184). — Lo Luy de Berlana, v. 1540; le Lun, 1673 (réform. de Béarn, B. 654, f° 251; 791, fo 101). — Lou Leuy, 1756 (dénombr. d'Uzein, E. 45). — Le nom de Luy-de-Béarn a été donné à cette rivière parce qu'elle arrose une grande partie du Béarn et pour la distinguer du Luy-de-France.

LUY-DB-FRANCE (LE), riv. qui prend naissance à Limendoux et se réunit au Luy-de-Béarn près de Gaujacq (départ. des Landes); elle traverse dans les Basse Pyrénées les communes d'Andoins, Ouillon, Morlàas, Saint-Jammes, Maucor, Higuères-Souye, Bernadets, Saint-Armou, Anos, Barinque, Lasclaveries, Astis, Auriac, Thèze, Argelos, Viven, Auga, Lème, Séby, Méracq, Mialos, Vignes, Louvigny, Arzacq, Garos, Cabidos, Malaussanne et Montagut. — Lo Luy, 1540; le Lui, le Lun, le Lu, 1673; le fleuve du Luuy, le Lééu, 1675; le l'Huy, 1683 (réform. de Béarn, B. 652, f 12, 64, 180, 327; 654, 1 232; 667, f° 270; 725, f° 203). — Le Lieu, 1701; le Leü, 1728 (dénombr. de Morlèas, E. 37). — Le nom de Luy-de-France a été appliqué à cette rivière parce qu'elle a la plus grande partie de son cours hors du Béarn.

LUXER, anc. chapelle, come de Bugnein. — Nostre-Done de Luyer, 1391 (not. de Navarrenx).

Luyos, h. c. de Cabidos. — Les Luyos, 1675 (réform. de Béarn, B. 667, f. 269). — Ge hamean dépendait du comté de Louvigny. Luy-Viell (Le), bras du Luy-de-Béarn, à Caubios-Loos.

— La agau bielhe et canau antique aperat lo Luy Bielh,
qui es enter lo Pont-Lonc et l'aygue deu Luy, 1457
(cart. d'Ossau, f° 222).

Luz (LE), ruiss. qui prend sa source à Boedarros, arrose les communes de Bruges, Arros (cºº de Nay), Saint-Abit, Pardies (cºº de Nay), Baliros, et se jette dans le Gave de Pau.

Luzoué (La), ruiss. qui prend sa source sur la c° de Lahourcade, arrose Noguères, Mourenx, Os-Marsillon, Abidos, et se jette à Lagor dans le Gave de Pau.—Luzies, 1344 (not. de Pardies, n° 2, 1° 56).
 Lo Luzué, 1607 (reg. de Lagor, FF. 3, 1° 54).
 Le Luzvé, 1719 (dénombr. de Sauvelade,

E. 43). — Le Luzouer, 1763 (terrier de Lagor, E. 267). — Luzoé (carte de Cassini).

Lvs, c° d'Arudy; ancienne annexe de la c° de Sainte-Colomme, érigée en commune le 2 janvier 1858. — Lis-Sainte-Colomme, 1727 (dénombr. de Sainte-Colomme, E. 42).

Lts (Ls), ruiss. qui prend sa source à Ger et arrose dans les Basses-Pyrénées les communes de Ponson-Dessus, Ponson-Debat-Pouts, Montaner, Castéide-Doat, et se jette dans l'Adour près de Maubourguet (départ. des Hautes-Pyrénées). — Lo Liis, 1581 (réform. de Béarn, B. 808, f° 74). — Lo Liis-Dabant, 1586 (ch. de Ponson-Dessus, E. 361). — Le Lis, 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 336).

M

MACATE, c° de Hasparren. — Maccaie, 1599 (ch. de Navarre, E. 427). — Maquaie, Sanctus-Stephanus de Macaye, 1683 (collations du dioc. de Bayonne). — La vicomté de Macaye relevait du royaume de Navarre.

En 1790, Macaye fut le chef-lieu d'un canton, dépendant du district d'Ustarits, composé des communes de Macaye, Mendionde et Louhossoa.

Macepédouil, min détruit, con d'Idron. — Macepediculum, xin siècle (cart. de l'abb. de Saint-Pé, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 291).

MADBLENES (LA), chapelle, c° de Tardets-Sorholus, sur une montagne à laquelle elle a donné son nom. — Magdalene, v. 1460; Magdalene d'Aranhe, Marie Maddalene d'Aranhe, Marie Maddalene d'Aranhe, 1470 (contrats d'Ohix, f° 9 et 10). — La chapelle de la Madeleine est bâtie sur l'emplacement d'un temple antique.

MADELEIRE (LA), h. c<sup>-a</sup> de Pau, dans les landes du Pont-Long. — La Magdelenne, 1582 (réform. de Béarn, B. 2566).

MADELEIRE (LA), h. cae de Saint-Jean-le-Vieux. — La Magdalena, 1513 (ch. de Pampelune). — La Magdelaine, 1703 (visites du dioc. de Bayonne). — Ancien prieuré dépendant de l'abbaye de Lahonce et annexe de la paroisse d'Ispoure.

MAGERDIE, fief, ce de Sauveterre; mentionné en 1755 (dénombr. de Sauveterre, E. 44), vassal de la vicomté de Béarn.

MAGNABAIGT, mont. c° de Laruns. — Magnabaig, 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f° 354). — Le ruisseau de Magnabaigt sort de cette montagne et se jette à Laruns dans le Gave de Bious. MAGRET, h. cne d'Orthez.

MAHARIN (LE), ruiss. qui coule à Anglet et se perd dans l'Adour.

MAIBONNE, f. cne de Castétis.

Mail-Abons, mont. c<sup>ne</sup> de Bedous.

MAIL-CASAULA, mont. c" d'Escot.

Maillabhoibanhé, h. c de Gabat.

Mail-Roux, mont. cas de Léès-Athas et de Lescun.

Mainé, croix, c<sup>ne</sup> de Léès-Athas, au bois de Guilhers. Maison-Neuve (La), h. c<sup>ne</sup> de Pontacq.

Maison-Neuve de Brossen, fief, c<sup>no</sup> d'Orthez. — La Maison-Neuve de Broussé, 1728 (dénombr. d'Orthez, E. 39). — Ce fief, qui fut créé en 1711, relevait de la vicomté de Béarn.

Majesté, f. coe de Lucq-de-Béarn. — Lo Mayeste, 1385 (cens. fo 30).

MALAGUAR, mont. coe de Laruns.

MALAPET, éc. coe de Moncaup; mentionné en 1675 (réform, de Béarn, B. 650, f° 204).

MALABBERX, fief, c'é de Sarpourenx; mentionné en 1385 (cens. f° 5). — Malardonex, 1538; Malardenex, 1546 (réform. de Béarn, B. 754; 846). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn et ressort. au baill. de Lerbaig.

MALASCRABES, f. c. de Montaut. — Malascrabas, 1552 (réform. de Béarn, B. 763).

MALAUSSANNE, c<sup>on</sup> d'Arracq. — Malaussana, 1514 (not. de Garos). — Malausana, 1559; Malausanne en France, 1675 (réform. de Béarn, B. 667, f° 269; 765, f° 41). — Ancienne commanderie de Saint-Antoine, relevant du prieuré de Toulouse. — Malaussanne dépendait de la Chalosse et de la subdélégation de Saint-Sever (départ. des Landes).

MALBER (LA CRÉTE DE), mont. c° de Lécumberry. MALBBERDOLLE, éc. c° de Lembeye.

MALERODE, mia sur la Baïse, ca de Noguères. — Lo molii et moliar aperat Male-Arode, 1439 (contrats de Carresse, fa 144). — Malarrode, 1538 (réform. de Béarn, B. 864).

Maler (LE), éc. c™ de Castétis.

MALE-TAULE, montagne, c° d'Asson, sur la limite du départ. des Hautes-Pyrénées.

Malgon, montagne, coe de Larrau, sur la frontière d'Espagne.

Mallesones, mont. c" de Castet.

Malluquer, f. c" de Saint-Faust.

Malou, f. c" de Bosdarros.

Malta (LE), ruiss, qui prend sa source dans la com de Larrau et s'y jette dans le Ciciralcia.

Malugan (Lz), ruiss. qui coule à Léès-Athas et se perd dans le Gave d'Aspe.

MALVHERN, marais auj. desséché, cae de Billère. — La grave aperade de Malyfern, 1443 (reg. de la Cour Majour, B. 1, fo 174).

Man, f. cod d'Arthez.

Manchola (LB), ruiss. qui sert de limite aux com d'Arrette et de Sainte-Engrace et se jette dans l'Uhaïtxa.

Mandabide, redoute, c" de Sare.

Mandemouly, éc. c" de Tarsacq.

Mandos, h. c" de Jaxu.

Mans, f. coo d'Arrosès.

Mansstrá, min sur le Lys, coe de Ponson-Dessus; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 651, fo 11).

Mansos, f. co d'Uzein. — Unes maseres aperades la glisie de Mansos, 1463 (carl. d'Ossau, fo 120).

Marca, fief, c° de Gan. — C'est la maison de Pierre de Marca, historien du Béarn. — Ce fief, créé en 1611, relevait de la vicomté de Béarn.

MARCADE, mi sur le Lys, cre de Ponson-Debat-Pouts.
— La Marcade, 1581 (réform. de Béarn, B. 808, f° 83).

MARCADET, quartier de Morlàas. — Marcatellum, 1131 (cart. de Morlàas, f 2).

MARCADET, quartier d'Oloron.

MARCERIN, vill. coe d'Argagnon; anc. coe réunie le 8 avril 1851 à Argagnon. — Marcerii, 1345 (not. de Pardies, no 2, fo 94). — Marcerii, 1385 (cens.).

— Marsery, 1779 (terrier de Marcerin, E. 272). — En 1385, Marcerin ressort. au baill. de Pau et comprenait 12 feux.

Marchard (Le chemin du), conduit de la c<sup>se</sup> de Garlède-Mondebat vers Lème.

MARCHET (LE), ruiss. qui prend sa source à Simacourbe et se jette à Lalongue dans le Gros-Léès.

Marcinon, f. c. de Mazères-Lezons.

MARCOUETEE (LE), ruiss. qui coule sur la c<sup>ac</sup> de Bilhères et se perd dans le Gave d'Ossau; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f° 369).

Marcourt, f. c<sup>--</sup> de Puyòo. — *Marcoey-Susaa*, 1385 (cens. f° g). — *Marcoey*, v. 15ho (réform. de Béarn, B. 800, f° 8).

MARDAS (LE COL DES), c" d'Accous.

Marrilles (Les), vill. auj. détruit, cod de la Bastide-Villefranche. — Besla-Marela, x11° s° (cart. de Sordes, p. 24). — L'arribere de Besle-Marelhe, 1471 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, ſ° 4).

Manhas, f. c'e de Sévignac (ce d'Arudy); mentionnée en 1385 (cens. fe 71).

Mana, fief, c<sup>\*\*</sup> de Baigts. — Lo loc de Mariaa, 1385 (cens. f° 9). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn et ressort. au baill. de Rivière-Gave.

MARIBAIO, mi, co de Monein; mentionné en 1657 (not. de Monein, n° 191).

MARIE-BERE, mont. coe d'Aydius.

Marie-Blanque (Le col de), c<sup>ac</sup> d'Izeste; fait communiquer les vallées d'Aspe et d'Ossau.

MARIETTE, éc. c'e de Castillon (c'en d'Arthes).

MARIGNELA, f. c. de Bidarray. — Marinella, 1675 (réform. d'Ossès, B. 687, f' 10).

MARIMBORDES, f. cº de Loubieng; mentionnée en 1385 (cens. fº 3). — Marrimbordes (carte de Cassini). MARION (LE LAC DE), cº de Biarrits.

MARKAN, f. c. de Billère.

Marlat (Lz), éc. c<sup>ne</sup> d'Oloron-Sainte-Marie, près de Légugnon.

MARLAT (LE), ruisseau qui prend sa source sur la cade de Làas et s'y jette dans le Gave d'Oloron.

Mantère. — Nom générique de tous les lieux d'où l'on extrait la marne.

Marlère (LA), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> d'Issor et se jette dans le Lourdios.

Manaŭ (LE), ruiss. qui arrose la cºº de Hasparren et se jette dans le Mendialçu.

MARNIDA, montagne, coe de Lescun, sur la frontière d'Espagne.

Marmous (Les), h. c. d'Orthes. — Marmont, 1385 (cens. f° 2). — Sent-Berthomiu de Marmont, 1457 (not. de Castetner, f° 90). — Les Marmonts, 1761 (dénombr. d'Agoès, E. 17). — Les Marmons, 1762 (terrier de Départ, E. 261). — Il y avait une abb. laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385. les Marmous dépend. de la paroisse de Départ.

MABQUE-DABRÉ (LA), h. cno de Sendets.

MARQUE-DEBAT (LA), h. cod d'Andoins.

MARQUE-DEBAT (LA), h. coe de Sendets.

MARQUE-DEHENS (LA), h. cne de Serres-Morlèas.

MARQUE-DEHORE (LA), h. coo d'Andoins.

MARQUE-DEHORE (LA), h. coe de Sendets.

Manque-Dessus (La), h. c e de Sendets.

MARQUEMALE, h. c. de Lucq-de-Béarn. — La marque de Marcamale, 1368 (not. de Lucq).

MARQUENALE, h. c<sup>no</sup> de Monein; mentionné en 1385 (cens. f° 36): à cette époque, on y comptait 7 feux. MARQUE-SOUQUÈRE, h. c<sup>no</sup> de Lucq-de-Béarn.— Marca-

Soquere, 1367 (not. de Lucq). — Marque-Soquere, 1691 (comptes de l'évêché d'Oloron).

MARQUETTE (La), h. cue de Lucq-de-Béarn; mentionné en 1691 (comptes de l'évêché d'Oloron).

MARQUISAT, f. coe d'Uzos.

MARQUITTE (LA), éc. c° d'Arthez; mentionné en 1780 (terrier de Castetbieilh, E. 257).

Marraco, chât. c.e. de Bayonne; ruiné en 1815. — Napoléon le habita ce château pendant son séjour à Bayonne, en 1808.

Marraco, f. c. de Coarraze. — Marac, 1535 (réform. de Béarn, B. 702, f. 161).

Manaoc, fief, c. de Garris; était vassal du royaume de Navarre.

Marsains (Les), fief, com d'Audaux. — Los Marsains, 1289 (ch. de Camptort, E. 359). — Los Marsains, 1376 (montre militaire, foothers, 1689). — Los Marsains, 1540; les Marsains, 1683 (réform. de Béarn, B. 686, foothers, 1799, foothers, 1719 (dénombr. d'Audaux, E. 10). — Marseings, 1728 (dénombr. de Gassion, E. 29). — Le fief des Marsains relevait du marquisat de Gassion.

Marsillon, vill. c. d'Os; anc. c. réunie à Os le 14 avril 1841. — Marcello, 1128 (ch. d'Aubertin). — Marcelo, x11° siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 421 et 447). — Marselhoo, 1220 (ch. de l'Ordre de Malte, Caubin). — Marcelhoo, 1343; Sent-Martii de Marcelhon, 1344 (not. de Pardies, n° 2, f° 92). — Marselhoo, 1385 (cens.). — Marselhon, 1443 (not. d'Oloron, n° 4, f° 76). — Marselhon, 1607 (reg. de Lagor, FF. 3, f° 15). — Marseilhon, 1766 (terrier de Marsillon, E. 271). — Dès le x11° siècle, il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Marsillon comptait 16 feux et ressort. au baill. de Lagor et Pardies.

Massòo, fief, c<sup>10</sup> de Saint-Boès; maison mentionnée en 1487 (cart. d'Orthez, f° 123). — Marssou, 1536; Marso, Marsau, 1673 (réform. de Béarn, B. 670, f° 5 et 7; 713, f° 130). — Ce fief, anobli en 1555, relev. de la vicomté de Béarn.

Marsou (LE), f. cne d'Idron.

Marre, f. c<sup>ne</sup> de Gan; mentionnée en 1540 (réform. de Béarn, B. 785, f. 180).

MARTINA (LE), ruiss. qui prend sa source à Halsou et s'y jette dans la Nive.

Martindonné, mont. case d'Anhaux et de Saint-Étiennede-Baïgorry.

Marrours, lieu où l'on allumait les feux de la Saint-Jean, c°° d'Arudy; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 657, f° 21). — Le chât. d'Arudy, auj. détruit, s'élevait sur ce mamelon.

Marry (LE), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> de Làas et se jette dans le Riu-Secq.

MASCARAS, c<sup>sa</sup> de Garlin. — Masquaraas, xiii s<sup>s</sup> (fors de Béarn, p. 22). — Mascaraas, 1402 (cens.). — Masqueraas, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). — Mascaras-Haron, depuis la réunion de Haron. — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Mascaras ressortissait au baill. de Lembeye et comprenait 6 feux.

MASCARIE (LA FONTAINE DE), c° de Lescun; c'est la source du Gave d'Ansabé.

MASCOUETTE, h. c<sup>ns</sup> de Haget-Aubin. — Mascoete, 1376 (montre militaire, f 32). — Mascoeto, 1504 (not. de Garos, f 4). — Masquoeto, vers 1538 (réform. de Béarn, B. 781, f 16).

Maslaco, com de Lagor. — Maslach, 1170 (ch. de Barcelone). — Marslag, x11° siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 402 et 471). — Maçlag, 1249 (not. d'Oloron, n° 4, ſ° 50). — Mazlag, 1286 (Gall. christ. I, instr. Lescar). — Maslac en Larbag, 1298 (ch. de Béarn, E. 360). — Sanct-Johan de Maslac, 1476 (not. de Castetner, ſ° 79). — Ancien archiprêtré du dioc. de Lescar, dépendant de l'archidiaconé de Larbaig. — Il y avait une abb. laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Maslacq ressort. au baill. de Larbaig et comptait 90 feux.

MASPARRAUTE, con de Saint-Palais. — Mauzbarraute, 1080 (coll. Duch. vol. CXIV, for 32). — Mans-Barraute, Mazbarraute, x116 son (cart. de Sordes, p. 246 et 29). — Mazparraute, 1402 (ch. de Navarre, E. 459). — Masperaute, 1434; Masbarrauta, 1443; Masparrauta, Masperrauta, 1462 (not. d'Oloron, nor 3, for 26; nor 4, for 9, 10 et 76). — Mazparrauta, 1513 (ch. de Pampelune).

Maspáras, vallon, coe de Borce, près de la montagne Espélunguère. — Ce lieu, éloigné de toute habitation et au milieu des montagnes, renferme deux grands tumulus.

Maspie, c°° de Lembeye. — Mespie, 1385 (cens.). — Maspie-Lalonquère-Juillac, depuis la réunion de Lalonquère et de Juillac; ce dernier village a été annexé en 1842. — En 1385, Maspie comprenait 16 feux et ressort. au baill. de Lembeye.

MASSECOSTE, mia sur la Baïse, cas de Monein; appelé aussi d'Esgouarrebaque, du nom de son propriétaire en 1750 (dénombr. de Monein, E. 36). MASSEGOYE, f. c<sup>\*\*</sup> de Lucq-de-Béarn. — *Massigoye*, 1368 (not. de Lucq). — *Missagoye*, 1385 (cens. f° 31).

Masser, f. c<sup>no</sup> de Loubieng; mentionnée en 1385 (cens. f° 3). — *Massy*, 1568 (réform. de Béarn, B. 797, f° 2).

Massicam, min et fief, che de Bérenx; mentionné en 1751 (dénombr. de Bérenx, E. 21), vassal de la vicomté de Béarn.

Massieontas (La Pontaine de), cº de Lahontan.

Massou (LE), éc. c d'Arthez.

MATARDONNE, f. c. de Montaut. — Matardona, 1552 (réform. de Béarn, B. 763).

Mattaria, montagne, c<sup>ne</sup> de Lasse, sur la frontière d'Espagne.

Mâture (Le chemis de LA), dans les montagnes de la c<sup>ue</sup> d'Urdos. — Son nom vient de l'administration navale, qui le fit établir pour l'exploitation des sapins des Pyrénées destinés aux mâts des navires.

MAUBEC, vill. c. de Sedze; ancienne commune réunie à Sedze le 13 février 1845. — Malbeg, 1170 (ch. de Barcelone). — Malbec, x11° siècle (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 380 et 471). — Maubecq, 1546 (réform. de Béarn). — En 1385, Maubec comptait 6 feux et ressort. au baill. de Montaner.

MAUCOR, c°n de Morlass; ancienne annexe de Morlass.

— Maucoo de Morlass, 1402 (cens.). — Maucoo, dejuus Morlass, xv° s° (cart. d'Ossau, f° 203). — Mauquo, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 791, f° 78).

MAUCOR, fief, c<sup>ne</sup> d'Abos. — L'ostau de Maucoo, 1385 (cens. f° 35). — Ge fief était vessal de la vicomté de Béarn et ressort. su baill. de Lagor et Pardies.

MAUPAGUET, h. c<sup>10</sup> de Lucq-de-Béarn. — La marque de Maufaguet, 1562 (cens. de Lucq). — Maufreguet, 1569 (ch. de Lucq, CC).

MAUGOUÈCHE, mont. cue d'Oloron-Sainte-Marie.

MAUHOURAT, h. c" d'Arbouet-Sussaute.

Maulton, ch.-l. d'arrond. — Mentionné au milieu du xn° s° (cart. de Bayonne, f° 10). — Malleon, 1276 (rôles gascons). — Lo marcadiu et bastide de Mauleon, 1387 (not. de Navarrenx). — Malus-Leo, 1454 (ch. du chap. de Bayonne). — Mauleo, Mauleon de Sole, 1460 (contrats d'Ohix, f° 3 et 6). — Mauléon-Licharre, depuis la réunion de Licharre: 19 mars 1841. — Mauléon était le siège d'une châtellenie, d'un bailliage royal et de la subdélégation du pays de Soule.

En 1790, Mauléon fut le chef-lieu d'un district composé des cantons de Barcus, Domezain, Mauléon, Sunharette et Tardets. — Le canton de Mauléon comprenait alors les communes du canton actuel, moins Barcus, l'Hôpital-Saint-Blaise, Roquiague; plus le village de Saint-Étienne (c\*\* de Sauguis).

MAULION, chât. c'\* d'Anglet.

Maumilla (Ls), ruiss, qui coule sur la c<sup>ee</sup> de Séméac-Blachon et se jette dans l'Arcis; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 650, f° 233).

Maunusson, viil. c<sup>ac</sup> de Balirac; ancienne commune. — Maunussou, 1774 (terrier de Balirac, E. 177).

MAUPAS, éc. c. de Poey (c. d'Oloron-Sainte-Marie-Est).

MAUPORT, fief, c<sup>no</sup> de Biron. — L'ostau de Mau-Poey, 1385 (cens. f° 5). — Maupoy (carte de Cassini). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn et ressort. au baill. de Larbaig.

MAURE, c<sup>an</sup> de Montaner. — Maur, 1385 (cens.). — En 1385, Maure comptait 12 feux et ressort. au baill. de Montaner. — La baronnie de Maure, créée en 1658, comprenait Maure, Samonzet et Sérée et relev. de la vicomté de Béarn.

MAUBE (LA), éc. coe de Seint-Laurent-Bretagne.

MAURES (LA FONTAINE DES), c<sup>ue</sup> d'Oloron-Sainte-Marie.

MAURES (LE PLATEAU DES), c<sup>ue</sup> d'Urdos, près de Peyrenère. — Ce lieu touche l'ancienne voie romaine de Saragosse en Aquitaine et est à peu de distance de la frontière d'Espagne.

Mauvist, f. c. de Monein. — Maubesii, 1385 (cens. f. 35).

Marné, mont. cor de Bilhères et d'Izeste.

MAYNIEL, f. c" de Pau.

Mayou (LE), ruiss. qui coule sur la c<sup>\*\*</sup> de Peyrelongue-Abos et se perd dans le Léès. — En 1385, il y avait à Peyrelongue *l'ostau de Mayoo* (cens. f° 58).

MATS (LE BOIS DE), c" de Denguin.

MAYSONABE, f. c<sup>w</sup> de Burgaronne; mentionnée en 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f° 316).

MAYSONNAVE, éc. c<sup>ne</sup> de Lasseube.

Mazadius (LES), éc. c. de Gayon.

Mazères, c<sup>em</sup> de Pau-Ouest. — Maseres, 1368 (ch. de Béarn, E. 1908). — Maserras, 1536; Mazeras, 1538 (réform. de Béarn, B. 709, f° 40; 834). — Saint-Barthélemy de Mazères, 1714 (ch. du chap. de Lescar). — Mazères-Lezons, depuis la réunion de Lezons: 21 mars 1842. — En 1385, Mazères ressort. au baill. de Pau et comptait 5 feux.

MARKROLES, c<sup>on</sup> d'Arzacq. — Meroles (?), vers 984 (cart. de Lescar). — Villa Meroles, xi° s° (cart. de l'abb. de Saint-Pé, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 247 et 288). — Maseroles, 1385 (cens.). — Maserolas, 1538 (réform. de Béarn, B. 854). — Mazerolles, 1572 (ch. de Cassaber, E.). — Maserolles, 1595

(ch. de Mazeroles, DD. 2). — En 1385, Mazeroles ressort. au baill. de Pau et comprenait 27 feux. — Ce village dépendait de l'abbaye de Larreule.

Mece, h. c. de Bidache.

Media (Le), h. cos de Garlin. — Lo Meige, lo Metiat, lo Medyat, 1542; lo Medge, 1675 (réform. de Béarn, B. 651, fo 183; 732, fos 82 et 84).

Ménalçu, mont. c. de Juxue et de Pagolle.

MÉHABIN, c° de Hasparren. — Mearin, 1513 (ch. de Pempelune). — Sanctus-Laurentius de Méharin, 1770 (collations du dioc. de Bayonne). — La vicomté de Méharin était vassale du royaume de Navarre.

Ménarozzégut (Le col de), entre les c<sup>nes</sup> des Aldudes et de la Fonderie.

Мя́натся́ (Ls col рв), с<sup>не</sup> de la Fonderie, sur la frontière d'Espagne.

MÉBATRÉ (LE COL DE), c™ de Larrau.

MÉRAXE (LE COL DE), coe d'Itsatsou, sur la frontière d'Espagne.

MELLAC, vill. con de Lannecaube; ancienne commune.

— Melhac, 1402 (cens.). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — La seigneurie de Meillac faisait partie de la baronnie de Lannecaube.

Meillon, c° de Pau-Est; mentionné au xi° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 246). — Meilon, 1286 (ch. de Béarn, E. 267). — Melhoo, 1385 (cens.). — Sent-Pe de Melhon, 1456 (not. d'Assat). — Melho, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Nostre-Dame de Melhoo, 1539 (not. d'Assat, n° 8, ſ° 2). — Meilhoo, 1547 (réform. de Béarn). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Meillon ressortissait au baill. de Pau et comprenait 47 feux.

Maix, h. c" de Came.

Máliands, f. c. de Pontacq; mentionnée en 1385 (cens. f. 63).

MÉLIANDE, f. c<sup>ne</sup> de Sainte-Suzanne; mentionnée en 1385 (cens. f<sup>n</sup> 4). — Melianda, 1536 (réform. de Béarn, B. 713, f<sup>n</sup> 340). — Cette ferme dépendait de la seigneurie de Herrère (c<sup>ne</sup> de Sainte-Suzanne). Mélo (LA PONTAINE DE), c<sup>ne</sup> de Pau.

Mílot, min sur le Luy-de-France, con de Morlàas. — Molo, 1385 (cens. fo 65). — Lo molii aperat a Melot, 1645 (cens. de Morlàas, fo 110).

Membred, fief, c. de Castagnède. — Membred, x11° s° (cart. de Sordes, p. 38). — Membreda, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn et ressort. au baill. de Mu. — Au xv1° s°, il y avait un bac sur le Gave d'Oloron, en face de la c. d'Escos.

MERAUT ou GAUZÈRE (LE), ruiss. qui prend sa source à Balansun et se jette dans le Gavê de Pau, après avoir arrosé la c<sup>ne</sup> de Castétis.

MENDANE (LE), ruiss. qui prend sa source à Anoye et se perd dans le Gros-Léès, après avoir traversé Gerderest et Simacourbe. — L'arriu de las Medailles, 1532 (terrier de Gerderest, E. 190).

MENDESIU, f. c<sup>ne</sup> de Tabaille-Usquain; mentionnée en 1385 (cens. f° 12).

MENDIALÇU (LE), ruiss. qui arrose les c<sup>nes</sup> de Briscous et d'Urt et se jette dans la Joyeuse.

MENDIALLA (LE), ruiss. qui coule sur la c<sup>no</sup> de Saint-Michel et se jette dans la Nive de Béhèrobie.

MENDIBIEU, vill. c<sup>20</sup> de Moncayolle; ancienne commune réunie à Moncayolle le 5 août 1842. — *Mendeviu*, 1383 (contrats de Luntz, f° 84). — *Mendibiu*, 1466 (contrats d'Ohix, f° 27).

MENDISURU, f. c<sup>ne</sup> d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (coutume de Soule).

Милония, f. c° de Saint-Esteben. — Le fief de Mendiburu, crée en 1435, était vassal du royaume de Navarre.

MENDICELHAY (LE), ruiss. qui coule à Briscous et se perd dans le Mendialçu.

MENDIGORNY, f. c° d'Ayherre. — Mendigorria, 1621 (Martin Biscay). — Le fief de Mendigorry relevait du royaume de Navarre.

MENDILAHAXOU, f. c. d'Isturits. — Mendilaharsu, 1435 (ch. de Pampelune). — Le fief de Mendilahaxou, créé en 1435, était vassal du royaume de Navarre.

Mendimurx, mont. c\*\* de la Fonderie et de Lasse, sur la frontière d'Espagne.

MENDIONDE, cen de Hasparren. — Mendiondo, XIIIº se (coll. Duch. vol. CXIV, for 36). — Sanctus-Cyprianus de Mendionde, 1766 (collations du dioc. de Bayonne).

MENDIONDE, h. coo d'Urrugne.

Mendiondo, f. c<sup>ne</sup> d'Ossas-Suhare; mentionnée en 1520 (coutume de Soule).

MENDINITY (LE), ruiss. qui coule à Mouguerre et se jette dans l'Urhandia.

MENDISQUER, fief, c. d'Alos-Sibas. — Menrisqueta, 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, f. 43). — Ce fief relevait de la vicomté de Soule.

MENDITTE, com de Mauléon. — Mendite, 1454; Medita, 1471 (ch. du chap. de Bayonne). — On dit en basque Mendikota.

MENDIVE, c<sup>a</sup> de Saint-Jean-Pied-de-Port. — Mendibe, 1513 (ch. de Pampelune). — La cure de Mendive dépendait de l'Ordre de Malte.

MENDOUSSE, vill. coo de Burosse; ancienne commune réunie à Burosse le 27 juin 1842. — Mendaosse,

1286 (ch. de Béarn, E. 267). — Mendeossa, XIII° s° (fors de Béarn, p. 22). — Bendaosse, 1323 (ch. de Béarn, E. 940). — Mendeosse, 1385 (cens. ſ° 58). — Mendosa, 1538 (réform. de Béarn, B. 859).

Menor, vill. c. d'Idaux; ancienne commune réunie à Idaux le 27 juin 1842. — Sent-Marthii de Mendi, 1454 (ch. du chap. de Bayonne). — La cure de Mendy était une annexe de la paroisse Saint-Pierre d'Idaux et à la présentation du commandeur d'Ordiarp.

Menny (Le), ruiss. qui coule sur la coo de Jatxou et se jette dans l'Angélu.

MERGUIAGUE, f. c. de Chéraute. — Menquiagua de Xeraute, 1383 (contrats de Luntz, 1 84).

Ménine (La), ruiss. qui arrose la c<sup>se</sup> de Bidache et se perd dans le Lihurry.

MENTA, h. c° d'Arbonne; mentionné en 1198 (cart. de Bayonne, f° 23). — Mente, 1523 (ch. du chap. de Bayonne).

MENTABERRY (LE), ruiss. qui coule sur la c\*\* d'Urrugne et se jette dans le golfe de Gascogne.

Méraco ou Louméraco, c°a d'Arzaco. — Meirac, xiii° s° (fors de Béarn). — Honerac, 1538 (réform. de Béarn, B. 840). — Lo Merac, 1546 (ch. de Béarn, E. 5919). — Méracq dépendait du Tursan et de la subdélégation de Saint-Sever.

Mercadieu (Le chemin), sur les communes d'Ainharp et d'Espès-Undurein. — Lo cami Mercadiu, lo cami deu Mercat, 1479 (contrats d'Ohix, f° 74).

Mencé, f. c" de Bosdarros.

Mencé, f. c™ de Saint-Boès. — Lo Mercer, 1385 (cens. f° 8).

MERCUILLA (LE COL DE), ches de Lanne et de Sainte-Engrace.

MERDARÇON, mont. c<sup>ne</sup> d'Asson. — Merdansson, 1356 (ch. de Louvie-Juzon).

Merné (Le), ruiss. qui prend sa source au hameau de Loubouey (c\*\* d'Artigueloutan) et se jette dans l'Ousse, après avoir arrosé les c\*\*\* d'Assat, Meillon, Idron et Bizanos.

MERDÉ (LE), ruiss. qui arrose la coo de Morlàas et se jette dans le Luy-de-France. — L'arriu Merdee qui vien deus fossats de la ville (de Morlàas), 1581 (réform. de Béarn, B. 808, f° 88).

Méricain, b. c. de Ramous.

Ménignac ou Canadoc, f. coe de Bayonne.

Minitein, com de Navarrenx. — Sanctus Meritensis, Meritengs, xi° s° (cart. de Pau, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 272 et 294). — Meriteing, 1205 (ch. de Bérérenx, E.). — Meriteng, xiii° s° (fors de Béarn). — Sent-Johan de Meritenh, 1384 (not. de Navarrenx). — Meritain, 1481 (ch. de Béarn,

E. 3820). — En 1385, Méritein ressort. au baill. de Navarrenx et comptait 42 feux. — La seigneurie de Méritein dépendait du marquisat de Gassion.

Le ruisseau de Méritein arrose la commune de ce nom et se perd dans le Gave d'Oloron.

MERLOU, bois, coe d'Audéjos.

MESPLATÈRE, f. c. de Loubieng. — Mespletere, 1540; Mespleter, 1568 (réform. de Béarn, B. 726, f. 14; 797, f. 24).

MESPLEDE, con d'Arthez.

Maspliès, fief, c<sup>\*\*\*</sup> de Barcus, Esquiule, Féas, Moumour et Oloron-Sainte-Marie. — Baronnie, érigée en 1633, qui comprenait Esquiule et les territoires de Berbielle et d'Illasse; elle relev. de la vicomté de Béarn. — Le nom de Mesplès est celui de la famille pour laquelle le fief fut créé.

MESQUIT (LE), éc. co d'Arthez.

MESTAYOU, mont. c" d'Issor.

MESTE-BERTRAND (LE CREMIN DE), mène de la c<sup>no</sup> de Gayon à celle de Castillon (c<sup>on</sup> de Lembeye).

MESTHELAN, f. c. a d'Arbonne. — Mestelan, 1760 (collations du dioc. de Bayonne). — Il y avait une prébende de ce nom dans l'église d'Arbonne.

MEYRAC, fief, coe de Lons; mentionné en 1546 (réform. de Béarn, B. 754), vassal de la vicomté de Béarn.

MEYRAC, vill. c\*\* de Sévignac (c\*\* d'Arudy). — Mayrac, 1376 (montre milit. f' 116). — Sanctus-Saturmeus de Meyrac, 1607 (insin. du dioc. d'Oloron). — Meirac, 1675 (réform. de Béarn, B. 657, f' 4). — En 1385, Meyrac ressortissait au baill. d'Ossau et comprenait 6 feux.

Mialis, lande, c. de Montestrucq. — Mysless, Misless, 1581 (réform. de Béarn, B. 808, f. 51). — Cette lande contenait 79 arpents en 1581.

MIALOS, c° d'Arzacq. — Mielos, 1513 (not. de Garos). — Mialos dépendait de la subdélégation de Saint-Sever (départ. des Landes).

MICAU, montagne, c<sup>ao</sup> de Bidarray, sur la frontière d'Espagne.

Michés (La pontaine des), cae de Luccarré; mentionnée en 1751 (terrier de Luccarré, E. 206).

MICHOTA, mont. c"es de Bidarray et d'Ossès.

MIDI (LE PIC DU), c<sup>20</sup> de Laruns. — Lou piec de Misydi (Palma Cayet). — Le picq de Midy, 1675 (réform. de Béarn, B. 657, f<sup>2</sup> 24). — On appelle quelquefois cette montagne pic du Midi d'Ossau, pour la distinguer d'une autre du même nom située dans le départ. des Hautes-Pyrénées.

Mis, mont. coe de Léès-Athas.

Mielle (La), riv. qui prend sa source au bois de Bugangue (cºº d'Issor) et se jette dans le Gave d'Oloron à Moumour; elle arrose les cºº d'Arros (cºº d'Oloron-Sainte-Marie-Ossest), de Gurmençon, d'Agnos et d'Oloron-Ssinte-Marie. — La Miele, 1438 (not. d'Oloron, n° 3, f° 58). — La Meille, 1779 (dénombr. d'Agnos, E. 17).

Misslots (La), ruiss. qui arrose Oloron-Sainte-Marie et se perd dans la Mielle.

MIPAGET, com d'Arudy. — Medium-Faget, 1100 (ch. de Mifaget). — Faied, 111° s° (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 380, 405). — Medius-Fagetus, 1257 (coll. Duch. vol. XCIX, f° 131). — Mieyfaget, 1287 (contrats de Barrère). — L'espitau de Mieyfayet, 1385 (cens. f° 68). — Myfaget, 1538; Mieyhaget, 1675 (réform. de Béarn, B. 674, f° 333; 854). — Saint-Michel de Mieyhaget, 1678 (insin. du dioc. d'Oloron). — L'hôpital de Mifaget fut fondé en 1100; c'était une commanderie dép. de l'abbaye de Sainte-Christine (Espagne). — La présentation à la cure de Mifaget appartenait à la maison d'Albret. — En 1385, ce village, compris dans la commune de Bruges, renfermait 3 feux.

Micuálu (La), ruiss. qui prend sa source à Sare, arrose Ascain et Saint-Pée-sur-Nivelle et se jette dans la Nivelle.

Milho, f. c™ d'Escurès.

MILLAGÉ, f. c<sup>nc</sup> de Lucq-de-Béarn. — Millayer, 1369 (not. de Lucq). — Milleyer, 1385 (cens. f<sup>n</sup> 31). — Millayer, 1431 (not. de Lucq).

MILLAS (LE PIC DE), con de Laruns, sur la limite du départ. des Hautes-Pyrénées.

MINBELLE, fief, coe de Préchacq-Joabaig; créé en 1611, vassal de la vicomté de Béarn.

Minsualita (Ls), ruiss, qui prend sa source dans la c<sup>∞</sup> de Luxe-Sumberraute et se jette à Viellenave (c<sup>∞</sup> de Bidache) dans la Bidouse, après avoir arrosé Béguios, Masparraute et Labets-Biscay.

MINISTRE (LE CHAMP DU), éc. coe de Gastéide-Cami. MINIOULET, h. coe de Momas.

Minvielle, fief, c. d'Asson. — La maison noble de Mainvielle, autrement de Galan, 1673 (réform. de Béarn, B. 677, (° 42). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Minvielle, fief, c<sup>ee</sup> de Castagnède. — Minbiela de Castanheda, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 10). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Minvielle, fief, c<sup>no</sup> de Navarrenx, à Bérérenx; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 685, f° 50). — Le fief de Minvielle relevait de la vicomté de Béarn.

MINVIELLE, fief, c<sup>ac</sup> de Ramous. — L'ostau de Minbielle d'Arramos, 1385 (cens. l° 9). — Le fief de Minvielle, créé en 1375, ressort. au baill. de Rivière-Gave et était vassal de la vicomté de Béarn.

Basses-Pyrénées.

Minvielle (Le moulin de), cae de Salies.

Miossers, com de Thère. — Mentionné au x° siècle. — Milcents, 1072 (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 268, 384). — Miucents, xint° s° (fors de Béarn). — Millesancti, 1270 (cart. du château de Pau, n° 1). — Miu-Sent, 1385; Miusentz, xiv° siècle (cens.). — Miucens, 1443 (ch. de Béarn, E.). — Lo clau de Miucentz (comprenant Carrère, Lanusse et Miossens), 1546; Miossans, 1673 (réform. de Béarn, B. 652, f° 180; 752). — Miossens-Lanusse, depuis la réunion de Lanusse: 16 août 1841. — Miossens formait la sixième grande baronnie de Béarn, vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, ce village comprenait 21 feux et ressort, au baill. de Pau.

Miquatu, mont. cars de Bidarray et d'Ossès.

Miqueu, f. c. de Bosdarros.

Miovau, h. c<sup>ne</sup> de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f° 272).

Miramon, f. c. de Lys. — Miremon, 1385 (cens. f. 71).

MIRAMON, fief, co de Monein; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 833), vassal de la vicomté de Béarn.

MIRANDE (LA), h. case de Ponson-Debat-Pouts.

MIRAPOUP (LE), ruiss. qui sépare la c'e de Lombia de celle de Sedze-Maubec et se jette dans le Léès. —

Le Miraboup, 1675 (réform. de Béarn, B. 648,

MIRASSOU, f. coe de Bugnein. — Miresor, 1385 (cens. f 26).

MIREPEIX, co de Clarac. — Mirapes, 1131 (cart. de Morlàas, f 2). — Mirapiscis, xiii s (cart. de l'abb. de Saint-Pé, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 432). — Mirapeix, 1286 (ch. de Béarn, E. 267). — Mirapeix, 1536; Miripeix, 1546; Mirepoix, 1684 (réform. de Béarn, B. 678, f 92; 710). — En 1385, Mirepeix ressort. au baill. de Pau et comptait 22 feux. — La baronnie de Mirepeix, supprimée au xii siècle, fut rétablie en 1611; elle relevait de la vicomté de Béarn.

Minepeix, fief, coo de Baigts. — L'ostau de Mirapeix, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, fo 8).

Mispiracoirs, h. cod de Mouguerre.

Mitchélénia, h. c. de Saint-Étienne-de-Baigorry.

Miusadoun, éc. c° de Noguères; mentionné en 1775 (terrier de Noguères, E. 279).

Mixe, h. coe de Bidache.

Mixe (Le pars de), arrond. de Mauléon, comprend les come d'Aïcirits, Amendeuix-Oneix, Amorots-Succos, Arbérats-Sillègue, Arbouet-Sussaute, Arraute-Cherritte, Béguios, Béhasque-Lapiste, Beyrie (com de

Saint-Palais), Camou-Subest, Gabat, Garris, Ilharre, Labels-Biscay, Larriber-Sorhspuru, Luxe-Sumberraute, Masparraute, Orègue, Orsanco, Saint-Palais, Uhart-Mixe. — Mixia, Amixa, x11° s° (cart. de Sordes, p. 2 et 32). — Archidiaconatus de Mixa, 1227 (ch. de l'abb. de Lahonce). — Mixa, 1217 (ch. de la Camara de Comptos). — Terra de Misse in Navarra, 1305; Myxe, vers 1340 (ch. de Navarre, E. 430; 459). — Mija, 1343 (ch. de la Camara de Comptos). — Mixe, 1477 (contrats d'Ohix, f° 56). — Le pays de Mixe faisait partie du royaume de Navarre et avait pour chefs-lieux Garris et Saint-Palais. — L'archidiaconé de Mixe dépendait du dioc. de Dex.

MIZPIRA (LE COL DE), entre les c<sup>n</sup>' des Aldudes et de la Fonderie.

MIZPIRACHAR, mont. c<sup>ne</sup> de la Fonderie, sur la frontière d'Espagne.

Mocannέτο, pèlerinage, c<sup>™</sup> de Macaye.

Mocosale, f. c. de Lasse; anc. commanderie appartenant à l'évêque et au chapitre de Bayonne. — Mocozuayn, 1621 (Martin Biscay). — Morsail, 1690 (carte de Cantelli).

Mode (LA), ruiss, qui coule à Urt et se jette dans la Joyeuse.

Moines (Le pic et le col des), c<sup>ac</sup> de Laruns et d'Urdos, sur la frontière d'Espagne. — Ce nom leur vient du voisinage de l'abbaye de Sainte-Christine (Espagne). — Porte d'Achmora, 115/1 (Édrisi).

Mollins (LES), h. c. de Gan; mentionné en 1535 (réform. de Béarn, B. 701, f. 191).

Mourène, f. c<sup>ne</sup> d'Athos-Aspis. — Le fief de Moliède, mentionné au xm<sup>e</sup> siècle (fors de Béarn), était vassal de la vicomté de Béarn et ressort, au hailt, de Sauveterre.

Molou, f. c<sup>ne</sup>, de Simacourhe; tire son nom de Molo de Labatat, son propriétaire en 1385 (cens. Γ 60).

Monas, c<sup>oo</sup> de Lescar; commune distraite du canton d'Arzacq le 26 mars 1829. — Mentionné au x° siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 267). — Monaas, 1385 (cens.). — En 1385, Momas comprenait 6g feux et ressort, au baill. de Pau.

Mony, c° de Lembeye. — Sanctus-Johannes de Momü, v. 970 (cart. de l'abb. de Larreule, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 359). — Momi, xui° siècle (fors de Béarn). — Mon-Mir, xuv° siècle (cens.). — Momin, 1429 (cens. de Bigorre, f° 267). — Moumy, 1682 (réform. de Béarn, B. 653, f° 132). — Momy était un membre de la commanderie de Malte de Caubin et Morlàas.

En 1385, Momy ressort, au baill, de Montaner et comptait 48 feux.

Monassur, c<sup>ee</sup> de Lembeye. — Mentionné en 1372 (contrats de Luntz, f° 28). — Monassut, 1777 (terrier de Gerderest, E. 190). — Monassut-Audiracq, depuis la réunion d'Audiracq. — Il y avait une abb. laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Monassut était réuni à Audiracq et à Gerderest; ces trois paroisses ressort, au baill. de Lembeye et comprenaient ensemble 25 feux.

MONDALOU, f. et fief, c<sup>oo</sup> de Navarreux. — Mont-Valoor, 1363 (not. de Lucq). — Monbalor, 1385 (cens. f 32). — Montvalor, 1450 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f 37). — Monbalour, 1651 (réform. de Béarn, B. 683, f 156). — Le fief de Monbalou était vassal de la vicomté de Béarn et ressort. au baill. de Navarreux.

Monasser, f. c de Lucq-de-Béarn. — Mombeg, 1385 (cens. f 31).

Monser, éc. car de Moncaup; mentionné en 1542 (réform. de Béarn, B. 734, f° 11).

Monber, f. c™ de Lucgarrier.

MONBET (LE BOIS DE), c<sup>no</sup> de Navarrenx. — Lo bosc de Monberg, 1468 (cart. de Navarrenx, f° 3h). — Monberg, 1513 (ch. de Navarrenx, CC. 1).

Monsula (Le Plateau de), dans les montagnes de la c<sup>es</sup> d'Asson, sur la limite du départ. des Hautes-Pyrénées.

MORCADE, f. c° de Garlin; mentionnée en 1385 (cens. C 61). — Moncada, 1542 (réform. de Béarn, B. 732, Γ 4).

MONCADE (LA TOUR DE), ruines du château des vicemtes de Béarn à Orthez, où Gaston-Phélus reçut Froissart.

— Castrum quod dicitur Nobile, 1256 (trés. des ch. d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 606). — C'est le nom d'un quartier de la ville d'Orthez. — Monchada, 1321 (cart. d'Orthez, f° 4).

Mongauser, h. c<sup>20</sup> de Lalongue; mentionné en 1385 (cens.). — Mont-Caubet, 1538 (réform. de Béarn, B. 846).

Moncaur, con de Lembeye. — Mont-Cuup, 1343 (hommages de Béarn). — Moncaub, 1402 (cens.). — Moncaup, 1546; Sainte-Luce de Moncaup, 1680 (réform. de Béarn, B. 650; 754). — Moncaup était un membre de la commanderie de Malte de Caubin et Morlàes. — En 1385, Moncaup ressort. au baill. de Lembeye et comprenait 52 feux. — Au xvi siècle, Moncaup avait pour annexe la commune de Monpézat.

MORGAUP (Ls), ruiss. qui descend des montagnes de Louvie-Juson et se perd dans le Saux.

Moncatolle, c<sup>m</sup> de Mauléon. — Moncoyole, 1391 (not. de Navarrenx). — Moncayole, Moncayola, v. 1480 (contrats d'Ohix, f° 12). — MoncayolleLarrory-Mendibieu, depuis la réunion de Larrory et de Mendibieu : 5 août 1842.

Moncla, c<sup>an</sup> de Gartin. — Mont-Clar, 1343 (hommages de Béarn). — Monclar, 1385 (cens.). — Mont-Claa, 1487 (reg. des Établissements de Béarn). — Monclaa, 1548 (réform. de Béarn, B. 759). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Moncla ressort. au baill. de Lembeye et comptait 4 feux.

Monçocobar (LE), ruiss. qui arrose Urrugne et se jette dans l'Olette.

Moscors, éc. c" de Maslacq.

MONCOURTLE, f. c. d'Araux. — Mon-Coeyle, 1385 (cens. f° 29). — Moncoeyla, 1397 (not. de Navarrenx).
MONCUQ, éc. c. de Narp.

Mondannain, mont. cos d'Espelette et d'Itsatsou.

Mondaut, f. c<sup>ac</sup> de Lasseube; mentionnée en 1385 (cens. f° 22).

MORDAUT, h. c<sup>∞</sup> d'Ousse; mentionné en 1505. — Lo terrador de Montaud, parropie d'Osse, 1539 (not. d'Assat, n° 7, ſ° 35). — Le fief de Mondaut relevait de la vicointé de Béarn.

Mondaux, mont. c'es d'Etsant et de Laruns.

MONDAUT (LE BOIS DE), c<sup>mes</sup> de Castethon et de Montestrucq; mentionné en 1581 (réform. de Béarn', B. 808, f° 48). — Ce bois contenait 22 arpents en 1581.

Mondebat, vill. cae de Garlède; ancienne commune réunie à Garlède le 25 juin 1844. — Monde-Abat, 1385; Mondebag, xive siècle (cens.). — Mondabat, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). — En 1385, Mondebat ressort. au baill. de Pau et comprenait 8 feux. — La baronnie de Mondebat, créée en 1658, comprenait Garlède, Lalonquette et Mondebat et relev. de la vicomté de Béarn.

MONDELL DE BOUPÉ (LB), éc. c. de Lalonquette. — Moundeilh de Boupé, 1775 (terrier de Lalonquette, E. 197).

Monderas, éc. cas de Denguin.

Μοπρειπ, h. c<sup>\*\*</sup> de Navailles-Angos. — Lo territori aperat Mondenh, 1538 (réform. de Béarn, B. 857).
 — L'abbaye de Pontaut (diocèse d'Aire) y percevait des fiefs.

Monpánous (Les), lande, com de Mont (com de Garlin).

Mondanous (Las), vigne, c™ d'Aydie.

Mondragon (LE Bois DE), coe de Louvie-Juzon.

Monbran, éc. coe de Montsort.

Mondram (Le), ruiss, qui prend sa source sur la c\*\* de Lanneplàa et se jette dans le Saleys, après avoir arrosé Bérenx et Salies.

Mondrans, vill. c. de Làs. — Mondran, 1385 (cens.

C 2). — Mondran-Dessus, Mondran-Debaig, 161h (réform. de Béarn, B. 817, C 2). — Les Mondrans, 1728 (dénombr. de Mondrans, E. 36). — En 1385, Mondrans comptait 8 feux et ressort. au baill. de Larbaig.

Mospusára, pèlerinage, cod d'Iholdy.

MONDUSCLAT, f. c<sup>ne</sup> de Bosdarros. — Mondusclatz, 1501 (not. de Nay, n° 1, f° 20).

Mongin, arrond. d'Oloron. — Monesi (Pline, lib. 1v., cap. 33). - Moneng, 1127 (ch. de Sauvelade). --Moneing, 1128 (ch. d'Aubertin). - Monen, xu se (cart. de Sauvelade, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 421 et 434). — Munins, 1154 (Édrisi). — Monenh, 1215 (cart. d'Oloron, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 530). - Sent-Girontz de Monenth, 1434 (not. d'Oloron, n° 3, f° 19). - Monneinh, Mouneinh, 1675 (réform. de Béarn, B. 661, 6 22; 666, f° 47). - Archiprétré qui dép. de l'archidiaconé de Larbaig (dioc. de Lescar). - Il y avait une abbaye laïque dès le xii siècle, vassale de la vicomté de Béarn. - Le bailliage de Moncin comprenait, en 1385, Cardesse, Cuqueron et Monein; la commune de Monein comptait alors 414 feux. — Monein était le siège d'une notairie qui avait pour ressort Arbus, Aubertin et Monein. - La baronnie de Monein, créée en 1545, relev. de la vicomté de Béarn.

En 1790, le canton de Monein comprenait les mêmes communes qu'aujourd'hui, plus celle de Car-

Mongaston, h. c° de Charre. — Mentionné en 1286 (reg. de Bordeaux, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 562). — La Beguerie, l'ostau de Mon-Gastoo. 1385 (cens. f° 12 et 14). — Montgaston, maison noble en lo los de Xarra sus une montanhe aperada Monguaston, 1538 (réform. de Béarn, B. 830; 853). — La viguerie de Mongaston dépendait du baill. de Sauveterre; elle comprenait Campagne (c° de Tabaille-Usquain), Charre, Haute, Lichos et Rivehaute. — En 1385, Mongaston et ses annexes, Campagne et Usquain, renfermaient 12 feux.

Mongélous, f. c. de Gurs. — Mongelos, v. 1560 (réform. de Béarn, B. 796, f. 6).

Moscov, f. c. de Montaut; mentionnée en 1535 (réform. de Béarn, B. 702, f. 109).

MONHAUBA, h. détruit par une inondation du Gave de Pau, en 1778; ancienne annexe de Saint-Faust. — Monfabaa, v. 1449 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f 23). — Monthauba, 1538; Monhaubar, 1540 (réform. de Béarn, B. 725, f 342).

Monnédan, h. cae de Lons.

Monno, mont. c<sup>nos</sup> de Béhorléguy, Hosta et Lécumberry.

Monno, mont. cae d'Ossès.

Monno, redoute, c" de Sare.

Monno (Le), ruiss. qui sort de la montagne Martindorré, arrose Saint-Étienne-de-Baïgorry et se jette dans la Nive de Baïgorry.

Monnoa, mont. c. d'Anhaux.

Moniz, redoute, c" de Sare.

Monjoir (Le chemin de LA), dans la coe de Lons.

Monjoy, éc. coe d'Arthez.

MONLÉE, fontaine, coe d'Asson; mentionnée en 1675 (réform. de Béarn, B. 674, fo 334).

Montone, lande, c" d'Asasp.

Monlone, lande, co de Baigts. — Morlong, 1675 (reform. de Béarn, B. 666, 6 6).

Monnicat, f. cne de Castetpugon.

Monpesié, f. c. de Garlin; mentionnée en 1542. — L'espitau de la Magdelaine, 1675 (réform. de Béarn, B. 651, f° 210; 732, f' 82).

Monpézat, c<sup>es</sup> de Lembeye; ancienne annexe de la c<sup>es</sup> de Moncaup. — La mote de Monpessat, 1373 (contrats de Luntz, f° 65). — Monpessat, 1402 (cens.). — Mons-Pazatus, 1425 (cart. du château de Pau, n° 2). — Mont-Pessat, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 786, f° 7). — Monpézat-Bétrac, depuis la réunion de Bétrac: 20 juin 1842. — En 1385, ce village ressort. au haill. de Lembeye et comprensit 10 feux.

Monplaisin, h. c" de Laruns.

MONPLAISIB (LE RUISSEAU), prend sa source sur la c<sup>ue</sup> de Sallespisse et se jette dans le Luy-de-Béarn, après avoir arrosé Sault-de-Navailles.

Monságur, ce" de Montaner. — Mont-Segur, 1343 (hommages de Béarn). — En 1385, Monségur comptait 30 feux et ressort, au baill. de Montaner.

Mont, c° de Garlin. — Ezmont, x11° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 449). — Lo Mont de Vic-Vielh, 1385 (cens.). — En 1385, Mont ressort. au baill. de Lembeye et comptait 9 feux.

Mont, c<sup>m</sup> de Lagor. — Villa de Mont, 1235; Mon, 1538 (réform. de Béarn, B. 830; 864). — En 1385, Mont comprenait 33 feux et ressort. au baill. de Pau.

Most, fief, c\*\* de Baigts; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 830). — Mos, 1736 (dénombr. de Baigts, E. 20).

Mont (Lz), éc. c<sup>ne</sup> de Sedze-Maubec; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 263).

Montagna, h. c. de Lahonce.

Montagnette (Le ausseau), coule sur la com de Lasseube et se jette dans la Baïse.

MONTAGNOL, mont. c<sup>nes</sup> d'Accous, d'Aydius et de Laruns. MONTAGNOU (LE PIC), c<sup>nes</sup> d'Aydius et de Bielle.

Montagut, c° d'Arzacq. — Mons-Acutus, 1273 (reg. de Bordeaux, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 634). — Lo bayliadge de Montagud, 1540; Sainct-Marti de Montagut, 1559 (réform. de Béarn, B. 765; 869). — En 1385, Montagut ressort. au baill. de Garos et comptait 29 feux. — C'était le siège d'une notairie dont le ressort comprenait Arget, Lannes (c° de Pomps), Montagut, Moustrou et Piets.

Montagur, fief, c'' d'Orthez; créé en 1611, vassal de la vicomté de Béarn.

Montaigu, f. cne de Bayonne.

Montaigu, ficf, c<sup>ut</sup> de Baigts. — Lo loc de Montagut, 1385 (cens. Γ° 9). — Le fief de Montaigu, créé en 1446, ressort. au baill. de Rivière-Gave et était vassal de la vicomté de Béarn.

MONTALIVET, f. et fief, c<sup>ee</sup> de Lucq-de-Béarn. — La métairie de Montalibet, 1712 (ch. de Lucq, FF).— Ce fief, créé en 1618, relevait de la vicomté de Béarn.

MONTANER, arrond. de Pau. — Montanerius, v. 1030 (cart. de l'abb. de Saint-Pé, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 248). - Montanerium, 1118 (cart. du château de Pau, n° 1). — Saint-Michel de Montaner, 1675 (réform. de Béarn, B. 648). - La vicomté de Montaner était vassale des comtes de Gascogne. - L'archiprêtré de Montaner dép. du dioc. de Tarbes 1. - Le bailliage de Montaner se composait, en 1385, de Bentayou-Sérée, Castéide-Doat, Castéra, Ger, Labatut-Figuère, Lombia, Loubix, Luc, Luccarré, Maure, Momy, Mongaston (cue de Lamayou), Monségur, Montaner, Ponson-Debat, Ponson-Dessus, Pontacq, Pontiacq-Viellepinte, Saubole, Sedze-Maubec. — A la même époque, Montaner renfermait 86 feux. — Montaner était le chef-lieu d'une notairie comprenant Aast, Castéide-Doat, Labatut-Figuère, Lamayou, Lombia, Luccarré, Maure, Momy, Mongaston, Monségur,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marca, dans son Hist. de Béarn (p. 952), cite l'archidiaconé de Montaner, qui sans doute comprenait les archiprétrés de Montaner et de Pontacq.

Montaner, Ponson-Debat-Pouts, Ponson-Dessus, Pontiacq-Viellepinte, Samonzet (c<sup>no</sup> de Lamayou), Sedze et Sérée. — En 1728, le sceau des jurats de Montaner portait écartelé 1 et 4 d'une vache, 2 et 3 d'un M.

La circonscription du canton de Montaner n'a pas varié depuis 1790.

MONTANÉMÈS (LE), pays, arrond. de Pau. — Ce pays était borné au N. et à l'O. par le Vicbilh, à l'E. par la Bigorre, au S. par le pays de Rivière-Ousse et Pontacq. Il tire son nom de la c<sup>oo</sup> de Montaner, son chef-lieu.

Montaboon, c° de Morlàas. — Mont-Ardon, 1385 (cens.). — A cette époque, Montardon ressort. au baill. de Pau et comptait 29 feux.

MONTARGOU (LE MOULIE DE), cue de Bonnut.

Montanicau, éc. c° de Rivehaute. — Montarricau, 1779 (terrier de Rivehaute, E. 341).

MONTAUBAN, f. c. de Loubieng. — Moutaubaa, 1540 (réform. de Béarn, B. 726, f. 105).

Montaut, com de Clarac. — Mons-Altus, 1283; la bastide de Montaut (fondée en 1327) (ch. de Béarn, E. 217 et 425). — Montaud, 1535 (réform. de Béarn, B. 702, f° 3). — En 1385, Montaut ressort. au baill. de Nay et comptait 39 feux.

Montaut, mont. cnes d'Accous et de Laruns.

Монтвациви, f. c. de Monein. — *Montesquiu*, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 789, f. 160).

Montesteuc, f. coe de Lestelle.

Montestruc, f. c. de Pontacq.

MONTESTRUC, fief, c<sup>no</sup> d'Escurès. — Montastruc, 1385 (cens. f° 60). — Montestrucq (carte de Cassini). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn. — En 1538, ce domaine comprenait 200 arpents.

MONTESTRUCO, con de Lagor. — Montastruc, 1385 (cens. 1º 4). — A cette époque, Montestrucq comptait 45 feux et ressort. au baill. de Larbaig. — Au xvi° siècle, c'était le chef-lieu d'un bailliage comprenant Montestrucq et l'Hôpital-d'Orion.

Montpleuny, éc. coe de Gélos.

Montront, c° de Sauveterre. — Momfort, 1385 (cens. f° 28). — Monhort, 1603 (ch. de Rivehaute, E. 361). — En 1385, Montfort ressort. au baill. de Navarrenx et comprenait 24 feux. — La seigneurie de Montfort dépendait de la baronnie de Jasses.

Montis, f. c. de Monein. — Montis, v. 15/10 (réform. de Béarn, B. 789, f. 184).

Montjoia (Li), h. c. de Lescar. — Lo parsaa de la Montjoia, 1643 (cens. de Lescar, f. 485).

Monron, h. coo d'Anglet.

Monrony, com de Tardets. — Montori, 1383 (contrats de Luntz, for 84). — Montoury, 1563 (aveux de

Languedoc, nº 3176). — Notre-Dame de Montory, 1654 insin. du dioc. d'Oloron).

Montplaisin, éc. co de Garos.

Montplaisin, éc. c<sup>ne</sup> de Jurançon.

Montrose, éc. coe de Gélos.

MONT-SAINT-JEAN, f. cae d'Orthez. — Lo Mont, 1536 (réform. de Béarn, B. 713, f. 348).

MONT-SANDASSE, lande, c.º de Saint-Palais; mentionnée en 1760 (reg. de Saint-Palais).

Montsannat, h. détruit, près d'Oloron-Sainte-Marie.

- Monsarrat, 1434 (not. d'Oloron, n° 3, f° 19).

Morelles (Les), éc. c.º de Ponson-Dessus; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 651, f° 25).

Monenguers, h. c. d'Os-Marsillon. — Morenguetz, Morenguegs, 1344 (not. de Pardies, n° 2, f° 38 et 61).

Morlas, arrond. de Pau. - Morlas, villa Morlensis, 1080 (cart. de Morlans, f 1). - Sancta-Fides de Morlanis, 1109 (bulle de Pascal II, d'ap. Marca, p. 302). - Sancta-Fides et Sanctus-Andreas Morlanenses, 1115 (cart. de Lescar, d'ap. Marca, p. 383). - Vicaria Morlanensis, 1123 (ch. de Morlàas). -Morlars, xIII s' (cart. de Morlàas, f' 5). - Morlanum, 1270 (cart. du chât. de Pau, nº 1). - Castellum Mollans (Guill. de Nangis). - Morlens, Morlans en Berne (Froissart). - Sancte-Fe de Morlaas, 1537 (réform. de Béarn, B. 714). — Le prieuré de Sainte-Foi et l'hôpital de Morlaas dép. de l'abb. de Cluny. — Morlàas possédait une commanderie de l'Ordre de Malte sous le titre de Caubin et Morlàas; les Jacobins et les Cordeliers y avaient des convents. - Du x° au xn° siècle, cette ville fut la résidence des vicomtes de Béarn. — La charte de commune de Morlàas remonte à l'année 1101. -Au commencement du xue se, Morlàns comprenait le prieuré de Sainte-Foi, au N. O. le bourg de Saint-Nicolas, à l'E. le Bourg-Neuf, à l'O. Marcadet; en 1385, on y comptait 300 feux. - Elle était le siège d'un sénéchal dont le ressort comprenait les cantons de Lembeve et de Thèze en entier ; le canton de Morlaas, moins Sendets; le canton de Garlin, moins Boueilh-Boueilho-Lasque et Pouliacq; le canton de Montaner, moins Bédeille ; les communes de Caubios-Loos, Momas et Sauvagnon, du canton de Lescar; Eslourenties-Darré, Ger et Limendoux, du canton de Pontacq; le village de Riumayou et les communes de Larreule et Vignes, du canton d'Arzacq. - Le parsan de Morlàas, créé par Henri II, roi de Navarre, se composait du canton de Morlàas, moins Abère, Lespourcy, Lombia, Saubole, Sedzère. Serres-Castet et Urost; des communes d'Eslourenties-Darré et Limendoux, du con de Pontacq: des communes d'Argelos, Lasclaveries, Navailles-Angos et Sévignacq, du canton de Thèze; enfin 👉 village de Boast. — La subdélégation de Morlàas, qui dép. successivement des intendances de Béarn et Navarre, d'Auch et Pau, de Pau et Bayonne, avait la même étendue que la sénéchaussée. — La notairie de Morlàns avait la commune pour ressort. - Les annexes ou vics de Morlàas étaient autour de la ville : Dugat, la Hagède, Higuères, la Hourquie. Maucor, Morlàas-Bielle et Saint-Jammes. — La monnaie de Morlàas eut cours dans le midi de la France pendant tout le moyen âge. - Les poids et mesures de cette commune servaient d'étalons pour le Béarn et quelquefois pour la Soule et la basse Navarre. -Les armoiries de la ville sont : une croix cantonnée de cinq besans 1.

En 1790, le canton de Morlàas comprenait les communes du canton actuel, plus Eslourenties-Darré et Limendoux, aujourd'hui du canton de Pontacq.

MOBLAAS, f. cºº de Sauveterre; mentionnée en 1385 (cens lº 10).

MORLANS-BIELLE, quartier de Morlèas. — Vetus Burgus, XII° s° (cart. de Morlèas, ſ° 9). — Morlads-Viella dehora lo portau, 1643 (cens. de Morlèas).

Morlannais (Le chemin), nom générique de tous les chemins qui conduisaient à Morlàas; toutefois il s'appliquait plus particulièrement à celui qui part de Morlàas, passe à Buros, Montardon, Saint-Castin, Sauvagnon, Serres-Castet, Uzein, Viellenave (c° d'Arthez), et se joint devant l'église de Cescau au chemin Romiu. — Lo cami Morlaes (de Nay à Morlàas), 1505 (not. d'Assat, n° 3, ſ 6).

MORLANNE, c'a d'Arzacq; baronnie créée en 1643, vassale de la vicomté de Béarn. — Morlana, 1286 (ch. de Béarn, E. 267). — Morlane, 1288 (not. de Navarrenx de 1396, f' 35). — Sent-Laurentz de Morlana, 1537 (not. de Garos, f' 4). — Il y avait une abbaye laïque qui relevait de la vicomté de Béarn. — En 1385, Morlanne ressortissait au baill. de Garos et complait 72 feux.

MORLANNE, f. c°° de l'Hôpital-d'Orion. — Morlana, 1476 (not. de Castetner, f° 85). — Le chemin dit la Côte Morlanne conduisait d'Orion à l'Hôpitald'Orion; c'était une portion du chemin Romiu, d'Orthez à Sauveterre.

MOBLANNE, f. c<sup>ne</sup> de Lagor. — *Morlane*, 1385 (cens. f 32). — *Morlana*, 1572 (réform. de Béarn, B. 796).

Montalen (LE), fief, code Baigts; mentionnéen 1538

(réform, de Béarn, B. 848, f° 8). — Ce fief relev. de la vicomté de Béarn.

Mossen-Guillam (La свемия вв), dans la c<sup>∞</sup> de Maure. Motrìa, éc. c<sup>∞</sup> de Lespielle-Germenaud-Lannegrasse.

Motte (LA), éc. c<sup>∞</sup> de Gayon. — Lamothe, 1772 (terrier de Gayon, E. 189).

Motts (La), fief, c\*\* d'Arrosès. — La Mota d'Arrosès, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f\* 15). — Ce fief était vassel de la vicomté de Béarn.

MOTTE DE TURRY (LA), motte, c<sup>ee</sup> de Sellespisse. — Le Turon de Turin, 1686 (réform. de Béarn, B. 665, f<sup>e</sup> 1). — La Motte de Turenne (carte de Cassini).

MOUGUBERE, con de Bayonne-Nord-Est. — Sainet-Johande-Buitz, 1564 (ch. de l'abb. de Lahonce). — Sainet-Jean-de-Biutz, 1690 (carte de Cantelli). — Sancaus-Johannes-Vetus vulgò Mouguerre, 1763 (collations du dioc. de Bayonne). — Ancienne dépendance de l'abbaye de Lahonce.

En 1790, Mouguerre fut le chef-lieu d'un canton, dépendant du district d'Ustarits, composé des communes de Lahonce, Monguerre, Saint-Pierred'Irube et Urcuit.

Mousous, c<sup>on</sup> de Garlin. — Mohoos, 1343 (hommages de Béarn). — Mofoos, 1402 (cens.). — Mohos, 1538 (réform. de Béarn, B. 840). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — La seigneurie de Mouhous dépendait de la beronnie de Lannecaube.

MOULARDON, éc. c<sup>as</sup> de Sedze-Maubec; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 264).

Moulant (La), montagne, coe de Viellenave (coe de Bidache).

Moult, canal d'un moulin près de l'Uzan, ce de Bougarber. — Ung goar aperat Muler, 1457 (cart. d'Ossau, f° 231).

Moulines (LES), éc. c" d'Aydie.

Moules, h. c™ de Louvigny.

Moulus (Lzs), éc. c e de Gescau.

Moulina (Ls), fief, c° de Sarpourenx. — L'ostau den Molisa, 1385 (cens. f° 5). — Le fief du Moulisa relevait de la vicomté de Béarn et ressort, au baill. de Larbaig.

Moulin (LE), éc. co de Luccarré.

Moulis (Le suisseau du), coule sur la c\*\* de Lahontan et se jette dans le Pourteigt.

Moulin (La Vieux), min, case de Saint-Jean-de-Luz.

Mouli-Nau, éc. cº de Lembeye.

MOULIN DE L'ARBAYE (LE), c<sup>se</sup> d'Orthez, sur le ruisseau le Grec. — Lo Molii de l'Abadie, 1536 (réform. de Béarn, B. 713, f° 60). — Le Mouliéret, 1763 (dénombr. d'Orthez, E. 39).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous avons relevé ces armoiries sur les poids de Morlàas de 1576, déposés aux archives des Basses-Pyrénées.

Moulis Dessus (Le), com de Loubieng, sur le Làa. — Lo Molin Dessus, 1538 (réform. de Béarn, B. 849). — Le fief du Moulin-Dessus était vassai de la vicomté de Béarn.

Moulin du Batsau (Ls), c° de Saucède. — Il appurtenait à l'abhaye de Lucq.

MOULIN DU BOIS (LE), co de Saint-Jean-Pied-de-Port.

— Molino que se clame del Bose, 1368 (ch. de Navarre, E. 470).

MOULIN DU COMTE (LE), coe de Denguin. — Le Mouly deu Compte, 1754 (terrier de Denguin, E. 308).

MOULIN DU MARCHÉ (LE), coe de Saint-Jean-Pied-de-Port. — Molino del Mercado, 1368 (ch. de Navarre, E. 470).

Moulin pu Pont (Ls), c° de Lahourcade, sur le Luzoué; mentionné en 1776 (terrier de Lahourcade, E. 268).

MOULINE (LA), ruiss, qui coule à Léès-Athas et se jette dans le Copeu.

MOULINE (LA), ruiss. qui arrose Louhossoa et se perd dans la Nive.

MOULINS (LE CABAL DES), dérivation du Gave de Pau, cos de Lescar et de Poey (cos de Lescar). — Lo banius deus Molis, 1643 (cens. de Lescar, fo 144).

Moulins (Le ruisseau des), prend sa source dans la c\*\* de Montestrucq, arrose Lanneplàa et se jette à Sainte-Suzanne dans le Pontet.

Moulior (LE), min, coe de Lembeye.

MOULLE (LA), ruiss. qui coule à Asson et se perd dans l'Arriu-Sec.

Mounous, con d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest. — Lo casteg de Momor, 1249 (not. d'Oloron, n° 4, f° 50).

— Montmoo, 1322 (ch. de Joshaig, E. 360). — Montmor, 1379; Monmoo, 1383 (contrats de Luntz, f° 9).

— Monmor, 1385 (cens.). — Sent Johan de Momor, 1463 (not. d'Oloron, n° 4, f° 33). — Momou, 1675 (réform. de Béarn, B. 660, f° 367). — Moumou, 1727 (dénombr. de Légugnon, E. 33). — En 1385, Moumour ressort. au baill. d'Oloron et comprenait 55 feux. — La baronnie de Moumour, composée de Moumour et d'Orin, appartenait à l'évêché d'Oloron et relevait de la vicomté de Béarn.

Mousou (Ls), ruiss. qui sert de limite aux communes de Bellocq et de Bérenx et se jette dans le Gave de Pan

Moura, bois, c" de Sedze-Maubec; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 234).

MOURA, éc. c<sup>ae</sup> de Ponson-Debat-Pouts; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 340).

Mouna (Ls), ruiss. qui arrose la cae d'Escos et se jette dans le Pondis.

MOURANBUS (LES), éc. c" d'Arthez.

Mouras (Les), éc. c. de Barzun et de Livron.

Mouranx, c. de Lagor. — Morenge, x. siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 273). — Morenx, xiii s. (fors de Béarn, p. 15). — Morenx, 1385 (cens.). — Morenx, 1546 (réform. de Béarn). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Mourenx ressortissait au bailliage de Lagor et Pardies et comptait 27 feux. — La seigneurie de Mourenx dépendait du marquisat de

Mouser (LE), éc. cae de Luccarré.

Mouneu, f. coe de Jurançon.

MOURISCOT (LE LAC DE), cne de Biarrits.

MOURLE (LE BOIS DE), c<sup>n</sup> de Montaut, sur la limite du départ. des Hautes-Pyrénées. — Lo loc de Mosla. xiv<sup>o</sup> siècle (cli. de Labatmale, E. 360). — Lo bosc de Moslaa, 1429 (cens. de Bigorre, la 185).

Mouscaté, mont. c'e de Borce.

Mousels (La), ruiss, qui sort du hois de Mourle, arrose Montaut et se jette dans le Gave de Pau. — La Mosle, 1501 (not. de Pau, n° 1, f° 96). — La Mosela, 1535; la Mosele, 1580 (réform. de Béarn. B. 702, f° 23; 808, f° 18).

Mousquanous, lande, cº de la Bastide-Monréjau.

Mousqué, f. c. de Castethon. — La Mosquere, 1385 (cens. f. 25).

Mousqué, f. c'e de Loubieng. — Lo Mosquer, 1385 (cens. f 3). — Mosques, Mosque, 15/10; Mosquee, 1568 (réform. de Béarn, B. 726, f 109; 797. f 2).

Movsous (Lz), ruiss, qui coule sur la cer de Buros et se jette dans le Luy-de-Béarn.

Mousqué (Ls), ruiss qui a sa source à Mesplède, sert de limite aux communes de Lacadée et de Santtde-Navailles et so perd dans l'Esclause.

Mousquinzs (Le Ruisseau), prend sa source à Araujuzon et se jette à Montfort dans le Gave d'Oloron. —
Il y a une ferme du même nom à Araujuzon. — La Mosquere, 1385 (not. de Navarrenx).

Mousquissos, fief, con de Salies. — L'ostau de Mosquerous, 1385 (cens. 1º 6). — Mosquerous, 1476
(not. de Castelner, 1º 89). — Mosquerous, 1538:
Mosqueros, 1666 (réform. de Béarn, B. 683.
1º 67; 833). — Mouscaros (carte de Cassini). —
Le fief de Mousquéros était vassal de la vicomté de
Béarn et ressort, au baill, de Salies.

Le ruisseau de Mousquéros coule à Salies et se perd dans le Saleys.

Mousquès (LES), éc. ce de Lucgarrier.

Moυsquéτέ, bois, c" d'Aydius.

Mousquette (La), f. c" de Montagut.

Mousserolles, vill. e'e de Bavonne. - Mossirole.

1316; Mosserole, 1334 (ch. des Jacobins de Bayonne). — Mosseyrolle, 1509 (ch. de Sainte-Claire de Bayonne).

Moustandé (Le Pic), code Laruns. — Monteguat, Montegat, 1440 (cart. d'Ossau, f° 274).

Mousté, h. cos de Lème. — Mostee, 1538; Moustée 1673 (réform. de Béarn, B. 652, lo 126; 830).

Mousté, mont. cos d'Aydius et de Sarrance.

Moustrou, fief, c. de Maspie-Lalonquère-Juillac. —
La domenyadure et boyrie de Mostroo, 1538 (réform.
de Béarn, B. 852). — Ce fief relev. de la vicomté de Béarn.

Moustrau, vill. coe de Piets; anc. coe réunie à Piets le 22 mars 1842. — Monstrou, 1128 (ch. d'Aubertin, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 421). — Mostror, 1131 (cart. de Morlàas, fo 2). — Mostroo, 1385 (cens.). — Mostruoo, 1504 (not. de Garos). — Monstroo, 1538 (réform. de Béarn, B. 855). — En 1385, Moustrou ressort. au baill. de Garos et comptait 26 feux. — La baronnie de Moustrou, créée en 1647, était vassale de la vicomté de Béarn et comprenait Arget et Moustrou.

Moutha (LE), éc. c de Bassillon-Vauzé.

Moutoné, f. c° de Bassillon-Vauzé. — Mountouné, 1774 (terrier de Bassillon, E. 178).

Mουτου (Lz), ruiss. qui coule sur la c<sup>ue</sup> de Làas et se jette dans le Gave d'Oloron.

Mu ou Mun, h. c. de Castagnède. — Sanctus-Severus de Muro, x11° siècle (cart. de Sordes, p. 26). — Mur, 1246 (ch. de Came, E. 425). — Murr, 1376 (montre milit. f. 122). — La domengedure de Mur-Mayor, 1385 (cens. f. 15). — Sent-Berthomiu de Mur, 1442 (not. de la Bastide-Villesranche, n. 1, f. 44). — Le fief de Mu était vassal de la vicomté de Béarn. — En 1385, Mu comprenait 51 seux avec Castagnède. — A la même époque, le bailliage de Mu et la Bastide-Villesranche se composait de la Bastide-Villesranche, By, le Leu, Mu et Saint-Dos.

MUGAIN, f. c° de Thèse. — Lo Mugan, 1385 (cens. f° 64). — Mugang, 1544 (réform. de Béarn, B. 751).

Mugaritz, f. c<sup>no</sup> d'Oloron-Sainte-Marie. — *Mugaritz*, 1542 (réform. de Béarn, B. 731, f. 13).

Mugurs (Les), éc. c<sup>no</sup> de Lembeye.

Mugulan, f. c. de Chéraute. — Mugalar, 1471 (contrats d'Ohix, f. 33).

MUNRIN, vill. c'e de Saint-Gladie; anc. c'e réunie à Saint-Gladie le 12 mai 1841. — Munen, rie siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 400). — Munenh, 1385 (cens.). — Monehn, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, ne. 2, fe 21). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Munein ressort, au baill. de Sauveterre et comprenait 10 feux.

Mun, rochers, c<sup>ne</sup> d'Arudy. — Meur, 1675 (réform. de Béarn, B. 657, f° 21). — But des processions et lieu où d'on allumait le feu de la Saint-Jean.

MUBAILLE (LA BASSE), lande, c<sup>no</sup> de Buros, dans le Pont-Long. — Cette lande tire son nom des restes de murs de la garenne des rois de Navarre.

MURAILLES (LE CAMP DES), éc. coe de Tarsacq.

MURAILLES (LES), éc. code Lembeye.

MURAILLES (LES), f. cee de Bayonne.

MURCUGARAY, h. cos d'Ayherre et d'Isturits.

MURET, h. c. de Lagor; ancien prieuré du dioc. de Lescar. — Murel, 11° siècle; Mureg, 1101; Castellum Morelli, 1115 (cart. de Lescar). — Sancta-Maria de Mured, 1196 (cart. de Sauvelade, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 375, 383, ho1 et 501). — Mureigt, 1538 (réform. de Béarn, B. 847). — Lo vic de Mureig, 1659 (reg. de Lagor, BB. 2, f° 27).

MUBLANNE, lande, co d'Oràas. — Mourlanne, 1780 (terrier d'Oràas, E. 339).

MCRBUANE (LE), ruiss. qui prend sa source dans la c<sup>ee</sup> d'Espelette, arrose Ainhoue et va se jeter dans la Nivelle.

Musucas, montagne, c<sup>aee</sup> d'Etchebar, de Lacarry et de Larrau.

Munulu, f. c<sup>∞</sup> de Larceveau-Cibits-Arros. — Le fief de • Murulu était vassal du royaume de Navarre.

MUSANDRES (LES), éc. cºº de Moncaup; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 650, f° 94).

Musculdi, v. 1460 (contrats d'Ohix). — Musquildi, 1520 (coutume de Soule).

Musquers (Le), ruiss. qui arrose la c<sup>ao</sup> de Bardos et se perd dans l'Eyhéradar.

Mussumits, h. cod'Irouléguy.

N

Nabahandy, bois, c<sup>ne</sup> de Jaxu. Nabah, mont. c<sup>ne</sup> d'Asson.

NABABLATS, ruiss. qui coule sur la cas de Sare et se jette dans le Harane.

Nabas, c<sup>sa</sup> de Navarrenx. — Navars, x1° siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 400). — Navas, 1376 (cens. de 1388, f° 33). — La nau de Nabas (bac sur le Saison), 1542 (réform. de Béarn, B. 736, f° 1). — Nabaas, 1610; Saint-Laurens de Nabas, 1656 (insin. du dioc. d'Oloron). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — La baronnie de Nabas, créée en 1646, comprenait Nabas et Bisqueis; elle relevait de la vicomté de Béarn.

Nabána, lande, coo de Lons, dans le Pont-Long.

Nabias, f. et fief, coo de Montaner. — Nabia, 1385 (cens. foos). — Nabias, 1547 (réform. de Béarn, B. 756, fool). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Nasos, f. c<sup>ne</sup> de Samsons-Lion; mentionnée en 1385 (cens. f° 58).

Nabouras, h. com de Montaner; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 652, f° 188).

NAGUILLE, f. c" de Lahonce.

NAPATS, mont. c'es d'Asasp, d'Issor et de Sarrance.

NARBÉ (LE), ruiss. qui prend sa source dans le bois d'Aramits, arrose Esquiule et se jette dans le Vert.

— Le Narbee, 1476 (ch. d'Esquiule, CC. 7).

NARCASTET, c° de Pau-Ouest. — Narcasted, xt° siècle;
Anercastellum, 1117 (Marca, Hist. de Béarn, p. 323
et 452). — Nercasteg, 1385; Narcasteg, 1402
(cens.). — Sent-Johan de Nercastet, 1457; Sent-Martin de Narcastet, 1539 (not. d'Assat, n° 5, f° 49). — En 1385, Narcastet ressort. au baill. de Pau et comprenait 4 seux. — Il y avait, en 1538, un bac sur le Gave de Pau.

Namer (Le), ruiss, qui arrosé la cas de Borce et se jette dans le Gave d'Aspe. — En 1615, il y avait une prébende de ce nom dans l'église de Borce.

NARGASSIE, fief, c<sup>ee</sup> de Meillon. — Nargasie de Melhoo, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Ce fief, créé en 1553, était vassal de la vicomté de Béarn.

NARP, c°° de Sauveterre. — Narb, xiv° s° (cens.). — Sent-Pe de Narb, 1412 (not. de Navarrenx). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Narp ressort. au baill. de Navarrenx et comptait 28 feux.

NASSANS (LE), ruiss. qui prend sa source à Sallespisse et se jette dans le Luy-de-Béarn sur la c<sup>\*\*</sup> de Bonnegarde (départ. des Landes).

NAUBISTE, f. c. de Loubieng. — Nauviste, 1385 (cens. f. 3). — Naubista, Nauvista, 1568 (réform. de Béarn, B. 797, f. 5 et 25).

Naut, f. c. de Lahourcade. — Naudee, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 789, f. 295).

NAUDEMENION, bois, case de Carresse et de Salies. —
Naudomenyor, 1501 (ch. de Carresse, E. 359). —

Naudemenyon, 1572 (ch. de Cassaber, E. 359). — Naudomenion, 1675 (réform. de Béarn, B. 682, f° 432).

NAULEIX (LES), éc. cº de Bizanos.

NAUPERNES, fief, c\*\* de Sarpourenx. — Naupernas, 1476 (not. de Castetner, f° 82).

NAURES (LES), h. c<sup>se</sup> de Castetbon; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 784, l° 35).

NAVAILLES, con de Thèze. -- Navales, xii so; castrum de Navalhes, 1205 (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 384 et 507). — Navalha, 1270 (cart. du chât. de Pau, n° 1). — Navalliæ, 1283 (ch. de Béarn, E. 217). — Nabalhes, 1457 (cart. d'Ossau, f° 205). - Nauvalhes, 1546; Nabalhas, 1547 (réform. de Béarn, B. 754; 757, f° 1). — Navailles-Angos, depuis la réunion d'Angos: 8 mai 1845. — La baronnie de Navailles, qui était la première des grandes baronnies de Béarn, comprenait Astis, une partie de la con d'Auriac, Lasclaveries, Navailles, Saint-Armou et Saint-Peyrus; elle relevait de la vicomté de Béarn. - En 1385, Navailles comptait 61 feux et ressort. au baill. de Pau. -Navailles était le chef-lieu de la notairie du Navailhes dont le ressort se composait du canton de Thèze, moins les coe d'Aubin, Bournos, Doumy (sauf le hameau de Saint-Peyrus) et Thèze; des cos d'Anos, Barinque, Buros, Higuères-Souye, Maucor, Montardon, Saint-Armou, Saint-Castin, Saint-Jammes, Saint-Laurent-Bretagne et Serres-Castet, du canton de Morlàas.

NAVAILLES, chât. coe de Labatut-Figuère.

NAVAILLES, chât. cae de Viven.

NAVAILLES, f. cod d'Angais.

NAVAILLES (LES), h. c. d'Angous; ancienne commune fondée en 1366. — Navaillez, 1366 (ch. des Navailles, E. 351). — Los Nabalhes, 1385 (cens. f' 30). — Los Navalhes d'Angos, 1412 (not. de Navarrenx). — Los quoate Nabalhes, 1538 (réform. de Béarn, B. 830). — Les Navaillès, 1593 (ch. d'Angous, E. 359). — En 1385, les Navailles ressort. au baill. de Navarrenx et comptaient 4 feux. NAVABIZ (LA FONTAINE DE), c. d'Anglet, à Montori;

mentionnée en 1198 (cart. de Bayonne, f° 23).

NAVARRE (LA BASSE) OU NAVARRE PRANÇAISE, partie de l'ancien royaume de Navarre, arrond. de Mauléon et de Bayonne. — La basse Navarre était bornée au N. per le duché de Gramont et le Béarn, à l'E. par la Soule et le Béarn, au S. par la Navarre espagnole, à l'O. par le pays de Labourd. — Navarri (Éginhard). — Navarrenses, 1050 (Dicc. geogr. de España). — Navarria, vers 1160 (Hugues de Poitiers). — Navarra-ultra-Puertos, 1513 (ch. de Pam-

Basses-Pyrénées.

pelune). — La basse Navarre était divisée en pays de Cize, de Mixe, d'Arberoue, d'Ostabaret, et vallées de Baïgorry et d'Ossès. — En 1513, la basse Navarre fut séparée de la Navarre espagnole, et, en 1589, réunie de fait à la France. Elle faisait partie des dioc. de Bayonne et de Dax. - La subdélégation de Navarre, dont les chefs-lieux étaient Garris et Saint-Jean-Pied-de-Port, fut successivement du ressort des intendances de Béarn et Navarre, d'Auch et Pau, de Pau et Bayonne; elle comprenait les cantons d'Iholdy, de Saint-Étienne-de-Baigorry et de Saint-Jean-Pied-de-Port en entier; les communes d'Aïcirits, Amendeuix-Oneix, Amorots-Succos, Arbérats-Sillègue, Arbouet-Sussaute, Arraute-Charritte, Béguios, Béhasque-Lapiste, Beyrie, Camou-Mixe-Suhast, Gabat, Garris, Ilharre, Labets-Biscay, Larribar-Sorhapuru, Luxe-Sumberraute, Masparraute, Orègue, Orsanco, Saint-Palais, Uhart-Mixe, du canton de Saint-Palais; Bergouey, Viellenave, du canton de Bidache; Méharin, Saint-Esteben, Saint-Martin-d'Arberoue, du canton de Hasparren ; Ayherre, Isturits et la Bastide-Clairence, du canton de la Bastide-Glairence; Escos, du canton de Salies.

Les armoiries de la Navarre sont de gueules aux chaînes d'or posées en orle, en croix et en sautoir.

NAVABBERX, arrond. d'Orthez. — Sponda Navarrensis, xi° s° (cart. de Pau, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 294). — Navarrencas, 1235 (réform. de Béarn, B. 864). - Navarenca, 1986 (reg. de Bordeaux, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 662). — Navarrence, 1290 (ch. de Béarn, E. 427). - Lo molii de Navarrencx, 1385; Sent-Germer de Navarrencx, 1387; l'espitau de Sent-Antoni de Navarrenex, 1391 (not. de Navarrenx). — Nabarrencxs, 1477 (contrats d'Ohix, fo 45). - Navarrenx-Bérérenx, depuis la réunion de Bérérenx. — Ancienne commanderie. – Il y avait à Navarrenx un couvent de Capucins.— En 1385, Navarrenx renfermait 85 feux. — Les fortifications de la ville furent commencées v. 1546. - Le bailliage de Navarrenx comprenait en 1343 : Araujuson, Audaux, Dognen, Gurs, Méritein, Sus, du canton de Navarrenx; Làas, Ossenx et le hameau de Geup (cne de Castetbon), du canton de Sauveterre. — En 1385, ce bailliage se composait du canton de Navarrenx, sauf les communes de Charre, Lichos, Nabas, Préchacq-Joshaig, Rivehaute et Sus; des cnes de Barraute, Castetbon, Làas, Montfort, Narp, Orriule et Ossenx, du canton de Sauveterre; Lucq-de-Béarn, du canton de Monein. - Le parsan de Navarrenx, établi au xvi° siècle par Henri II, roi de Navarre, avait la même étendue, moins la commune de Lucq-de-Béarn. — Le begarau de Navarrenx ou banlieue se composait des communes du canton de Navarrenx, moins Charre, Dognen, Lay-Lamidou, Lichos, Nabas, Préchacq-Joshaig, Préchacq-Navarrenx, Rivehaute; des com de Barraute, Castetbon, Làas, Montfort, Narp, Orriule, Ossenx et Tabaille, du canton de Sauveterre. — Le ressort de la notairie de Navarrenx était le même que celui du bailliage en 1385, plus la commune de Saucède; celle-ci et celle de Lucq-de-Béarn en furent distraites plus tard pour former une notairie particulière.

Navarrenx sut le ches-lieu du département des Basses-Pyrénées du 4 mars 1790 au 14 octobre de la même année. — Le canton de Navarrenx, classé alors dans le district d'Oloron, comprenait les communes d'Angous, Aren, Dognen, Gurs, Jasses, Lay-Lamidou, Méritein, Navarrenx-Bérérenx, Ogenne-Camptort, Préchacq-Josbaig, Préchacq-Navarrenx, Sus et Susmiou.

Nav, arrond. de Pau. — Mentionné au x11° s° (ch. de Gabas). — Sant-Vincentz de Nay, 1484 (not. de Pau, n° s, f° 51). — Nai, xv111° s° (intendance). — Il y avait à Nay un couvent de Récollets. — L'hôpital de Nay dépendait de l'abbaye de Sainte-Christine (Espagne). — En 1385, Nay comptait 108 feux. — A la même époque, le bailliage de Nay comprenait Asson, Bruges, Igon, Lestelle, Montaut, Nay et Rébénac. — C'était le siège d'une notairie dont le ressort s'étendait sur tout le canton de Clarac, sauf Bézing et Bordes; sur le canton de Nay, moins Bourdettes, Bruges et Capbis, et sur la commune de Bosdarros. — Nay était, au xv1° et au xv11° siècle, le siège d'un colloque protestant.

En 1790, le canton de Nay se composait des cantons actuels de Nay et de Clarac, plus la commune de Bosdarros, du canton de Pau-Ouest.

Nécaitz (Le col de ), c\*\* de Saint-Étienne-de-Baïgorry, sur la frontière d'Espagne. — Le ruisseau de Nécaitz coule à Saint-Étienne-de-Baïgorry et se jette dans l'Ispéguy.

Nácol, f. c<sup>ne</sup> d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (coutume de Soule).

Náconz (Lz), ruiss. qui prend sa source dans le bois du Bager, sur le territoire d'Oloron-Sainte-Marie, et se jette dans l'Ourtau.

Nécons (Lz col dz), c<sup>ust</sup> d'Arette et de Lanne. — Le ruisseau de Nécore descend de ce col et se jette à Arette dans le Vert d'Arette.

Náis ou Náiz (Le), ruiss. qui commence à Rébénac et se jette dans le Gave de Pau, en arrosant Bosdarros, Gan et Jurançon. — Lo Nees, 1483 (not. de Pau, n° 1, f° 4). — L'aygue deu Neys, 1538; le Nès. 1674 (réform. de Béarn, B. 677, f° 57; 850). —

Un hameau de la c<sup>ne</sup> de Gan portait ce nom : lo bordalat deu vic deu Nees, 1535 (réform. de Béarn, B. 701, (° 131).

Négresse (La), h. coe de Biarrits.

Néguécharré (Le), ruiss. qui prend sa source à Lécumberry et se jette dans l'Irau.

Néguéloa (Lz), ruiss. qui coule sur la cae de Juxue et se perd dans l'Etchebarne.

Négumendy, mont. c<sup>nes</sup> de Larrau et de Sainte-Engrace. Nérné, mont. c<sup>nes</sup> de Hosta et d'Ibarrolle.

NEURT (LE PIC DE LA), che de Lescun.

Názat, f. c. de Jurançon. — Lo Nesat, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 785, f. 177).

NHAUX OU N'HAUX, h. com d'Arthez. — Anhaus, Ynhaus, 1376 (montre milit. for 32 et 108).

NIVE (LA), riv. qui se forme à Eyharce (c\*\* d'Ossès) par la réunion de la Nive de Baïgorry et de la Nive de Béhèrobie; elle se jette à Bayonne dans l'Adour, après avoir arrosé les communes d'Ossès, Bidarray, Louhossoa, Itsatsou, Cambo, Halsou, Jatxou, Larressore, Ustarits, Villefranque et Bassussarry. — Mentionnée en 1288; lo Niver, 1291; Niva, 1322 (rôles gascons). — La rivière du Nybe, 1544 (ch. du chap. de Bayonne).

NIVE DE BAIGORRY (LA), riv. qui prend sa source sur la c<sup>ree</sup> des Aldudes et se joint, à Ossès, à la Nive de Béhèrobie, pour former la Nive, en arrosant les c<sup>ree</sup> de la Fonderie et de Saint-Étienne-de-Baigorry. — Le grand ruisseau de Baygorri, 1675 (réform. d'Ossès, B. 687, f° 32).

NIVE DE BÉRÉROEIE (LA), riv. qui prend sa source dans la com d'Estérençuby et se joint, à Ossès, à la Nive de Baïgorry, pour former la Nive, après avoir traversé les com de Saint-Michel, de Çaro et de Saint-Jean-Pied-de-Port.

NIVELLE (LA), riv. qui sort des Pyrénées espagnoles, entre en France à Ainhoue, arrose Saint-Pée-sur-Nivelle, Ascain, Ciboure, Saint-Jean-de-Luz, et se jette dans le golfe de Gascogne.

Noarriu, h. c. de Castétis. — Noarriu, 1328 (cart. d'Orthez, f. 35). — La prebende de Noariu, 1343 (not. de Pardies, n. 2). — L'espitau de Noariu, 1385 (cens. f. 40). — Le bois dit le Palu de Noarriu, 1675; la maison noble de la Borde de Noarriu, 1683 (réform. de Béarn, B.; 665, f. 328; 671, f. 217). — Membre de la commanderie de Malte de Caubin et Morlàas.

Nogano, min, com de Pontacq, sur l'Ousse; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 677, l' 127).— Le fief de Nogaro était vassal de la vicomté de Béarn. NOGAROT (LA PORGE DE), c<sup>no</sup> de Louvie-Soubiron. — La Ferrerie de Lobie, 1600 (ch. de la Chambre des Comptes, B. 3292).

Noguèras, c. de Lagor. — Nogueras, x1° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 272). — Nogeries, 1344 (not. de Pardies, n° 2, ſ° 85). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Noguères ressort. au baill. de Lagor et Pardies et comprenait 11 feux. — La seigneurie de Noguères dépendait du marquisat de Gassion.

Noguez, fief, c\*\* de Charre. — La domengedure de Nogues, Nogues, 1538 (réform. de Béarn, B. 833; 839). — Ce fief relev. de la vicomté de Béarn.

Nolivos, f. c. d'Autevielle-Saint-Martin-Bidéren. — Noliboos, 1544 (ch. de Béarn, E. 426). — Le marquisat de Nolivos, créé en 1782, relevait de la vicomté de Béarn et comprenait Abitain, Camu, Munein, Oréite, Saint-Gladie et Saint-Martin (c. d'Autevielle).

Nonsoly, f. c. de Lahourcade; mentionnée en 1572 (réform. de Béarn, B. 796).

Notre-Dame-de-Bos-Secours, ancienne chapelle, c<sup>no</sup> de Biarrits; mentionnée en 1767 (collations du dioc. de Bayonne).

Notre-Dawe-de-La-Pierre, chapelle, c<sup>ne</sup> de Sarrance. Nouearau (Le), ruiss. qui arrose Lucq-de-Béarn et se jette dans le Geü.

Novembs, f. cas d'Arricau. — Noguer, 1385 (cens. f. 60).

Noueurs (Lzs), éc. c. de Samsons-Lion.

Nouhará, mont. c"es de Lacarry et de Larrau.

Noustr, c° de Pau-Est. — Nosti, x1° siècle (cart. de Morlàss, f° 8). — Nostii, 1402 (cens.). — Nostii, 1675 (terrier de Pau, f° 4). — Noustin, 1684 (réform. de Béarn, B. 654, f° 239). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Nousty ressort. au baill. de Pau et comptait 31 feux.

Novempopulante (LA) ou Aquitaine III°, ancienne division de la Gaule qui comprenait en entier le territoire des Basses-Pyrénées. — Novem-Populi, 111° s° (inscription de Hasparren). — Novempopulana, 418 (Hist. du Languedoc, I, pr. col. 21). — Novempopulania, 1162 (cart. d'Auch, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 281). — La Novempopulanie était ainsi appelée parce qu'elle contenait neuf peuples; nous croyons que ceux dont le territoire s'applique en tout ou en partie au département actuel des Basses-Pyrénées étaient les Tarbelli, les Benarni, les Osquidates et les Bigerrones.

OBÉRIT-HARRY, mont. cº4 d'Aussurucq.

Obraco, montagne, coe des Aldudes, sur la frontière d'Espagne.

Occasé, mont. cne de Lécumberry.

OCCOLABBONDO, mont. coo d'Aussurucq.

Occonirs, f. c. de Macaye. — Oconyssia, la maison appellée Oconissia qui est la dernière de la paroisse de Macaye et qui fait la séparation d'icelle avec la paroisse de Mendionde, 1625 (ch. de Louhossoa, E. 350).

Occos, h. c<sup>no</sup> de Saint-Étienne-de-Baïgorry. — Oucoz, Aucoz, 1328 (ch. de la Camara de Comptos). — Oquoz, 1513 (ch. de Pampelune).

OCEAN (L'). - VOY. GASCOGNE (GOLPE DE).

Оснасовована, mont. c<sup>nee</sup> d'lholdy, de Lantabat et de Suhescun.

Obillengoust, éc. c. de Tarsacq. — Ouailhengoust, Ouaillengoust, 1775 (terrier de Tarsacq, E. 290).

Ocenne, co de Navarrenx. — Ogene, x1° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 271). — Oiena, x111° s° (ch. de Préchacq, E. 413). — Sent-Jacme d'Ojenne, v. 1350 (not. de Lucq). — Oyene, 1385 (censier). — Ogena, 1548 (réform. de Béarn, B. 760, f° 19). — Ogenne-Camptort, depuis la réunion de Camptort: 12 mai 1841. — En 1385, Ogenne ressort. au baill. de Navarrenx et comptait 29 feux.

Ogeu, com d'Oloron-Sainte-Marie-Est. — Oyeup, 1376 (montre milit. for 120). — Oyeu, 1385 (censier). — Sancti Justus et Pastor d'Ogeu, 1654 (insinuat. du dioc. d'Oloron). — Ougeu, 1675 (réform. de Béarn, B. 660, for 499). — Augeu, 1758 (dénombr. de Lucq, E. 34). — En 1385, Ogeu ressort. au haill. d'Oloron et comptait 40 feux.

Они, f. cod Ordiarp. — Oye, v. 1460; Hohixe, 1470 (contrats d'Ohix, fo 3 et 9).

Onolbide (L'), ruiss. qui sépare les cos d'Anhaux et de Lasse et se perd dans l'Airi.

(HILLBANDOY, mont. com de Saint-Étienne-de-Baïgorry.

OILLOQUY (LE COL D'), entre les com d'Ibarrolle et de
Larceveau. — Le ruiss. d'Oilloquy y prend sa source
et se jette à Ibarrolle dans le Leminosiné.

OKABBO, mont. c™ de Lécumberry.

Olca, chât. c<sup>se</sup> d'Iholdy. — Olzo, Olço, 1621 (Martin Biscay). — Il y avait une prébende de ce nom dans l'église d'Iholdy. — Le fief d'Olce relev. du royaume de Navarre.

OLETTE, h. cae d'Urrugne. — Olete, xiie siècle (cart. de Bayonne, fe 15). — Le ruisseau d'Olette prend

sa source à Urrugne et se jette dans la Nivelle, en arrosant la c<sup>no</sup> d'Ascain.

OLEA, h. c" de Saint-Pée-sur-Nivelle.

OLHABARATEA, f. c. de Saint-Pée-sur-Nivelle. — Olhabarats, 1695 (collations du dioc. de Bayonne). — Il y avait une prébende de ce nom dans l'église de Saint-Pée-sur-Nivelle.

OLHABERRIÉTO, bois, coo d'Ordiarp.

OLHADE, h. co de Sare.

Oleado (L'), ruiss. qui coule à Larrau et se perd dans la rivière de Larrau.

OLHAIBY, vill. c. d'Ithorots. — Olhabie, 1375 (contrats de Luntz, f. 102). — Olfabie, 1376 (montre militaire, f. 75). — Olhabie, 1385; Olhabia, 1407 (coll. Duch. vol. CXIV, f. 43 et 202). — Olhayei, 1496 (contrats d'Ohix, f. 5). — Olharby, 1563 (aveux de Languedoc, n. 3176). — Le fief d'Olhaiby était vassal de la vicomté de Soule; le titulaire était un des dix potestats de Soule.

Olhain, pèlerinage, coe de Sare.

OLBAQUI, f. c<sup>no</sup> de Licq-Atherey; mentionnée en 1520 (coutume de Soule).

OLHASSABBY, fief, c<sup>no</sup> d'Aroue. — Olhassari, xv<sub>11</sub>° s° (ch. d'Arthez-Lassalle). — Ce fief relevait de la vicomté de Soule.

OLHASSOURE, h. c<sup>ne</sup> de Cambo. — Olhassure, 1625 (ch. de Louhossoa, E. 350).

Oluntouv, mont. cod d'Ossès. — Olléguy, 1675 (réform. de Béarn, B. 687, fo 11).

Olhonge, chât. c. de Caro. — Sancta-Maria de Burunza, 1119; Bolunce, 1167 (cart. de Sordes, p. 2 et 45). — Olhonz, 1621 (Martin Biscay). — Ce fief relev. du royaume de Navarre.

OLIVÉ, f. c. d'Aramits. — Oliber, 1538 (réform. de Béarn, B. 825).

OLORYRI (L'), ruiss. qui coule à Iholdy et se jette dans l'Oxarty.

OLORON, ch.-l. d'arrond. — Iluro (borne milliaire). — Civitas Lurunensium: Elarona, civitas Elloronensium: Elinia (notice desprovinces). — Oloro civitas, 506 (concile d'Agde). — Loron, 1009 (cart. de Saint-Sever). — Elloreus, 1073 (inscript. de Moissac). — Holorna, v. 1080 (cart. de Morlàas, f° 1). — Eleron, x1° s° (cart. de Bigorre, f° 11). — Oloron, 1208 (ch. de Barcelone, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 471). — Oloro, 1212 (synode de Lavaur). — Pagus Oloronensis, 1235 (réform. de Béarn, B.

864). — Sente-Crotz d'Oloron, 1271 (not. d'Oloron, n° 3, f° 111). — Oleiron, 1286 (reg. de Bordeaux, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 662). — Olaro, xiii° s° (chron: des Albigeois, v. 2646). — Diaccesis Oleronensis, 1289 (Histor. de France, XXI, p. 544). — Oloronium, 1290 (ch. de Béarn, E. 267). — Oloroo, 1343 (not. de Pardies, n° 2, f° 116). — Oron (Froissart, 111, 58). — Lo Loron, 1442 (contrats de Carresse, f° 58). — Oloron-Sainte-Marie, depuis la réunion de Sainte-Marie: 18 mai 1858.

L'évêché d'Oloron, dont le siège était à Sainte-Marie-d'Oloron, tenait le huitième rang parmi les suffragants de l'archeveché d'Auch. Le dioc. d'Oloron comprenait cinq archidiaconés: l'archidiaconé d'Oloron, archidiaconatus Oloronensis; l'archidiaconé d'Ossau, arcidiagonat d'Ossau; l'archidiaconé d'Aspe, arcidiagonat d'Aspa; l'archidiaconé de Garenx; et l'archidiaconé de Soule, archidiaconatus Solensis. Ce dernier fut distrait, au x1° s°, du dioc. de Dax. L'évêché d'Oloron devint constitutionnel en 1791; il fut supprimé en 1802 et incorporé au dioc. de Bayonne. - Oloron possédait des couvents de Capucins et Cordeliers (la maison de ces derniers fut donnée aux Barnabites en 1612), une abbaye de Clairistes et un hôpital. — Oloron était, au xvi et au xvıı s, le siége d'un colloque protestant. - Le for ou coutume d'Oloron remonte à l'année 1080.

En 1385, Oloron comptait 366 feux: à la même époque, le bailliage d'Oloron comprenait le canton d'Aramits en entier : les communes d'Estialescq et de Lasseube, du canton de Lasseube; le canton d'Oloron-Sainte-Marie-Est, moins Cardesse; le canton d'Oloron - Sainte - Marie - Quest, moins Esquiule; la commune de Préchacq-Josbaig, du canton de Navarrenx. - En 1487, le parsan d'Oloron se composait des vallées d'Aspe, d'Ossau et de Barétous, puis du beguerau ou banlieue d'Oloron, comprenant les cantons d'Oloron-Sainte-Marie-Est et d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest en entier et les communes d'Estialescq, Lasseube, Monein et Préchacq-Josbaig. - La sénéchaussée d'Oloron renfermait les cantons d'Accous, Aramits, Laruns, Oloron-Sainte-Marie-Est et Oloron-Sainte-Marie-Ouest en entier; le canton d'Arudy, moins Misaget et Rébénac; le canton de Lasseube, moins Aubertin et Lacommande; les care de Cuqueron, Lucq-de-Béarn, Monein et Parbayse, du canton de Monein; Dognen, Lay-Lamidou, Préchacq-Joshaig et Préchacq-Navarrenx, du canton de Navarrenx. - La subdélégation d'Oloron, dépendant de l'intendance de Béarn et Navarre, puis de celle d'Auch et Pau, enfin de l'intendance de Pau et Bayonne, se composait des communes formant les cantons d'Accous, Aramits, Laruns, Oloron-Sainte-Marie-Ouest en entier; d'Arudy, moins Mifaget et Rébénac; de Lasseube, moins Aubertin et Lacommande; d'Oloron-Sainte-Marie-Est, sauf Cardesse et Saucède; des communes de Monein et de Lucq-de-Béarn, du canton de Monein; Préchacq-Josbaig, du canton de Navarrenx. — Le ressort des notaires d'Oloron s'étendait sur les communes du canton d'Oloron-Sainte-Marie-Est, moins Cardesse, sur celles du canton d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest, moins Aren, Géronce, Geus, Orin et Saint-Goin, enfin sur la cue de Lasseube,

En 1790, Oloron devint le chef-lieu d'un district composé des cantons d'Accous, Aramits, Arudy, Bielle, Lasseube, Monein, Navarrenx, Oloron et Sainte-Marie. — Le canton d'Oloron comprenait alors les communes du canton d'Oloron-Sainte-Marie-Est, moins Cardesse. — Du 11 octobre 1795 au 5 mars 1796, Oloron fut le chef-lieu du département.

Onbratiu, f. c. de Louvie-Juzon. — Lombradiu (carte de Cassini). — Le ruisseau d'Ombratiu sert de limite aux communes de Louvie-Juzon et de Sainte-Colomme; il se jette dans l'Estarrésou.

Ombré, h. c. d'Arthez-d'Asson.

OMBRES (LES), bois, c<sup>nes</sup> d'Angous et de Cestetnau-Camblong. — *Omprez*, 1366 (ch. des Navailles, E. 351). — *Lo bosc deus Ompres*, 1538 (réform. de Béarn, B. 760, f' 6).

Onenes (Les), h. c. de Bentayou-Sérée. — Le parsan des Ombrez, 1682 (réform. de Béarn, B. 648, f. 156).

Ondarrolle, h. c<sup>no</sup> d'Arnéguy. — Undarolle, 1754 (comptes du chap. de Bayonne). — Le ruisseau d'Ondarrolle limite la commune d'Arnéguy et l'Espagne et se jette dans l'Aïri sur le territoire espagnol.

Ondats, fief, coe de Sauveterre; mentionné en 1674 (réform. de Béarn, B. 683, fo 383), vassal de la vicomté de Béarn.

Oneix, vill. c<sup>no</sup> d'Amendeuix; ancienne commune réunie le 27 août 1846 à Amendeuix. — Onex, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 22). — Onecx, 1513 (ch. de Pampelune). — Oniz, 1621 (Martin Biscay). — On dit en basque Onaso.

Onze-Chânes (Les), éc. c<sup>m</sup> de Rivehaute. — Les Onze-Cassous, 1779 (terrier de Rivehaute, E. 341). Oquilameren, f. c<sup>m</sup> de Saint-Étienne de-Baigorry. — Oquinverro, 1621 (Martin Biscay).

Onlas, c<sup>th</sup> de Sauveterre. — Oras, xiii\* s\* (fors de Béarn, p. 20). — Nostre-Done d'Oras, 1442 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 1, f° 44). — Horas, 1538; Horass, 1548 (réform. de Béarn, B. 737; 762, f° 9).

- Oblatí (L'), ruiss, qui sort d'une mont, de ce nom, arrose la c<sup>no</sup> de Lécumberry et se perd dans le Hurbelca.
- Onconnos, f. cod d'Urepel. Horsorrotz, 1614 (coll. Duch. vol. CX, fo 113).
- ORCUN, h. c. de Bedous. Orquesh, 1247 (for d'Aspe).
   Orcunh, 1441 (not. d'Oloron, n. 3, f. 117). —
  Orchunh, 1449 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f. 16).
   Sanctus-Joannes d'Orcun, 1608; Orcuin, 1621 (insin. du dioc. d'Oloron). Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. En 1385, Orcun ressort. au baill. d'Aspe et comptait 15 feux.
  Ordaburu (Le col d'), c. de Haux et de Lanne.
- Obdiar, com de Mauléon. Urdiarb, 1375 (contrats de Luntz, f. 106). Hospitau de Urdiarp, 1421 (ch. du chap. de Bayonne). Sent-Miqueu d'Urdiarp, v. 1460 (contrats d'Ohix). Sent-Miguel de Urdiarbe, 1479 (ch. du chap. de Bayonne). Ancienne commanderie qui dépendait de l'abbaye de Roncevaux (Espagne).
- Ondios, h. c. de la Bastide-Villefranche. Urdios, Ordios, 1150 (contrats de Barrère). Urdios, 1151 (Gall. christ. I, instrum. Dax). L'ospitau d'Urdious, v. 1360 (ch. de Came, E. 425). La Magdelene d'Urdios, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 22). Le prieuré d'Ordios, ancien hôpital pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, fut fondé en 1150 par Raymond Poichet, prêtre.
- Ondon (L'), ruiss, qui prend sa source sur la coe de Menditte, arrose Gotein-Libarrenx et se jette dans le Saison.
- Ordotx, h. coe de Souraïde.
- Onlicus, con de Saint-Palais. Oregay, 1513 (ch. de Pampelune). Oregar, 1621 (Martin Biscay). Oreguer, 1665 (reg. des États de Navarre). On dit en basque Orabarre.
- ORBIRZ, h. détruit, c<sup>ne</sup> d'Ahetze; mentionné au xine se (cart. de Bayonne, f° 12).
- Obére, vill. c. de Sauveterre. Oreite, 1273 (hommages de Béarn, f. 101). Oreyta, 1305 (ch. de Béarn, E. 524). Oreyte, 1307 (cart. d'Orthez, f. 19). Erreyti, 1397 (not. de Navarrenx). Horeyte, 1538 (réform. de Béarn, B. 855). En 1385, Oréite ressortissait au bailliage de Sauveterre et comptait 6 feux.
- OBGANBIDE, f. c<sup>no</sup> d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (coutume de Soule).
- ORGANSIDE (LE COL D'), cnº d'Estérençuby, sur la frontière d'Espagne.
- OBBI (LE PIC D'), c<sup>ne</sup> de Larrau, sur la frontière d'Espagne.

- Orin, com d'Oloron-Sainte-Marie-Est. Orii, 1385 (censier). Ory, 1538; Ori, 1544 (réform. de Béarn, B. 748; 856). Sanctus-Martinus d'Orin, 1609 (insinuations du dioc. d'Oloron). Ouri, Aurin, 1675 (réform. de Béarn, B. 659, f° 36; 664, f° 173). Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. En 1385, Orin ressort. au baill. d'Oloron et comptait 20 feux. La seigneurie d'Orin faisait partie de la baronnie de Moumour.
- Onion, coa de Sauveterre. Aurion, 1614 (réform. de Béarn, B. 817, f° 2). Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. En 1385, Orion comptait 21 feux et ressort. au haill. de Sauveterre.
- ORION (L'), ruiss, qui prend sa source sur la c<sup>ne</sup> de Saint-Michel et se jette à Béhèrobie dans la Nive de Béhèrobie.— Le bois d'Orion couvre une partie des c<sup>nee</sup> d'Estérençuby et de Saint-Michel.
- OBIQUAIN, f. c. d'Ogenne-Camptort. Oriquent, 1384 (not. de Navarrenx).
- Oblisson, f. c. de Saint-Michel; ancien prieuré dépendant de l'abbaye de Lahonce. Prioratus Sanctæ-Mariæ-Magdalenæ de Lorizun, Sancta-Maria-Magdalena d'Arisson, 1686 (collat. du dioc. de Bayonne). Ce prieuré servait d'auherge aux pèlerins de Saint-Jacques; il était placé près de l'ancienne voie romaine d'Astorga à Bordeaux. Le bois d'Orisson est dans la commune d'Uhart-Cize.
- ORIUS, h. c. d'Audéjos.—Orrils, x11° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 447). Réus, 1376 (montre militaire, f° 30). Ouriux, 1754 (terrier d'Audéjos, E. 250).—Ourius, 1777 (terrier de Castéide-Cami, E. 256). Ourius, 1778 (dénombr. d'Audéjos, E. 19). En 1385, Orius ressort. au baill. de Pau. Orius (L'), ruiss. qui arrose Urdès et se mêle à la Geule.
- Ormiélas, mont. et lac, coe de Laruns Domialar, 1440 (cart. d'Ossau, f' 281). — La montanhe de Domialas, Donalas, 1538 (réform. de Béarn, B. 832, f' 5; 842).
- Onoignen, chât. com de Dognen. Ororeng, Ororenh, xiii so (ch. de Préchacq, E. 413). Lo molti d'Ororenh, 1384 (not. de Navarrenx). L'ostan d'Aurorenh, 1385 (censier, for 32). Oronenh, 1538; Oronhen, 1571 (réform. de Béarn, B. 848, for 11; 2171). Le fief d'Oroignen ressort, au baill. de Navarrenx et relevait de la vicomté de Béarn; en 1655, il fut érigé en baronnie, comprenant Lay, Oroignen et Préchacq-Navarrenx Oroignen dépendait autrefois de la com de Lay-Lamidou.
- Ononos, h. cº de Saint-Étienne-de-Baïgorry.

ORRIDE, f. c. de Ledeuix. — La mayson de Horrida, 1538 (réform. de Béarn, B. 847).

OBRIULE, com de Sauveterre. — Oriure, 1385 (censier). — Orriure, 1399 (not. de Navarrenx). — Orriula, 1544 (réform. de Béarn, B. 748). — Sanctus-Laurentius d'Orriola, 1618 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Orriule ressortissait au baill. de Navarrenx et comptait 26 feux. — La seigneurie d'Orriule dépendait du marquisat de Gassion.

OBSANCO, cen de Saint-Palais. — Oreacoe, 1120 (cart. de Sordes, p. 22). — Orquancoe, 1513 (ch. de Pempelune). — On dit en basque Ostankoa.

OBT, f. c. de Sainte-Suzanne. — Ortz, 1385 (cens. f. 71).

ORTRIX, mia, coa de Lucq-de-Béarn. — Lo molii d'Ortega, 1394; Ortega, 1431 (not. de Lucq). — Le bois d'Ortheix, 1780 (maîtrise des eaux et forêts, B. 4159).

ORTET, fief, coe de Castet. — Orteig, 1387 (réform. de Béarn, B. 655, f. 58). — La domenjadura aperade Orteg, 1538 (dénombr. de Mazères, B. 830). — Lorteg, 1682 (réform. de Béarn, B. 663, f. 230). — Lorteig, 1728 (dénombr. de Castet, E. 25). — Ce fief était vassal de la vicomté de

ORTHES (LES), éc. cae de Bougarber.

ORTHEZ, ch.-l. d'arrond. — Ortez, 1193; Ortesium, 1194 (cart. de Sauvelade). — Orthesium, 1220 (cart. d'Orthez, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 337 et 504). — Ortes, 1375 (contrats de Luntz, f' 106). — Ortais (Froissart). — Sent-Per d'Ortes, 1391 (not. de Navarrenx). — Hortes, 1578 (ch. de la Chambre des Comptes de Pau, B. 2368). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — Orthez possédait des couvents de Cordeliers, Jacobins, Capucins, Trinitaires, de sœurs de Saint-Sigismond et d'Ursulines; trois hôpitaux: l'hôpital de la Trinité, l'hôpital de Saint-Gilles et l'hôpital des Cagots.

Du xiii au xv siècle, Orthez fut la résidence des vicomtes de Béarn; en 1385, on y comptait 436 feux.—Le parsan d'Orthez, créé au xvi siècle par Henri II, roi de Navarre, avait pour ressort les cues de Baigts, Bérenx, Biron, Castétis, Lanneplàa, Montestrucq; Orthez, Ozenx, Saint-Boès, Saint-Girons, Sainte-Suzanne, Salles-Mongiscard et Sallespisse.— La sénéchaussée d'Orthez comprenait le canton de Lagor en entier; le canton d'Orthez, moins Bonnut et Sault-de-Navailles; le canton d'Arthez, sauf Castéide-Candau, Cescau, Lacadée, Mesplède, Saint-Médard et Viellenave; les cues d'Arget, Bouil-

lon, Garos, Geus, Montagut, Morlanne, Piets-Plasence-Moustrou, Pomps et Uzan, du canton d'Arzacq; Bellocq, Bérenx et Salles-Mongiscard, du canton de Salies; Abos, Lahourcade, Pardies et Tarsacq, du canton de Monein; enfin les paroisses d'Arbleix et de Picheby (départ. des Landes). — La subdélégation d'Orthez, dépendant de l'intendance de Béarn et Navarre, puis de celle d'Auch et Pau, enfin de celle de Pau et Bayonne, avait la même étendue que la sénéchaussée, plus la commune d'Arzacq. — La notairie d'Orthez ne comprenait que cette commune.

Au xvi° et au xvii° siècle, Orthez fut le chef-lieu d'un colloque protestant.

Le sceau de la ville d'Orthez porte un pont de trois arches inégales surmonté au milieu d'une tour accompagnée de deux clefs, le panneton en chef.

En 1790, Orthez fut le chef-lieu d'un district que renfermait les cantons d'Arthez, Arzacq, Lagor, Orthez, Salies et Sauveterre. — Le canton d'Orthez était alors composé des communes du canton actuel, plus Labeyrie et Lacadée, du canton d'Arthez; Biron, Laa-Mondrans, Loubieng, Montestrucq et Ozenx, du canton de Lagor.

Os, coa de Lagor. — Aoss, x11° siècle (coll. Duch. vol. CXIV, f° 80). — Ous, 1220 (ch. de l'Ordre de Malte, Caubin). — Dosse, x11° siècle (fors de Béarn, p. 35). — Oos, 1343 (not. de Pardies, n° 2). — Os-Marsillon, depuis la réunion de Marsillon: 14 avril 1841. — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, ce village ressortissait au baill. de Lagor et Pardies et comptait 7 feux.

Ospital., f. c. d'Amorots-Succos. — Zabala y l'Ospital, 1513 (ch. de Pampelune). — L'Hopital d'Amorots, 1708 (reg. de la commanderie d'Irissarry). — Il y avait une petite chapelle à côté de cette ferme; elle dépendait de la commanderie d'Irissarry.

Ospital, fief, coe d'Ossès, à Ugarçan; il était vassel du royaume de Navarre.

Ospitalia, f. c. de Larressore.

Ossalois (Le chemin) ou la voir Ossaloise, conduisait de la cre de Nay à la vallée d'Ossau. — Les chartes mentionnent cette route comme traversant Rontignon, Narcastet, Uzos, Arros (cre de Nay), Bosdarros, Bruges, Asson et Sainte-Colomme. — Un chemin du même nom traversait les cres de Lasseube, Escout et Ogeu. — Lo cami Ossales, 1456 (not. d'Assat, n° 1). — Le chemin appelé Loussalès; — Vente de deux chemins enciennement appelé Ossalois devenu inutiles attendu qu'ils étoient impraticables, 1777 (intendance, Nay).

Ossas, c<sup>on</sup> de Tardets; mentionné en 1178. — Osas, x111° siècle (coll. Duch. vol. CXIV, f° 36). — Ossas - Suhare, depuis la réunion de Suhare: 14 juin 1845.

Ossau (La vallée d'), arrond. d'Oloron. - Elle commence à la frontière d'Espagne et finit à Oloron; elle est bornée à l'E. par le départ. des Hautes-Pyrénées et à l'O. par la vallée d'Aspe. — Oscidates, Osquidates Montani et Campestres (Pline, Hist. Nat. lib. 1v). - Valis Ursaliensis, 1127 (réform. de Béarn, B. 844). — Orsalenses, 1154; Orsal, 1170 (ch. de Barcelone, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 465 et 471). - Arcidiagonat d'Ossau, 1249 (not. d'Oloron, nº 4, fº 50). — Ursi-Saltus, 1270 (ch. d'Ossau). - L'archidiaconé d'Ossau dépendant du diocèse d'Oloron, le vic d'Ossau au xiii\* siècle, le baill. d'Ossau en 1385, eurent tous la circonscription indiquée par la nature, c'est-à-dire le canton de Laruns en entier et celui d'Arudy, moins les communes de Misaget et de Rébénac. -La vicomté d'Ossau, vassale de celle de Béarn, y fut réunie en 1100. - Le chef-lieu de la vallée était Bielle.

Osse, c° d'Accous. — Ouce, 1343 (hommages de Béarn, f° 23). — Ousse, xiv° s° (cens.). — Ousse, 1449 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f° 16). — Ousse, 1463 (ch. de Léès-Athas, FF). — Sent-Stephen d'Ousse, 1608 (insin. du dioc. d'Oloron). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Osse ressort. au baill. d'Aspe et comptait 42 feux.

OSSERY, con de Sauveterre. — Osents, xino so (fors de Béarn, p. 53). — Ossenxs, 1385 (cens. for 27). — Lo borguet d'Ossencx, 1400 (not. de Navarrenx). — Osenxs, 1546 (réform. de Béarn). — En 1385, ce village comprenait 9 feux et ressort. au baill. de Navarrenx. — La seigneurie d'Ossenx faisait partie du marquisat de Gassion.

Osserain, com de Saint-Palais; ancien prieuré du dioc. d'Oloron. — Castrum de Osaranho, 1256 (ch. de Came, E. 425). — Lo Saranh, XIII° siècle (fors de Béarn). — Lo Sarainh, Osran, XIII° siècle (coll. Duch. vol. CXIV, for 34 et h8). — Lo pont deu Ssaranh, 1342 (ch. du chap. de Bayonne). — Osserannum, 1351 (rôles gascons). — Lo borc d'Ossaranh, 1386; la Magdalene d'Ossaranh, 1400 (not. de Navarrenx). — Osaranh, 1542 (réform. de Béarn, B. 736; 806, for 25). — Osserain-Rivareyte, depuis la réunion de Rivareyte: 5 août 1842. — Le pont d'Osserain, sur le Gave d'Oloron, fut rompu vers 1512 par Jean, roi de Navarre, qui craignait une invasion espagnole dans le Béarn; une enquête de

1542 dit que ce pont avait existé de tout temps. C'était le passage le plus fréquenté entre le Béarn, la Soule et la Navarre; au xiii siècle, un des trois grands chemins vicomtaux de Béarn, venant de Sault-de-Navailles, y aboutissait.

Ossès, con de Saint-Étienne-de-Baigorry. — Vallis quæ Ursaxia dicitur, v. 983 (ch. du chap. de Bayonne). — Vallis quæ dicitur Orsais, 1186; Ossais, x11° siècle (cart. de Bayonne, for 10 et 32). — Ouses, 1302 (ch. du chap. de Bayonne). — Osses en la Sierra de Vaygurra, 1446 (coll. Duch. vol. CXIV, for 207). — Osses, Orza, 1513 (ch. de Pampelune). — Horça, Orseys, Orça, 1675 (réf. d'Ossès, B. 687, for 2). — Orses, 1783 (visites du dioc. de Bayonne). — On dit en basque Orzaice.

Les annexes de la paroisse d'Ossès étaient Saint-Martin-d'Ossès et Bidarray. — La vallée d'Ossès faisait partie du royaume de Navarre.

En 1790, ce village sut le ches-lieu d'un canton, dépendant du district de Saint-Palais, composé des communes d'Ossès et de Bidarray.

Ossima (L'), ruiss, qui prend sa source à Armendarits et se jette à Iholdy dans l'Oxarty.

Ossue, f. c. de Sauveterre. — Nostre-Done d'Ussue, v. 1460; Urssue, 1470 (contrats d'Ohix, f. 9). — Aussun de Sunarta, 1538 (réform. de Béarn, B. 833).

OSTABABET (L'), pays, arrond. de Mauléon. — Il comprend les com d'Arhansus, Bunus, Hosta, Ibarrotte, Juxue, Larceveau-Cibits-Arros, Ostabat-Asme, Pagolle et Saint-Just-Ibarre. — Terra Ostabaresii, xiii siècle; Ostavales, 1247 (coll. Duch. vol. CXIV, for 161 et 222). — Terra de Hostebarezio in Navarra, 1305 (ch. de Navarre, E. 459). — Ostabares, 1308 (coll. Duch. vol. CXIV, for 224). — Ostabarea, 1312 (ch. de Navarre, E. 459). — Hosta-Barisium, 1351; Ostaberesium, 1361 (rôles gascons). — Ostabarees, v. 1405 (not. de Navarrenx). — La terre d'Ostabare, 1481 (ch. du chap. de Bayonne). — Le pays d'Ostabaret faisait partie du royaume de Navarre.

OSTABAT, con d'Iholdy. — Ostebad, 1167 (cart. de Sordes, p. 45). — Ostavayll, x11° siècle (coll. Duch. vol. CXIV, f° 161). — Aussebat, 1243 (rôles gascons). — Ostabailles, 1383 (ch. de la Camara de Comptos). — Sent-Johan d'Ostabat, 1469 (ch. du chap. de Bayonne). — Ostabag, Hostabat, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 22). — Nostre-Done de l'espitau d'Ostabat, 1518 (ch. du chap. de Bayonne). — Ostabat-Asme, depuis la réunion d'Asme: 13 juin 1841. — On dit en basque

Izura

Orçosors (L'), ruiss, qui prend sa source sur la commune des Aldudes et se perd dans l'Ithurry.

Отна-Мояно, mont. c\*\*\* de Hosta et de Saint-Just-Ibarre.

OTRÉGARA, bois, cas d'Arcangues.

OTREGARR, mont. c\*\* de Bunus, Juxue et Larceveau. OTRÉGUY (L'), ruiss. qui arrose Lantabat et se jette dans le ruiss. de Saint-Martin.

Otticoren, 1513 (ch. de Pampelune).

OTRIBARRE (LE COL D'), c°° d'Alçay-Alçabéhéty-Sunharette et de Camon-Gibique.

OTXOCHILO (L'), ruiss. qui coule sur la c\*\* de Hasparren et se perd dans l'Etchechurry.

OTXOGORRY, mont. c<sup>nes</sup> de Larrau et de Sainte-Engrace. OURERRY, h. c<sup>ne</sup> de Labonce.

Ourillarisse, mont. c<sup>nos</sup> de Léès-Athas et de Lescun. Ourier, f. c<sup>no</sup> de Maslacq. — *Oerbo*, 1385 (cens. f° 1). — Lo Hoerbo, 1568; Oerbou, 1614 (réform. de Bearn, B. 797, f° 7; 816).

Ourras, bois, code Bellocq; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 666, f° 395).

Ounas-Aldra, h. co d'Ahetze.

Ouillor, c° de Morlàas. — Olon, xii° s' (cart. de Morlàas, f° 3). — Olo, xii° siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 450). — Olion, xiv° siècle; Olkon, 1402 (cens.). — Olkoo, 1535; Oilkon, 1675 (réform. de Béarn, B. 674, f° 911; 704, f° 189). — Ouillon était un membre de la commanderie de Malte de Caubin et Morlàas. — En 1385, Ouillon ressort. au baill. de Pau et comprenait 10 feux.

Oullé (L'), ruiss qui arrose la c° de Bellocq et se jette dans le Gave de Pau.

Ounging, h. c. de Montaner. — Orbere, 1385 (cens. f. 62). — Saint-Jean d'Orbère, 1673 (réform. de Béarn, B. 652, f. 188).

Ounceasaléta (L'), ruiss. qui prend sa source à Larribar-Sorhapuru et se jette dans la Bidouse, après avoir arrosé Domesain-Berraute et Béhasque-Lapiste.

Ourdios (L'), ruiss. — Voy. Lourdios (LE).

Ourriusz (Lz PAS D'), entre les ces d'Aydius et de Bedous.

Ouanou (L'), ruiss, qui prend sa source à la fontaine de Pelat (c<sup>ne</sup> de Coarraze) et se jette dans le Sosse, en arrosant Labatmale, Hours et Lucgarrier.— L'Orroo, 1538; l'Orrou, 1675 (réform. de Béarn, B. 677, l' 190; 851).— L'Ourau, 1777 (dénombr. de Hours, E. 30).

Ouns (LE LAC DE L'), cae de Laruns.

Ours (Le lac de l'), c'e de Lescun.

Ouasòo (L'), ruiss, qui prend sa source sur la c°e d'Orthez et se jette dans le Luy-de-Béarn près d'Amou (départ. des Landes), après avoir traversé dans les Basses-Pyrénées la c\*\* de Bonnut.

Ourtasse (Lr pic D'), coa de Lescun.

Ourtau (L'), ruiss. qui prend sa source dans le bois de la Quinte (c° d'Oloron-Sainte-Marie) et se perd dans le Gave d'Aspe, en arrosant la c° d'Eysus; il est mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 662, f° 127).

OUSQUETTE DE PONCE (LE COL D'), cae d'Accous.

Ousse, c° de Pau-Est. — Ossa, x11° s° (cart. de Morlàas, f° 7). — Osse, x11° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 451). — Osse, 1402 (cens.). — En 1385, Ousse ressort. au haill. de Pau et comprenait 12 feux.

Ousse (L'), riv. qui prend sa source à Pontacq et se jette dans le Gave de Pau, après avoir arrosé les cere de Barzun, Livron, Espoey, Gomer, Soumoulou, Nousty, Artigueloutan, Ousse, Lée, Idron, Bizanos et Pau. — La Oosse, 1457 (not. d'Assat, f° 14). — La Osse, 1463 (cart. d'Ossau, f° 153). — La Ossa, 1535; la ribera de l'Osa, 1538 (réform. de Béarn, B. 706, f° 35; 857).

Oussian (L') ou L'Ousse-du-Bois, ruiss, qui prend naissance à Limendoux, traverse les landes du Pont-Long sur les c<sup>ass</sup> d'Andoins, Nousty, Artigueloutan, Sendets, Idron, Pau. Lons, Lescar, Poey (c<sup>as</sup> de Lescar), Aussevielle, et se jette entre Denguin et la Bastide-Cézéracq dans le Gave de Pau. — La Orssa de Lascar, 1394 (ch. de Buros, E. 359). — L'aygue longue aperade la Osse, 1457 (cart. d'Ossau, f° 183).

Ousserr-Long, mont. c. de Béost-Bagès.

Oussia, f. coe de Cambo. — Ussi, xine siècle (cart. de Bayonne, f° 25).

Oustaloup, bois, c<sup>10</sup> de Monein. — Austalop, 1523; Ostaloup, 1704 (ch. de Monein, E. 351).

Ouzon (L'), torrent qui prend sa source à Ferrières (départ. des Hautes-Pyrénées) et se jette dans le Gave de Pau, après avoir traversé Asson, Artherd'Asson et Igon. — Oson, 1441 (contrats de Carresse, f° 198). — L'Osom, l'Ozon, lo flubi de l'Osson, 1538; lo Lozon, 1581 (réform. de Béarn, B. 717, f° 6 et 136; 808, f° 54; 840). — Lo Loson, 1582 (ch. d'Asson, E. 359). — L'Ouson, 1675 (réform. de Béarn, B. 674, f° 331).

Oxance, h. c. de Souraide; ancien prieuré du dioc. de Bayonne. — Prioratus Sancta-Maria-Magdalena d'Oxance, 1757 (collat. du dioc. de Bayonne).

Oxagenda (L'), ruiss. qui arrose la con d'Ossès et se jette dans la Nive de Baïgorry.

Oxarty, chapelle, c<sup>ne</sup> d'Iholdy.— Le ruisseau d'Oxarty coule sur la c<sup>ne</sup> d'Iholdy et se perd dans la Joyeuse. Oxidot (La Bois d'), c<sup>ne</sup> de Saint-Palais.

OxoAix, f. cne de Tardets-Sorholus.

Oxogonat, montagne, c<sup>se</sup> de Larrau, sur la frontière d'Espagne.

Oxolatxé (La fontaine d'), c"e de Mendive.

OYHANACO (L'), ruiss. qui prend sa source sur la c<sup>so</sup> d'Ainharp, arrose Espès-Undurein et Charritte-de-Bas et se jette dans le Saison à Lichos.

OTHANART, fief, c<sup>no</sup> d'Etcharry. — Oyhanard de Charri, 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, f° 43). — Ge fiefétait vassal de la vicomté de Soule.

Оунанвилси (Le Bois d'), с° de Saint-Just-Ibarre.

OYHANBELCHÉ (LE COL D'), c<sup>nes</sup> d'Estérençuby et de Lécumberry.

OTHANBURE, f. c. d'Hharre. — Oelhharburu, 1223; lo castet de Oelh-Arburu, 1547 (ch. de Navarre, E. 425; 470).

OYHANÇARRÉ (LE COL D'), cos de Bussunarits-Sarrasquette et de Lacarre.

OYHANE (L'), ruiss. qui coule sur la c\*\* d'Ascain et se jette dans l'Olette.

OTHANBANDY (L'), ruiss. qui arrose Irissarry et se perd dans le Lacca. — Il y a une montagne du même nom près d'Irissarry, dans la c<sup>na</sup> d'Ossès. — Oyhanhandia, 1675 (réform. d'Ossès, B. 687, f'11).

Отнава, h. c de Bidart.

OTHARÇABAL, mont. coe de Larrau.

OYHARGABAL (L'), ruiss. qui arrose les c<sup>ees</sup> de Macaye et de Mendionde et se perd dans la Joyeuse.

OTEARCE (L'), ruiss. qui coule à Mondive et se jette dans le Halçaldé.

Oumants (L'), ruiss, qui arrose Méharia et se mêle au ruisseau de Béhobie.

Отнéнавт, f. c<sup>∞</sup> d'Ostabat-Asme. — Oyanart de Asme, 1621 (Martin Biscay).

Ornins (L'), ruiss, qui prend sa source sur la c<sup>n</sup> de Mendionde et se jette dans la Mouline, après avoir arrosé Macaye et Louhossoe.

OTHÉRADAR, f. c<sup>ne</sup> de Lichos. — Osyheradar, 1614 (réform. de Béarn, B. 817, f° 4).

Overroo, vill. co de Lohitsun; anc. co réunie à Lohitsun le 13 juin 1841. — Oyhere, 1479 (contrats d'Ohix, fo 74).

Ozenz et le Haut-Ozenz, cos de Lagor. — Osenz, zut s' (cart. de Sordes, p. 15). — Osenz, 1383 (cart. d'Orthez, f' 5). — Osenz, 1385 (cens. f' 2). — Sent-Pee d'Osenz, 1457; Ozenzz, 1476 (not. de Castetner, f''s 84 et 108). — Ozenzz, 1536; Osenzz, 1556; Osenzz, 1568 (réform. de Béarn, B. 713, f' 342; 797, f' 19). — Osenzz, 1568 (ch. de Larbaig, E.). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Ozenz ressort. au baill. de Larbaig et comprenait 45 feux. — Le ruisseau d'Ozenz prend sa source à Loubieng, arrose Ozenz et se jette dans le Láa à Sainte-Suzanne. — L'arviu d'Osenzz, 1538 (réform. de Béarn, B. 837).

P

Paba, f. c<sup>56</sup> de Selies. — Pavaa, 1385 (cens. f<sup>5</sup> 6). — Pabaa, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f<sup>5</sup> 278). Pabia, c<sup>56</sup> de Louvie-Juzon; lieu où était bâti le temple des protestants, démoli en 1688 (ch. de Louvie-Juzon, E. 350).

PACHARÉTA (LE), ruiss. qui arrose Amorote-Succos et se jette dans le ruisseau de Béhobie.

PACQ (LE BOIS DU), coe d'Etsaut.

PADOUN, montagne, c<sup>nes</sup> d'Aste-Béon et de Castet. — Lo Padoent de Coste-Busy, 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f° 64).

Page (LE), éc. coe d'Escurès.

PAGET (LE), h. c<sup>m</sup> de Charre; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 681, f° 586).

PAGOLA (Lz), ruiss. qui coule à libarre et se jette dans la Bidouse.

Pagolle, com de Saint-Palais. — Grangia de Paguela, 1178; Pagaule, xiii° s° (coll. Duch. vol. CXIV, f° 47). — Nostro-Done de Paguele, vers 1460; Pagela, vers 1470 (contrats d'Ohix, f° 3). — Anc. prieuré du dioc. d'Oloron, desservi par les Prémontrés. — Le ruisseau de Pagolle prend source à Pagolle, sert de limite aux communes de Lohitsun-Oyhercq et d'Uhart-Mixe, et se jette dans le Gave de Lambere. — L'aygue qui dabare de Pagole, 1479 (contrats d'Ohix, f' 73).

PAGOLLE-OTHANA, h. c\*\* de Pagolle; distrait de la c\*\* de Juxue le 19 mars 1829.

PAILERT (LE MOULIN DE), coe de Balausun.

PAILLASSAR, f. c<sup>ue</sup> de Cardesse. — Palhassaa, 1385 (cens. f° 36).

PAILLETTE, éc. co d'Urdos.

Palaiso, h. c<sup>ac</sup> de Saubole.— *Palasou*, 1548 (réform. de Béarn, B. 758, f<sup>a</sup> 6).

Palairz, f. c. de Bayonne.

Palas (Le pic pe), c<sup>no</sup> de Larons, sur la limite du dépert, des Hautes-Pyrénées et la frontière d'Espagne. Pale (La), mont. c<sup>nos</sup> de Castet et de Louvie-Juson.

Palisco, f. c. de Mouhous.— Palisco, 1759 (dénombr. de Mouhous, E. 37).

Parézoo, éc. cºº de Castillon (cºº de Lembeye).

Palowsiass (Le col Des), entre les c<sup>ass</sup> de Lantabat et de Subescun.

Paloque, f. c. de Sévignacq; mentiennée en 1385 (cens. f° 56).

Parou, h. co de Denguin.

Paloumas (Liss), éc. cºº de Corbères-Abère-Domengeux.

Paloumens, f. c. de Bardos. — L'ostan de las Paloumeres, 1502 (ch. de Navarre, E. 424).

Palu, f. c<sup>ac</sup> d'Asson. — Palus, 1385 (cens. f° 67).

Palu (La), ruiss. et marais qui prend sa source dans la
c<sup>ac</sup> d'Andoins, arrose Moriàss et Serres-Moriàss et

c<sup>as</sup> d'Andoins, arrose Morlàss et Serres-Morlàss et se jette dans le Luy-de-Béarn. — La grave aperade la Paluu, 1457 (cart. d'Ossau, f° 186).

Paru (La), ruiss qui prend sa source à Sévignacq et se jette dans le Gros-Léès, après avoir arresé les care de Carrère, Claracq, Taron, Ribarrouy, Garlin et Balirac-Maumusson.

Paluda (Lz), éc. co de Rivehaute.

PAMPELUNE (LE CREMIN DE), dans la c<sup>∞</sup> d'Urepel; il se dirige vers l'Espague.

Paracan, h. c™ de Lacq.

Pandelles (Les), f. c'e d'Asson. — Las Pandeles, 1443 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f' 168).

PANECAU, h. coo de Gabat.

PARECAU (LE PONT), c<sup>ne</sup> de Bayonne, sur la Nive. --Port de Bertaco, xiii° s° (cart. de Bayonne, f° 82).

PAPOURET (LE), ruiss. qui prend sa source à la Bastide-Villefranche et se jette à Auterrive dans le Gave d'Oloron. — La barte de Paporet, xiv° siècle (ch. de Came, E. 425).

PARADIS, f. c. d'Oràes. — Paravis, 1885 (cens. f. 14).

PABADIS, f. c. de Navarrenz. — Lo Paradis, Postau de Paravis, 1343 (hommages de Béarn, f. 23 et 24). — La mayson deu Paradis, 1588 (réform. de Béarn, B. 848, f. 11).

Paradis (La fontaine de), com de Moriaas; elle s'écoule dans le Luy-de-France.

Paradis (Le), chapelle, c<sup>se</sup> de Barcus. — Le ruisseau du Paradis arrose Barcus et se mêle au Guibéléguiet. Paradis (Le Grand-), f. c<sup>se</sup> de Bayonne.

Paraces, anc. paroisse, entre les case de Balirac-Maumusson et de Taron; mentionnée au ziv° siècle.

PARRAYSE, c° de Monein. — Partbayse, 1535 (ch. de Monein, E. 351). — Part-Bayse, 1538; Parbayse, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 789, f° 122; 848, f° 2). — Parbaise, 1776 (dénombr. E. 40). — Les Parbaise (carte de Cassini). — Cette commune doit son nom à sa situation près de la rivière de Baise. Parco (LE), ruisseau qui coule sur la c° d'Orthez et se jette dans le Gave de Pau; mentionné en 1536

(réform. de Béarn, B. 713, f° 4). — Ce ruisseau tire son nom du parc du château d'Orthez, qu'il traversait.

PAROQ-DE-JULLAC (LE), éc. c<sup>ne</sup> de Castillon (c<sup>ou</sup> de Lembeye).

Pardiaco (LE), éc. cne de Barzun.

Pannians, h. c. de Pardies (c. de Monein); mentionné en 1343 (not. de Pardies, n° 2).—Il y avait autrefois une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn.

Parries, con de Monein; anc. archiprêtré du dioc. de Lescar. - Pardines, xº siècle; Pardines, 1176 (cart. de Sauvelade, d'ap. Marca, Hist. de Béarn, p. 267 et 490). — Pardias, 1290 (ch. de Béarn, E. 427). - Lo plaa de Pardies, 1343 (hommages de Béarn, f° 18). --- Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. - Le bailliage de Pardies comprenait, en 1343, Pardies, Saint-Laurent (cod'Abos) et le fief d'Idernes. - En 1385, Pardies comptait 5: feux. — A la même époque, le baill. de Lagor et Pardies était composé des communes d'Abos, Bésingrand, Mourenx, Noguères, Os-Marsillon, Tarsacq et Vielleségure. - Pardies était le chef-lieu d'une notairie dont le ressort comprenait Abidos, Abos, Bésingrand, Lahourcade, Mourenx, Noguères, Os-Marsillon, Parbayse, Pardies et Tarsacq.

Pardies, com de Nay. — Bardine ,x1° s° (cart. de l'abb. de Saint-Pé). — Pardies de Lissarre, 1385 (cens. f° 54). — Pardies de Lixarra, 1450 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f° 55). — Pardies de Lixarre, 1535; la seigneurie de Pardess, 1675 (réform. de Béarn. B. 677, f° 184; 704, f° 150). — En 1385, Pardies ressort. au baill. de Pau et comprenait 40 feux. Paren (Ls), f. com de Castétis.

PARENT, f. c. d'Orthez, mentionnée en 1536 (réform. de Béarn, B. 806, f. 8).

Pasenties, vill. c° de Guinarthe; anc. commune à laquelle Guinarthe avait été réuni le 20 juin 1842, mais réunie elle-même à Guinarthe le 16 mai 1845. — Paranthies, 1385 (cens.). — Paranthies, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 804, f° 9). — Saint-Pierre de Paranties, 1672 (insin. du dioc. d'Oloron). — Parenties-Guinarthe, 1842 à 1845. — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Parenties ressort. au baill. de Sauveterre et comptait 9 feux. — Le ruisseau de Parenties arrose Parenties et se jette dans le Saison.

Paneadaux, h. c<sup>re</sup> de Haget-Aubin. — Le Pargadau, 1682 (réform. de Béarn, B. 672, l° 128).

Parcaps, f. cae d'Usein; mentionnée en 1385 (cens. f. 48).

PARLARRIU ou PARTARRIU, f. et fief, co d'Abitain. —
L'ostau de Part-l'Arriu d'Abitenh, 1385 (cens.
fo 14). — Partarriu, 1546 (réform. de Béarn,
B. 754). — Pallarieu, 1778 (terrier d'Abitain,
E. 324). — Ce fief était vassal de la vicomté de
Béarn et ressort. au baill. de Sauveterre.

Parlayou, h. c<sup>ao</sup> de Lucq-de-Béarn. — Part-Layoo, 1368 (not. de Lucq). — Partiayo, 1572 (réform. de Béarn, B. 769, f° 17). — La marque de Parlajou, 1691 (comptes de l'évêché d'Oloron). — Ce hameau doit son nom à sa position près du ruisseau du Layou.

Parlementia, h. coe de Bidart.

Parrabhe, f. c. de Mazeroles; mentionnée en 1580 (réform. de Béarn, B. 770).

Parsanie (La), h. coe de Moncaup; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 650, fo 76).

PARTARREU (LE RUISSEAU DE), arrose la com de Beigts et se jette dans le Cazeloupoup. — Il y avait à Beigts, en 1385, l'ostau de Parterriu (cens. f° 9).

Pascalis, f. c de Claracq.

Pascu (LE), ruiss. qui coule à Jatxou et se jette dans le Letxa.

Pas de l'Aigue (Le), mont. com de Léès-Athas.

PAS DU BER (LE), éc. che d'Aydie.

Passanéa, éc. co de Lembeye.

PASSET, f. c<sup>\*\*</sup> de Lescun.—*Lapasset*, 1385 (cens. f<sup>\*</sup>74).

PASTEU (Lz), ruiss. qui arrose Lannecaube-Meillac et se perd dans le Gros-Léès.

Pastissot, lande, c<sup>ne</sup> de Lescar, dans le Pont-Long.

Pastonea (Le moulin de la), c<sup>ne</sup> d'Oloron-Sainte-Marie;

mentionné en 1385 (cens. l° 17).

Pastoure (La), éc. cne de Monségur.

Pastunelle, lande, c" d'Ogen.

PATARBELCHA (LE), ruiss. qui coule à Lécumberry et se jette dans le Hurbelca.

Pau, ch.-l. du départ. - Mentionné en 1154 (ch. de Barcelone). — Castrum de Pado, xue siècle (cart. de Morlass, f° 1). — Castellum de Pal, x11° siècle (cart. de Lescar). - Palum, 1 286 (reg. de Bordeaux, d'ap. Marca, Hist. de Béarn, p. 449, 465 et 662). - Lo pont de Pau, 1484; Sant-Martii de Pau, 1488 (not. de Pau, nº 1, fº 41; n' 2, f' 42). - Pau possédait des couvents de Cordeliers, Capucins, Filles de Notre-Dame, Ursulines, Orphelines, Dames de la Foi, un Hôtel-Dieu, des Lazaristes et un collége fondé par Louis XIII pour les Jésuites. - En 1385, Pau comptait 198 feux. - Capitale de la vicomté de Béarn depuis le xv° siècle, Pau obtint une charte de commune de Gaston X, comte de Foix, en 1464; c'était le siége d'un Conseil souverain créé en 1520, transformé en Parlement en 1620, d'une Chambre

des Comptes établie en 1550, augmentée de celle de Nérac en 1624 et unie au Parlement en 1691. — Il y avait à Pau une maîtrise des esux et forêts et un hôtel des monnaies. — Au zvi et au zvii siècle, Pau fut le siège d'un colloque protestant. - La begarie de Pau appartenait aux barons d'Andoins. - Le bailliage de Pau comprenait en 1385, dans l'arrondissement de Pau : le canton de Clarac, moins les cass de Clarac, Igon, Lestelle et Montaut; le canton de Lescar, moins Arbus et Siros; la coe de Baleix, du canton de Montaner; le canton de Morlèas, moins Anos, Higuères-Souye, Lombia, Maucor, Morlàas, Saint-Armou, Saint-Castin, Saint-Jammes, Saubole et Urost; le canton de Nay, moins Arthez-d'Asson, Asson, Bruges, Capbis et Nay; le canton de Pau-Est, moins Aressy; le canton de Pau-Ouest, moins Gan: le canton de Pontacq, moins Ger, Labatmale et Pontacq; le canton de Thèze, moins Astis, Aurisc, Carrère, Garlède, Lasclaveries, Sévignacq et Thèse; dans l'arrondissement d'Oloron : la co d'Aubertin , du canton de Lasseube; dans l'arrondissement d'Orthez: le canton d'Arthez, moins Arnos, Castéide-Candau. Labeyrie, Lacadée, Mesplède, Saint-Médard, Serres-Sainte-Marie; les case de Mazeroles, Uzan et Vignes. du canton d'Arzacq; les cos d'Arance, Gouse, Lacq, Lendresse, Mont, du canton de Lagor; la car de Balansun, du canton d'Orthez. — La sénécheussée de Pau se composait des cantons de Clarac, Nay, Pau-Est et Pau-Ouest en entier; du canton de Lescar, moins Caubios-Loos et Sauvagnon; du canton de Pontacq, moins Eslourenties-Darré, Ger et Limendoux; de la coe de Rébénac, du canton d'Arudy; des coe d'Aubertin et Lecommande, du canton de Lasseube; des case de Cescau et Viellenave, du canton d'Arthez; de la cas de Mazeroles, du canton d'Arsacq. — La subdélégation de Pau, dépendant de l'intendance de Béarn et Navarre, de celle d'Anch et Pau, enfin de l'intendance de Pau et Bayonne, avait la même étendue que la sénéchaussée, plus la commune de Caubies. - Le ressort de la notairie de Pau renfermeit Billère, Bizanos, Gélos, Jurançon, Lezons, Mazères, Pau, Rontignon et Uzos.

En 1790, Pau fut le chef-lieu d'un district comprenant les cantons de Conchez, Garlin, Lembeye, Montaner, Morlàas, Nay, Pau, Pontacq et Thèse. — Le canton de Pau était alors composé des communes des cantons actuels de Pau-Est et Pau-Ouest, de celles du canton de Lescar, sauf Bougarber, Caubios-Loos, Momas, Sauvagnan et Usein. — Pau fut déclaré chef-lieu du département le 14 octobre 1790; ce rang lui fut enlevé le 11 octobre 1795, puis readu définitivement le 5 mars 1796. Les armoiries de la ville de Pau sont d'azur à la barrière de trois pals aux pieds fichés d'argent, sommée d'un paon rouant d'or et accompagnée en pointe et intérieurement de deux vaches affrontées et couronnées du même; au chef d'or, chargé d'une écaille de tortue au naturel, surmontée d'une couronne d'azur, rehaussée d'or et accompagnée à dextre d'un H et à sénestre du chiffre IV d'azur. La devise est: Urbis palladium et gentis. Les anciennes armoiries étaient d'argent à trois pals de gueules avec un paon rouant du même perché sur celui du milieu.

PAUBORDE OU CANDAU, fief, cº de Garos; créé en 1645, vassal de la vicomté de Béarn.

Paulum, b. e<sup>ne</sup> de Lembeye. — *Peulie*, 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f° 337).

Pausas, f. c. de Monein; mentionnée vers 1540 (réform. de Béarn, B. 789, f. 237).

Pausabac, éc. c. d'Osserain-Rivareyte. — C'était la himite du Béarn, du pays de Mixe et de la Soule. — La fitte aperado Pauseac, 1491 (ch. de Mixe, E. 351). — La fitte de Pausasac, 1547 (ch. de Béarn, E. 470).

PAUSE (LA), h. c ed Vignes.

Pause (La), lande, c<sup>so</sup> de Bénéjac. — Village détruit qui contenait, au xiv s', trois localités aujourd'hui disparues: la Pause, Sainte-Christine et Garue (ch. de Labatmale, E. 360). — Pause, 1115 (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 383).

Pavaos, f. c<sup>ee</sup> de Lembeye. — Pairos, 1784 (terrier de Lembeye, E. 201).

Parsa, fief, coo de Jurançon; créé en 1655, vassal de la vicomté de Béarn.

Parsas, bois, c'e de Navarrenx; mentionné en 1468 (cart. de Navarrenx, 1°34).

Pico-Habra, h. coo de Chéraute.

Pérezious, f. c. de Jurançon. — Pes-de-flous, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 785, f° 145).

Pánzaza, mont. coe d'Asasp.

Pérrilant, f. c. de Garlin. — Pe-de-Labat, 1542 (réform. de Béarn, B. 732, f. 81).

Pánsiasonne, f. c. de Saucède: mentionnée en 1614 (réform. de Béarn, B. 817, f. 8).

Pédeluxe, fief, e<sup>m</sup> de Garris; vassal du royaume de Navarre.

Pásemanie, f. cºº de Gan. — Pec-de-Marie, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 785, fº 178).

Pá-ma-Navann, f. c. de Bayonne.

Pá-nau-Bosco, f. cod 'Andoins.

Pásseser, f. c. de Salies. — Pos-desert, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f. 96).

Pásunost, éc. c. de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f. 276).

Pegna, h. ca. de Hasparren.

PEGUILLÉ (LE MOULIE DE), coe de Balansun.

PEIRETTE (LA), f. cne de Portet.

Psiai, f. c<sup>ne</sup> de Lalongue. — Lo Peyrü, 1385 (cens. f. 61).

PRIROLIS, f. cod d'Arrosès.

Pelades (LES), éc. c" d'Aressy.

PELAN (LE), éc. cº de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f° 259).

PELAT (LA FONTAINE DE), che de Courtage. — C'est la source de l'Ourrou.

Pellade (La), lande, coe de Ponson-Debat-Pouts; mentionnée en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 350).

Pellegrias (Les), éc. c<sup>no</sup> d'Eslourenties-Dabent; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 650, f° 51). Péloumau, h. c<sup>no</sup> de Malaussanne.

PÉMARTIN, f. c. d'Arbonne.

Pánouliá, f. cº de Balirac-Maumusson.

Pendichénia, redoute, cas de Ciboure.

Pring-Blanque, mont. c" de Lescun.

Pène-de-Mu (La), rochers, com de Castagnède. — La Pene de Mur, 1675 (réform. de Béarn, B. 680, fo 458). — La Penne de Mur fort escarpt et comme une espèce de précipice, 1691 (ch. de Mu, E. 351).

Phns-D'Escot, rocher, cas d'Escot. — Il bordait l'ancienne voie romaine de Saragosse en Aquitaine et porte encore une inscription antique.

Pèns-Mayou, mont. com de Léès-Athas.

Panots (LA), ruiss. qui prend sa source sur la c<sup>no</sup> de Garos et se jette à Morlanne dans le Luy-de-Béarn. Ряюття, éc. c<sup>no</sup> de Lembeye; mentionné en 1675

(réform. de Béarn, B. 649, 6 265).

Pźnovevá, f. c. de Lalongue.

Penouile, h. détruit, com de Montardon. — Penoilh, 1385 (cens.). — Penoilh, 1457 (cart. d'Ossau, for 209). — Penouilhe, Penos, 1457 (ch. d'Ossau). — Penouil, 1675 (réform. de Béarn, B. 674, for 911). — Il y a encore un chemin de ce nom dans la com de Montardon.

PERBELLS, f. c<sup>ne</sup> de l'Hôpital-d'Orion. — Peroelhs, 1476 (not. de Castetner, f. 84).

PERBEILS, f. c. de Narp. — Percelhe, 1385 (cens. f. 27).

Páná, f. c<sup>re</sup> de Morlanne. — Porer, 1385 (cens. f. 66). Páná, h. c<sup>re</sup> de Castéide-Cami.

Pérédicanéeur, mont. cae de Lécumberry.

Péart, f. c<sup>ac</sup> de Navailles-Angos; mentionnée en 1385 (cens. f° 47).

Penlis (La), ruiss. et marais dans les landes du Pont-Long, qui traverse le territoire des c<sup>nes</sup> de Pau, Lons et Lescar et se jette dans l'Oussère. Permayou, mont. case d'Accous et de Cette-Eygun. Permalatre, mont. case d'Arette.

Pernotte (La), ruiss, qui coule à Arette et se jette dans la Chousse.

Perroixs. C. c. de Pontacq. — Perroixs-Dessus, Perroixs-Debat, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 800, f. 4).

PERSILHOU, h. coo de Salies.

Péricain, h. c. d'Arbonne. — Péricam, xiii siècle (cart. de Bayonne, f. 12).

Péausziot, f. c<sup>n</sup> de Salies. — Lo Peyruseg, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f<sup>a</sup> 213).

Pescamou, mont. et col, c<sup>no</sup> d'Arette, sur la frontière d'Espagne.

PESSARROU, f. c. de la Bastide-Clairence.

Perceoénia (Le), ruiss. qui arrose Macaye et Cambo et se jette dans la Nive.

PÉTRAUBE, bois, co de Léès-Athas.

Ретвальн (Le), ruisseau qui descend des montagnes d'Etsaut et se jette dans la Baig de Cinq-Ours.

Pérnégaine ou d'Anso (Le pont de), col de montagnes, cas de Lescun. — Il fait communiquer la vallée espagnole d'Anso avec la cas de Lescun.

Párrichu (LE), ruiss. qui coule sur la coo d'Urt et se perd dans l'Ardanavie.

Petrade (LA), chemin dans la com de Ger. — La Vie Peirade tirant droit au bois le Cassaignau, 1675 (réform. de Béarn, B. 651, f. 367).

PERBADE (LA), chemin qui conduit de la come d'Idron à celle de Nousty, en traversant Lée, Ousse, Sendets et Artigueloutan. — Lo cami vielle qui viey de Ydroo per anar a Morlas, 1457 (cart. d'Ossau, f' 195). — La Peirade, 1675 (réform. de Béarn, B. 676, f' 373). — Ce chemin, en partie détruit, est bordé par quelques tamulus.

PEYBADE (LA), éc. cae de Barzun.

PRYBADE (LA), f. c<sup>so</sup> de Sainte-Colomme; elle tire son nom d'un chemin qui passait devant l'hôpital de Mifaget.

Perracer, mont. com de Laruns. — Perregeb, Peyregep, 1359 (ch. d'Ossau, DD. 3). — Peyreget, Peyreger, 1359 (cart. d'Ossau, for 252). — Peïraget, 1675 (réform. de Béarn, B. 657, for 24). — Le ruisseau de Peyraget coule sur la com de Laruns; il sort du pic du Midi et se jette dans le Gave de Bious.

PETRAU (LA PÈNE), mont. cne de Louvie-Juzon.

PETRAUBE, h. c<sup>\*\*</sup> de Lamayou; ancienne commune. —
Poyre-Aube, 1379 (contrats de Luntz). — Poyrauba,
1549; Poyracaube, 1614 (réform. de Béara, B. 741;
817, f° 13).

Perre, fief, coe de Rébénac. — Peyra, 1535 (réform.

de Béarn, B. 833). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

PETRE (LA), éc. co d'Abitain.

PETRE (La), f. coo de Jurançon.

PRIRE (LA), fief, coe de Selles-Mongiscard. — L'ostau de la Peyre de Sales, 1385 (cens. fog). — Ce fief ressort. au baill. de Rivière-Gave et était vassal de la vicomté de Béarn.

PETBERLANQUE, éc. cº de Baleix.

PSYRESLANGUE (LE CHEMIN DE), dans la c<sup>ac</sup> d'Idron; tire son nom d'une borne, encienne limite des landes du Pont-Long.

PETREDAGNA, rocher auj. à fleur de terre, c<sup>esse</sup> de Bougarber et de Viellenave (c<sup>est</sup> d'Arthez); c'était une des limites des landes du Pont-Long. — Peyre-Danhaa, 1/24; la Peyre aperade Danhas, 1/57 (cart. d'Ossau, f<sup>est</sup> 97 et 227). — Peyredeigna, 1675; Peyre d'Aignan, 1680 (réform. de Béarn, B. 673, f<sup>est</sup> 94; 679, f<sup>est</sup> 28).

Perados, fief, c<sup>ac</sup> d'Oràas. — Oraas, Peyrede et las Bordes qui font une paroisse, 1687 (réform. de Béarn, B. 686, f° 314). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

PEYRECERBUDE, lieu d'assemblée, entre la c<sup>ee</sup> de Gère et le village de Bélesten. — La Peyre-Gerbude, 1484 (not. d'Ossau, n° 1, f° 7).

Petreggrat, mont. et lac, coo de Leruns. — Poyregepat, 1359 (ch. d'Ossau, DD. 3). — Peyregexat, 1359 (cart. d'Ossau, f° 253).

Petrelaudère, lande, coss de la Bestide-Villefranche et de Came. — L'herm de Peyre-Laudere, 1303 (ch. de Came, E. 425).

PETELONGUE, bois, c<sup>ne</sup> de Narp. — Peire-Longue, 1779 (terrier de Narp, E. 338).

PETALLONGUE, coe de Lembeye. — Mentionné au x1° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 2/16). — Peyralonca en Vic-Bilh, 1544; Peyrelonque, 1548 (réform. de Béarn, B. 9/48; 7/58, ſ° 10). — Peyrelongue-Abes, depuis la réunion d'Abos. — Peyrelongue était un membre de la commanderie de Malte de Caubin et Morlàas. — En 1385, Peyrelongue ressort. au baill. de Lembeye et comptait 13 feux.

PETRELUE, mont. com de Laruns. — Peyralum, 1486 (not. d'Ossau, nº 1, ſº 64). — Peyralum, 1538; Peirralu, 1675 (réform. de Béarn, B. 658, ſº 658; 832, ſº 5).

PETRENÈRE, éc. c<sup>no</sup> d'Urdos. — L'espitau de Peyrenere, 1385 (cens. f° 74). — Cette auberge était placée près de la voie romaine de Saragosse en Aquitèine. PETRÈRE (LA), bois, c<sup>no</sup> d'Escurès.

Permeneu (La), ruiss, qui coule sur la c<sup>nc</sup> de Hasparren et se jette dans l'Urcuray. Peyres-Aubes, f. c<sup>ue</sup> de Bellocq. — Peyres-Aubes, 1385 (cens. f<sup>o</sup> 7).

PEYRES-BLANQUES (LES), éc. coe de Mifaget.

Parast, f. c. d'Orthes; mentionnée en 1536 (réform. de Béarn, B. 713, f° 321).

PRIESTES, fief, coe de Saint-Faust; métairie citée en 1535 (réform. de Béarn, B. 704, f° 184). — Ce fief, créé en 1718, était vassal de la vicomté de Béarn.

Parai (La), éc. cae de Monpézat-Bétrac.

Perrie (LA), mont. et carrière de marbre, c<sup>∞</sup> d'Asson.
Perrière, h. c<sup>∞</sup> d'Ordiarp; mentionné en 1474 (contrats d'Ohix, f° 19). — Peyrieda, 1523 (ch. du chap. de Bayonne). — La deguerie de Peyriède formait le vic de la Petite-Arbaille, l'un des sept de la Soule.

Paraor, mont. c" de Laruns.

Paraou, h. coe de Denguin.

PRAAÇALDÉGUY (LE COL DE), coe des Aldudes, sur la frontière d'Espagne.

PRAGABURE (LE COL DE), ches d'Ainhice-Mongélos et de Lantabet.

Pracaçorators (LE), ruiss. qui arrose la cae d'Estérencuby et se jette dans la Nive de Béhèrobie.

PRAGALCETTE, h. c. d'Estérençuby.

PRAGALIES (La), ruiss. qui coule sur la cae d'Ossès et se jette dans la Nive de Baïgorry.

Price (LE), ruiss. qui arrose Hasparren et se perd dans l'Etcheber.

Phare (Le), h. c<sup>ne</sup> de Biarrits.

Phare (Le), h. coe de Ciboure.

PRAURR (LA), ruiss. qui prend sa source à Aroue, traverse Etcharry et se jette à Espiute dans le Saison.

La Phaura, 1538 (réform. de Béarn, B. 823).

Phause (La), ruiss. qui arrose Arrast-Larrebieu et Charre et se mêle au Saison. — La Phaura, 1538 (réform. de Béarn, B. 839).

Риплеров, f. с<sup>30</sup> de Pau.

PIAN (LE COL DE), ches d'Aydius et de Bedous.

Picannes (Les), mont. cass de Castet et de Louvie-Juzon.

Picas (LE COL DE), com d'Aydius.

Picassanny, fief, co de Larribar; vassal du royaume de Navarre.

Pignarotte (La), éc. cº de Sedre-Maubec; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 241).

Picocuny, redoute, coe de Caro.

Piconta, f. c<sup>ee</sup> de Montfort. — Pincorles, 1513 (not. de Navarrenx, f. 38).

Pienae-Saint-Julies (La), éc. cº de Lucgarrier. —

Pogre-Saint-Julia, 1776 (terrier de Lucgarrier,
E. 313).

Pittat, h. et pèlerinage, coe de Pardies (coe de Nay); tire son nom d'une chapelle dédiée à Notre-Dame, fondée au xvu\* siècle.

Piers, c.ºº d'Arzacq. — Pietz, 1409 (ch. de Béarn, E. 2620). — Piegs, 1487 (reg. des Établissements de Béarn). — Nostre-Done de Piets, 1513 (not. de Garos). — Piets-Plasence-Moustrou, depuis la réunion de Plasence et de Moustrou: 22 mars 1842.

Pienon ou Pinon (LE CRÂTEAU), cne de Saint-Michel, sur la frontière d'Espagne.

Prtount (Ls), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> de Bardos et se jette dans la Joyeuse.

Pinno, chât. c<sup>10</sup> de Castethon. — Pimbus, 1227 (reg. de Bordeaux, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 752). — La boerie aperade la Crotz deu senhor de Pimbo, 1346 (hommages de Béarn, f. 41). — Pimbou, 1684 (réform. de Béarn, B. 684, f. 110). — Le fief de Pimbo était vassal de la vicomté de Béarn et ressort. au baill. de Navarrenx.

Pini (LE), éc. c<sup>no</sup> de Baleix. — Lou Piny, 1769 (terrier de Baleix, E. 184).

Penada (LE), bois, coe d'Anglet.

Pinaquiserry, h. coe de Labonce.

Pirgorle (LA), lande, cao de Bentayou-Sérée; mentionnée en 1682 (réform. de Béarn, B. 648, f° 134).

Pinsun, éc. c" d'Orthez.

Pinsun, fief, c<sup>\*\*</sup> de Laa-Mondrans. — L'ostau de Pinsun de Laa, 1385 (cena. f° 5). — Pinsu (carte de Cassini). — Le fief de Pinsun était vassal de la vicomté de Béarn et ressort. au baill. de Larbaig.

Pinsun, fief, co de Maslacq; créé en 1612, vassal de la vicomté de Béarn.

Pintarrou, mia détruit, cue de Busy, sur le ruisseau de Castède. — Ung molya aperat Pintarroo, 1538 (réform. de Béarn, B. 835).

Piraîr, mont. c"es de Léès-Athas et d'Osse.

Pista, cascade, cª de Larrau.

Pircuo, éc. car de Biarrits.

PLAA (LE), h. cne d'Aubertin.

PLAA DEL SOUM (LE), mont. coe de Gère-Bélesten. — Lo Plaa deu Som, 1675 (réform. de Béarn, B. 655, 6 483).

Place (La), h. coe d'Arbonne.

PLACE (LA), h. cne d'Ayberre.

Place (La), h. c. de Briscous.

Place (La), b. c. de Guiche.

PLACE (LA), h. c ed d'Itantsou.

Place (La), h. cae de Larressore.

Place (La), b. c" de Macaye.

Place (La), h. che de Mendionde.

PLACE (LA), h. c. de Seint-Pée-sur-Nivelle.

PLACE (LA), h. c. d'Urrugne.

PLACE (LA), h. c. de Villefranque.

Placinanne, h. coe de Camou-Mixe-Subast.

Plaçoo, h. cºe de Bardos.

Plagne (La), éc. cae de Lembeye.

PLAGNE (LA), éc. cod de Monségur.

PLAGRIUS (LES), éc. cue de Baleix. — Plagmiux, le Plagmiu, 1769 (terrier de Baleix, E. 184).

PLANOUILLET-ARREDONT, c<sup>ne</sup> de Louvie-Soubiron; lieu où s'assemblaient jadis les habitants de Louvie-Soubiron.

PLANTÉ, f. com de Doazon. — Plantee, 1385 (cens. f° 45).

PLAPERROU (LE), éc. cue de Luccarré.

PLAPY (LE COL DE), casa d'Accous et de Lescun.

PLASENCE, f. et fief, c. d'Uzein; vassal de la vicomté de Béarn.

PLASENCE, fief, c<sup>no</sup> de Monein; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 848, ſ° 13). — Plaisance, xviii° s° (dénombr. de Monein, E. 36). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

PLASENCE, vill. c<sup>ne</sup> de Piets; ancienne commune réunie à Piets le 22 mars 1842. — Mentionné en 1350 (hommages de Béarn, f 43). — Plasence, 1514 (not. de Garos). — Plasence, 1675 (réform. de Béarn, B. 669, f 415). — Plasence était sous la juridiction des jurats de Garos.

PLASSIS, h. et fief, c<sup>nes</sup> de Balansun et de Castétis. —
Placiis, 1538; Plassins, 1675 (réform. de Béarn,
B. 665, f° 270; 826). — Placis (carte de Cassini).
— La seigneurie de Plassis faisait partie de la baronnie de Candau.

Plece (Le), ruiss, qui prend sa source à Araujuson et se jette à Montfort dans le Gave d'Oloron.

Рыжсват, f. c\*\* de Vialer. — *Plexat*, v. 1540; *Plexac*, 1542 (réform. de Béarn, B. 738, f 67; 786, f 12). Рыжсвот, h. c\*\* de Sainte-Suzanne.

PLEIX (LE), fief, c<sup>ne</sup> de Saint-Dos; meutionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 683, f° 179), vassal de la vicomté de Béarn.

PLET, éc. c" de la Bastide-Cézéracq.

PLOU, f. end de Lys. — Ploo, 1385 (cens. fo 71).

Provoisco, éc. cue de Maslacq.

Posis (La), lande, cae d'Oràas; mentionnée en 1547 (réform. de Béarn, B. 806, f. 96).

Pocaler, h. c" de Ciboure.

Pocaecu, b. c. de Saint-Martin-d'Arberoue.

POCHOAU (LA), ruiss. qui descend des montagnes de Borce et se jette dans le Gave d'Aspe.

Port, coa de Lescar. — Mentionné en 1020 (Marca, Hist. de Béarn, p. 381). — Poey de Sales et de France, 1323; Poey aupres de Lescar, 1457 (cart. d'Ossau, f<sup>\*</sup> 10 et 240). — Poucy, 1675 (réferm. de Béarn, B. 677, f<sup>\*</sup> 81). — En 1385, Poey ressort. au baill. de Pau et comprenait 15 feux.

Post, c<sup>m</sup> d'Oloron-Sainte-Marie-Est. — Podium, x' s' (cart. de l'abb. de Lucq, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 269). — Sent-Martii de Poey, 1422 (not. de Lucq). — Poey avait pour annaxe la paroisse Saint-Jean de Verdets. — En 1385, Poey ressort. au baill. d'Oloron et comptait 14 feux.

Port, f. c\*\* de Navailles-Angos; mentionnée en 1385 (cens. f° 47).

Pour, fief, c<sup>m</sup> d'Abitain; mentionné en 1755 (dénombr. d'Abitain, E. 17), vassal de la vicomté de Résern

Post, fief, c° de Bordes (c° de Clarac); mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 4), vassal de la vicomté de Béarn.

Porv, fief, c<sup>\*\*</sup> de Buzy. — La mota de Pory, 1538 (réform. de Béarn, B. 835). — Poucy de Buzy, 1752 (dénombr. de Lucq, E. 34). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Post, fief, c<sup>no</sup> de Castétis; mentionné en 1546 (réform. de Béarn, B. 754), vassal de la vicomté de Réarn.

Port, fief, c'a de Lacq; seigneurie citée en 1676, vassale de la vicomté de Béarn (réform. de Béarn, B. 671, f° 251).

Post (Lz), bois, coe de Ponson-Dessus.

Post (LE), éc. co d'Andrein.

Poer (Le), éc. c<sup>no</sup> de Lussegnet-Lusson.

Pory (LE), éc. ce de Maspie-Lalonquère-Juillac.

Post (Ls), éc. de Montardon. — Le Pouey, 1780 (terrier de Montardon, E. 214).

Pony (Ln), fief, c<sup>ne</sup> de Bérenx; mentionné en 1385 (cens. ſº 9), vassal de la vicomté de Béarn; il ressort, au baill, de Rivière-Gave.

Pozt (Lz), fief, cae de Rivehaute; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 833), vassal de la vicemté de Béarn.

Porraéné, lieu d'assemblée, entre les c<sup>nes</sup> de Bielle et de Bilhères; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f° 356).

Port-Cametres (LB), éc. cº de Castetpugon.

PORT DE SAUVENEA (LE), h. c.ºº d'Aydie. — Lo Poey de Soubemea, 1487 (reg. des Établissements de Béarn). — Lo Poey de Solamea, 1546; le Poey Samuemea, 1683 (réform. de Béarn, B. 653, f' 217; 754). — Poey (carte de Cassini). — En 1385, ce hameau comptait 6 feux et ressort. au beill, de Lembeye.

PORTBOHERGE, h. c. de Baigts. — Lo loc de Pay-Domenge, 4385 (cens. f. 9). — Pousidemenge, 1676 (réform. de Béarn, B. 672, f. 143). — Le fief de Poeydomenge était vassal de la vicomté de Béarn et ressort. au baill. de Rivière-Gave.

Possessauc, éc. cºº de Lembeye. — Poueyestrucq, 1784 (terrier de Lembeye, E. 201).

POETLANNE, éc. co de Castétis.

Portlas, f. c. de Doazon; anc. comm<sup>rie</sup> qui appartenait aux chanoines de Saint-Antoine de Toulouse. — Poylas, 1344 (not. de Pardies, n° 2). — L'espitau de Poylas, 1385 (cens. f° 56). — Sant-Anthoni de Poeylas, 1438 (not. d'Oloron, n° 3, f° 37). — Pouylas, 1755 (terrier de Doazon, E. 262). — La chapelle de Poeillas, 1756 (dénombr. d'Uzein, E. 45). — Poeylass, 1777 (dénombr. d'Urdès, E. 45). — Saint-Antony de Pouilas, 1777 (terrier de Castéide-Cami, E. 256). — La comm<sup>rie</sup> de Poeylas était placée sur le chemin Romiu.

Porraí, éc. cº de Mourenx; mentionné en 1766 (terrier de Mourenx, E. 277).

Poers (Les), éc. co de Coslédéa-Lube-Boest. — Les Poueys, 1777 (terrier de Lube, E. 205).

PORT-SAINT-JEAN, h. coo de Salies. — Lo parsan de Poey-Sanct-Johan, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, 1°214).

Poissy, fief, c. de Pau: mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 677, f. 250).

Powers, mont. c<sup>ss.</sup> de Laruns. — *Pombice*, 1355 (cart. d'Ossau, f° 38). — Le ruisseau de Pombie sort du pic du Midi, coule sur la c<sup>ss.</sup> de Laruns et se jette dans le Gave de Brousset.

Pouné, f. c° de Lagor. — Pome, 1385 (cens. ſ° 32). Poups, c° d'Arzacq. — Pome, xiv° siècle (cens.). — Pombe, 1443 (contrats de Carresse, ſ° 273).

Pomps-Rivehaute, fief vassal de la vicomté de Béarn, c<sup>mo</sup> de Castétis; nom sous lequel était jadis désigné le fief de Rivehaute (c<sup>mo</sup> de Castétis), 1764 (reg. des États de Béarn).

Pon, h. c<sup>∞</sup> de Laruns. — *Pont*, 1385 (cens.). — En 1385, Pon ressort. au haill. d'Ossau et comprenait 33 feux.

Pondelle (Le), ruiss, qui prend sa source à Mesplède et va se jeter à Sault-de-Navailles dans le Luy-de-Béarn.

PONDEPEYEE, f. c. d'Orion. — Pont-de-Peyre, 1385 (cens. f° 14).

PONDEPETRE (LE) ou LE MIGNOU, ruiss. qui prend sa source à Làas et se jette à Narp dans le Gave d'Oloron.

Pondern, éc. cae de Tarsacq.

PONDETS (LES), éc. cºº de Ponson-Debat-Pouts; mentionné en 1675 (réform de Béarn, B. 640, f' 341). Pondes (LE), ruiss, qui sort des lacs de la Bastide-

Villefranche et se jette dans le Gave d'Oloron, en

arrosant la c<sup>ne</sup> d'Auterrive. — La ribere de Poundis, 1491 (ch. de Mixe, E. 351).

Pondolt, h. et pont sur le Nées, co de Jurançon. — Lo Pont-Doli, 1485 (not. de Pau, no 1, f 67). — Lo cami de Pondoli, 1538; la borde de Pontdoly, 1683 (réform. de Béarn, B. 679, fo 251 et 261; 850). — Le fief de Pondoly, créé en 1581, était vassal de la vicomté de Béarn.

Poss, fief, com de Bordes (com de Clarac); mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 848, fou 4). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Ponsonné, éc. co de Sedze-Maubec; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f. 243).

Ponson-Debat, com de Montaner.— Ponzo, x11° s' (Marca, Hist. de Béarn, p. 453). — Ponsoo-Jusoo, 1376 (montre militaire). — Ponsoo-Debag, 1385; Ponsoo-Debat, 1402 (cens.). — Ponsoo-Dejus, 1487 (reg. des Établissements de Béarn). — Ponsson-Debag, 1546; Ponsoo-Debaig, 1614 (réform. de Béarn, B. 817, f° 12). — Ponson-Debat-Pouts, depuis la réunion de Pouts: 30 décembre 1844. — En 1385, Ponson-Debat ressortissait au baill. de Montaner et comprenait 15 feux.

Ponson-Dessus, com de Montaner. — Ponzo, x11° siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 453). — Ponsoo-Susoo, 1376 (montre militaire). — Ponso-Dessus, 1385; Ponsa-Dessus, 1402 (cens.). — Ponsoo-Dessus, 1538; Ponson-Dessuus, 1546; Ponçon-Dessus, 1675 (réform. de Béarn, B. 651, f' 5; 833). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Ponson-Dessus ressortissait au baill. de Montaner et comprenait 19 feux.

Post, f. c. de Poey (c. de Lescar); mentionnée en 1385 (cens. f. 43).

Pont (LE), h. co de Puyoo.

Pontaco, arrond. de Pau. — Pontacum, 970 (cart. de l'abb. de Larreule, d'apr. Marca, Hist. de Béarn, p. 359). — Lo cami Pontagues, 1429 (cens. de Bigorre, f° 153). — Sant-Laurens de Pontac, 1507 (not. de Pontacq, n° 1, f° 4). — L'archiprêtré de Pontacq, dépendant du dioc. de Tarbes, comprenait dans les Basses-Pyrénées: Pontacq, Hours, Montaut et Saint-Hilaire; dans les Hautes-Pyrénées: Gardères, Lamarque et Luquet. — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Pontacq ressort. au baill. de Montaner et comptait 26 feux dans la ville et 82 hors des murs. — Le notaire de Pontacq n'avait d'autre ressort que la commune.

En 1790, le canton de Pontacq se composait des communes du canton actuel, moins Estourenties-Darré et Limendoux.

Pontaut, éc. coe de Portet.

PONTAUT, f. c. d'Orthez; mentionnée en 1457 (not. de Castetner, f° 101). — Ponteau (carte de Cassini).

Pont-de-Louris, éc. co de Luccarré. — Pous de Loures, 1751 (terrier de Luccarré, E. 206).

PONT D'ENFER (LE), coo de Bidarray, sur le Bastan.

Pont d'Enper (Le), cae d'Etsaut.

PONT D'ENFER (LE), c\*\* de Laruns, aux Eaux-Chaudes, sur le Gave d'Ossau.

Pont d'Engra (Le), coe de Sainte-Engrace, sur l'Uhaîtxa.
Pontet (Le), ruiss, qui coule à Abitain et se perd dans le Gave d'Oloron.

PONTET (LE), ruiss. qui prend sa source à Arbouet-Sussaute et se perd dans la Bidouse à Camou-Mixe-Subast

Pontet (Le), ruiss. qui prend sa source à Lanneplàa, arrose Sainte-Suzanne et se jette dans le Làa.

Pont Germé (Le), co d'Arudy, sur le Gave d'Ossau; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 657, f' 18).

Pont Goalliand (Ls), c<sup>on</sup> de Lucq-de-Béarn, sur l'Auronce. — Le bois Galard, 1546 (ch. de Poey, E. 352). — Lo Pont de l'Auronce, 1581 (réform. de Béarn, B. 808, f° 79).

PONTIACO, con de Montaner. — Ponteac, 1385 (cens.). — Pontiacq-Viellepinte, depuis la réunion de Viellepinte: 25 juin 1844. — En 1385, Pontiacq comprenait 10 feux et ressort. au baill. de Montaner.

Pont-Long (Le), arrond. de Pau, landes qui couvrent une partie du territoire des c\*\* de Nousty, Andoins, Artigueloutan, Sendets, Ousse, Serres-Morlàas, Lée, Idron, Morlàas, Pau, Buros, Montardon, Lons, Lescar, Serres-Castet, Sauvagnon, Uzein, Bougarber, Denguin, Beyrie et Poey (c\*\* de Lescar).

— Pont-Loncq, 1277 (cart. d'Ossau, f\* 1). — Pau-Long sive Pont-Long, 1539; Pon-Loncq, 1548 (réform. de Béarn, B. 723; 758, f\* 1). — Palloncq, 1579 (lettre de Henri IV). — Les landes du Pont-Long ont aujourd'hui une étendue de 26 kilomètres en longueur sur une largeur moyenne de 3; elles couvraient autrefois tout l'espace compris entre le Luy-de-Béarn, l'Ousse et le Gave de Pau.

Pont-Neur (Le), ruiss. qui coule à la Bastide-Cézéracq et se jette dans le Gave de Pau. — Lo Pont-Nau, 1538 (réform. de Béarn, B. 839).

Pont-Neuf (Le martiset de), forge, coe de Sévignac (coe d'Arudy).

Postots, h. cne d'Anglet.

Pont-Saint-Laubent, éc. cae de Lée.

Pont-Suzon, h. coe de Sarrance. — Lo bosc deu Pont-Susaa, 1538 (réform. de Béarn, B. 721).

Pòo (Le pic de LA), cos d'Accous et de Cette-Eygun.

Porcelaineris (La), éc. cº de Bayonne.

Post (LE), h. c\*\* de Cambo.

Port (LE), h. c. de Guiche.

Ponr (LE), h. coo d'Urcuit.

Post (LE), h. con d'Urt. — Portue de Aourt, xut' s' (coll. Duch. vol. CXIV, f' 35).

Pont (LE), h. coe de Villefranque.

PORTALET (LE), ruines d'un fort, c<sup>es</sup> de Borce, sur la route d'Espagne.

Post DE Béon (LE), h. cod d'Aste-Béon. — Le parsen du Port, 1756 (dénombr. d'Aste, E. 19).

Pour de Perné (LE), coe de Lahontan, sur le Geve de

POST DU VERN (LE), h. cod d'Urt.

PORTE (LA), f. cne de Pau.

Posteic (Le Bois DE), cae d'Oloron-Sainte-Marie.

Portenie (La), éc. cº de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f° 263).

Portes, fief, c<sup>te</sup> de Baigts; mentionné en 1385 (cens. f° 9). — Portes de Bags, 1538 (réform. de Béarn. B. 833).— Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn et ressort. au baill. de Rivière-Gave.

Portet, c<sup>a</sup> de Garlin. — Porteg, 1385 (cens.). —
Pourtet, 1675 (réform. de Béarn, B. 650, f° 399).
— Saint-Laurens de Portet, 1777 (terrier de Portet, E. 215). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Portet comprenait 7 feux et ressort. au baill. de Lembeye.

Post-Leyron, c<sup>50</sup> de Bayonne, à Saint-Esprit, sur l'Adour. — Port-Layron, 1544 (ch. du chap. de Bayonne).

Pontou (Ls), ruiss. qui sépare les con de Mouguerre et de Saint-Pierre-d'Imbe et se jette dans l'Adour. Pontuta, h. con de Larressore.

Poublan, f. cue de Mazeroles.

POUBLAN, f. com de Sauvelade. — Poblancq, 1540 (réform. de Béarn, B. 727, f° 11).

Poudez (Le Chemin de La), nom générique des chemins qui suivent les hauteurs; cette dénomination s'emploie dans les arrond. d'Oloron, Orthez et Pau. Poudique (La), éc. com de Dognen.

Pourré, f. co de Vignes.

Poust, f. c<sup>-0</sup> de Loubieng. — *Poey*, 1568 (réform. de Béarn, B. 797, f° 37).

Pour, f. c. de Moncla. — Posy, 1385 (cens. f. 61).

L'exemple de 1539, Pau-Long, est une mauvaise ruse de procédure inventée par le procureur du domaine de Béarn, et destinée à faire croire aux juges des contestations entre le souverain de Béarn et la vallée d'Ossau, propriétaire de ces landes, que le nom s'écrivait aussi bien Pau-Long que Pout-Long. La même observation s'applique à la citation de 1579, Palloneg, car la lettre de Henri IV fait mention du procès pendant entre lui et les habitants de la vallée d'Ossau.

Pourtsaup, éc. c™ de Garos.

POULIACQ, c° de Garlin. — Cette paroisse dépendait du diocèse d'Aire.

Poulit (La choix), pèlerinage, c™ de Féas.

Pounabhae, éc. co de Livron.

Pountz (LA), lac, coo de la Bastide-Villefranche.

PouqueLou, éc. cas de Castillon (cas d'Arthez).

Pouquers (LES), éc. cae d'Arthes.

Porasikous, f. c\*\* de Castetbon. — Porcingues, 1385 (cens. f\* 25). — Porasiugues, 1411 (not. de Navarrenx, f\* 28).

Poussiueuss, c<sup>es</sup> d'Arzacq. — Poussiugues-Boucous, depuis la réunion de Boucoue: 11 juin 18/11. — Cette paroisse faisait partie de la subdélégation de Saint-Sever (départ. des Landes).

POURSUCA (Ls coi. DE), entre les cree de Lanne et de Montory. — Lo coig deus Poursucaus, 1589 (réform. de Béarn, B. 808, f. 93).

POURTALET (LE), mont. c<sup>es</sup> de Laruns, sur la frontière d'Espagne. — Porteg, 1538 (réform. de Béarn, B. 842).

Pountrier (Lz), ruiss. qui prend sa source sur la c<sup>no</sup> de Lahontan, et se jette dans le Gave de Pau à Saint-Cricq-du-Gave (départ. des Landes).

Pourrai, mont. ces d'Arette et de Léès-Athas, sur la frontière d'Espagne.

Pourrer-Barat, mont. c<sup>ne</sup> de Lescun, sur la frontière d'Espagne.

Pourrey-Ousear, mont. c<sup>ne</sup> de Lescun, sur la frontière d'Espagne.

Pours, f. e. d'Arudy. — Potz, 1385 (cens. f' 72).
Pours, vill. c. de Ponson-Debat; anc. commune réunie à Ponson-Debat le 30 décembre 1844. — Lo Potz, 1402 (cens.).

Poux, f. c. d'Arbonne. — La chappelle de Pouy près Bayonne, 1751 (intendance, C. 38).

Pour, f. cod de Maseroles. — Lo Poey, 1385 (cens. f 52).

Pouvo, h. code Came.

Panda, f. com de l'Hôpital-d'Orion. — Lo Pradas, 1627 (réform. de Béarn, B. 718, f° 11).

PRADEU, lande, coo de Lons, dans le Pont-Long.

PRADEU (LE), éc. cº de Monségur.

Prat, f. c\*\* de Haget-Aubin, à Mascouette. — Lo Prat de Mascoeto, 1504 (not. de Garos).

Paar, f. con de Sauveterre. — Le Prat, 1385 (cens. fo 1:1).

Paísent (LE), éc. c™ de Lucgarrier.

Présends (La), éc. c<sup>ro</sup> de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, l' 295).

PRÉCHACQ-JOSRAIG, com de Navarrenx. — Preciani (Comment. de César). — Prexac, x1° s° (Marca, Hist. de

Béarn, p. 271). — Prexacum, xn° s° (coll. Duch. vol. CXIV, ſ° 80). — Prexac-de-Yeusbag, 1368 (not. de Lucq, ſ° 32). — Prexac-en-Jeus-Bag, 1385 (cens.). — Preyxac-de-Jeusbag, 1396 (not. de Lucq). — Prexac-dela, 1572 (réform. de Béarn, B. 769, ſ° 45). — Saincte-Marie-Magdeleine de Prexach, 1674 (insin. du diec. d'Oloron). — Prexacq en Josbaig, 1676 (réform. de Béarn, B. 686, ſ° 151). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Préchacq-Josbaig comprenait 30 feux et ressort. au baill. d'Oloron.

PRÉCHACQ-NAVARRENX, c<sup>a</sup> de Navarrenx. — Preciani (Comment. de César). — Prexag, xiii s (ch. de Béarn, E. 413). — Prexac-d'Arribere, 1368 (not. de Lucq). — Prexac, 1385 (cens.). Il y avait alors un bac sur le Gave de Pau: la nau de Prexac e lo passadge d'aquere, 1385 (not. de Navarrenx). — Prexacq-de-Rivere, 1548; Prechac-deça, 1675 (réform. de Béarn, B. 682, f 440; 760, f 15). — En 1385, Préchacq-Navarrenx ressort. au baill. de Navarrenx et renfermait 39 feux.

Précillor, c° d'Oloron-Sainte-Marie-Est. — Precilhon, 1267 (ch. de Monein, E. 351). — Plessilhoo, 1368 (not. de Lucq). — Pressilhon, 1375 (contrats de Lunts, f° 110). — Precilhoo, 1385 (cens.). — Pressilho, 1405 (not. de Navarrenx, f° 17). — Sent-Martii de Pressilhoo, 1421 (not. de Lucq). — Presilhon, 1547; Presylho, 1548 (réform. de Béarn, B. 741; 759). — Persillon, 1776 (reg. des États de Béarn). — La cure de Précillon avait pour annexe Saint-Vincent d'Estialescq. — En 1385, Précillon comptait 30 feux et ressort. au baill. d'Oloron.

Paíville, f. co de Vielleségure.

Pazzua (Lz), éc. c. d'Assat; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 676, f 3); propriété de l'évèché de Lescar.

Procession (Le chemin de LA), dans la com de Bougarber.

Prof., f. com de Castétis; mentionnée en 1614 (réform. de Béarn, B. 816).

Pauza, fief, coe d'Orthez, à Départ; créé en 1612, vassal de la vicomté de Béarn.

PRUETTE, éc. coe de Denguin.

Pucheu, f. co de Pau.

Pucasu (Lz), ruiss. qui coule à Loubieng et se jette dans le Làa.

Puerr, h. c<sup>de</sup> de Denguin; enc. paroisse. — La parroquie de Sent-Jagme de Poyet, 1341; Sanctus-Jacobus de Puyeto, 1344 (ch. de l'Ordre de Malte, Caubin). — Puyet, 1345 (not. de Pardies, n° 2, f° 123). — Puiguet, 1376 (montre militaire, f° 31). — Le moulin du Puyet, 1683 (réform. de Béarn, B. 672, f° 127).

Pussacou ou LE Bigué, fief, c" de Pardies (con de Monein). - Pussaco, 1344 (not. de Pardies, nº 2). - Le nom de Bégué vient d'Arnaud de Pussacou, qui était beguer (viguier) du vicomte de Béarn en 1343 et 1344. - Ce fief était vassal de la vicomté

Pussaco, f. coe de Salies. — Pussac, 1385 (cens. 65). - Pusac, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f°313). - Le ruisseau de Pussacq prend sa source à Salies, sert de limite à cette commune et à Castagnède et se jette dans le Saleys.

Putchondo (LE), ruiss. qui coule à Amorots-Succos et se perd dans l'Aphataréna.

PUYOLET (LE), éc. cne de Ponson-Dessus; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 651, f° 17).

Puvòo, con d'Orthez. - Puyou, 1327 (ch. de Came, E. 425). — Poyou, 1385 (cens.). — Puyo, 1399 (ch. de Came, E. 425). - Saint-Jean de Puyou, 1735 (ch. de Puyòo, E. 352). - Il y avait une abbave laïque vassale de la vicomté de Béarn. - En 1385, Puyòo ressort. au baill. de Rivière-Gave et complait 24 feux.

Puròo, f. c" de Guinarthe-Parentics. — Puyou, 1385 (cens. fo 11).

Puvòo, f. cºº de Serres-Sainte-Marie. — Poyou, 1385 (cens. f° 45).

Puvòo (Ls) tumulus, cue de Bougarher. — Ung Mondulh qui es passat lo camii gran qui va de Lescar a Beyriee, 1425 (cart. d'Ossau, 6 238).

Puyoo (Le Grand et le Petit), deux tumulus, coa de Pau, dans la lande du Pont-Long, près du chemin Salier. - Los Mondulhs qui son en lo cami Salies qui va enta Morlaas, 1463 (cart. d'Ossau, f' 119).

Puyos (Las), lande, cae d'Idron. — La lande apelée aux

Puyoos, 1682 (dénombr. d'Idron, B. 912, 6 5).-Cette lande doit son nom à des tumulus.

PUYOUDE (LA), éc. coe de Noguères; mentionné en 1775 (terrier de Noguères, E. 279).

Pr., f. c<sup>10</sup> d'Urost. — Lo Pii, 1385 (cens. f 55).

Pr (LE), ruiss. qui arrose Lussagnet-Lusson et se jette dans le Léès.

Pyránées (Les), mont. qui forment la limite méridionale du départ. des Basses-Pyrénées et le séparent de l'Espagne. - Pyreneus (Salluste). - H Huerten (Strabon). — Tarbella Pyrene (Tibulle). — Saltus Pyrenaus (Pline). - Pyrenen (Ausone). - Pyrrhenes (Priscien). - Pyrenesi montes (Grégoire de Tours). - Vaccaorum montana, 750 (d'après Duchesne, Hist. franc. p. 786). - Djebel-el-Bortat (la montagne du Port), 1154 (Édrisi). - Aspremont, x11° s° (chanson d'Agolant). -- Montes Empirei, 1321 (rôles gascons). - Voici la traduction du passage d'Édrisi (1154) relatif aux Pyrénées : Il y a quatre portes à l'entrée des défilés tellement étroits qu'il ne peut y passer qu'un cavalier après un autre. Ces portes sont larges et spacieuses, mais les chemins y sont affreux. L'une d'entre elles, située du côté de Barcelone, s'appelle la porte de Djaca (voy. Son-PORT); une autre, voisine de la précédente, s'appelle Achmora (voy. Moines [Col DES]); la troisième est celle qu'on nomme la porte de César (voy. Cize [PAYS DE]) et elle s'étend en longueur à travers la montagne sur un espace de 35 milles.

Pys, f. et fief, cne d'Athos-Aspis. - Piis-Jusco et Piis-Susoo, 1385 (cens. f° 13). - Dues mayeons aperades los Piis, 1538 (réform. de Béarn, B. 828). — Le fief de Pys était vassal de la vicomté de Béarn.

Q

Quatre-Pas (Les), éc. c" de Maspie-Lalonquère-Juillac. — Quate-Pas, 1777 (terrier de Lalonquère, E. 197).

Québe de Barelhole, dolmen, cº d'Arudy.

Quénéthauquy, f. cod d'Espès-Undurein; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

Quénéman, f. c. d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

QUIHILLIBY (LE), ruiss. qui prend sa source entre les c\*\* de Garindein et d'Ordiarp, et se jette dans le Gave de Lambare.

Quint (LE), bois, cos de Béhorléguy et de Hosta.

Quint (LE), pays, com de Saint-Étienne-de-Baïgorry.-

Ce territoire est partagé entre la France et l'Espagne : la partie française comprend les c" des Aldudes et d'Urepel et une portion de celle de la Fonderie. – Le nom de Quint a été donné à ce pays «du edroit de glandage pour les pourceaux, qu'on rappelle communément droit de quint, transféré par «Charles III, roi de Navarre (1387-1425), aux "barons d'Espelette," 1614 (coll. Duch. vol. CX, f 115 et suiv.).

QUINTE (LE BOIS DE LA), cod d'Oloron-Sainte-Marie. Quios, f. c. d'Aroue.

Quincou, f. cne de Nabas.

QUOATE-HONTÀAS (LES), éc. cas de Saucède.

RACHÉ, h. cne de Lourdios-Ichère.

RAGUETTE, éc. c<sup>™</sup> de Baleix. — Raguet, 1769 (terrier de Baleix, E. 184).

Raméou, h. c" de Malaussanne.

Ramous, c° d'Orthez. — Sanctus-Anianus de Ramons, x° s° (cart. de l'abb. de Sordes, d'ap. Marca, p. 229). — Arramos, x° s° (coll. Duch. vol. CXIV, f° 32). — Aramos, 1385 (censier). — Arramos, v. 1405 (not. de Navarrenx). — Aramos, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). — Arramos, 1582 (aliénations du dioc. de Dax, pièce 19). — La cure de Ramous dépendait du dioc. de Dax. — En 1385, ce village ressortissait au baill. de Rivière-Gave et comprenait 37 feux.

RANCE, fief, c<sup>no</sup> de Sauveterre; mentionné en 1728 (dénombr. E. 44), vassal de la vicomté de Béarn. RANCE, lande, c<sup>no</sup> de Lons, dans le Pont-Long.

Rancz, min, cae de Bayonne, à Saint-Esprit.

RANDUCHES (LES), h. c<sup>5e</sup> d'Angous; mentionné en 1366 (ch. des Navailles, E. 351).

RANGUETAT, f. cod de Rivehaute. — Ranquetat, 1386 (not. de Navarrenx).

RANQUINE, f. c. de Biarrits.

Rapatou, s. c™ de Gélos.

RASSIET (LE), ruiss, qui arrose la c<sup>\*\*</sup> de Bellocq et se jette dans le Gave de Pau. — L'arrecq aperat de Rachet, 1444 (ch. de Bellocq, E. 359). — L'arriu Arraixiet, 1444 (contrats de Carresse, f\* 322).

Rásárac, com d'Arudy; ancien comté. — Arrevenac, 1346 (contrats de Barrère). — Revenac, 1385 (censier). — La bastide de Rebenacq, 1445 (ch. de Rébénac, E. 352). — Arrebenag, 1457 (not. d'Assat). — La com de Rébénac fut créée en 1347. — En 1385, Rébénac ressort. au baill. de Nay et comptait 25 feux.

REBERVILLE, éc. cºo de Charre. — Le touron d'Arreverbille, 1680 (terrier de Charre, E. 332).

Récaldéa ou Récaldia, c° de Cambo; ancienne commanderie qui appartenait à l'évêque et au chapitre de Bayonne. — Arcaldéa, 1750 (pouillé de Bayonne).

RECALT (Ls), ruiss. qui arrose Viodos-Abense-de-Bas et se jette dans le Saison.

Récaux, f. et fief, c<sup>ne</sup> d'Isturits. — Ce fief, créé en 1435, était vassal du royaume de Navarre.

Rácnou, min sur l'Oussère, com de Sendets.

Récondo (Ls), ruiss. qui coule à Viodos-Abense-de-Bas et se jette dans le Saison. Réculus, h. c.ºº de Saint-Michel; ancien prieuré du dioc. de Bayonne. — Sente-Marie-Magdalene de Beitbeder, 1328 (coll. Duch. vol. CXIV, (° 172). — Prioratus Sanctæ-Magdalenæ de Reculuse, 1685 (collat. du dioc. de Bayonne). — Ce prieuré servait jadis d'auberge aux pèlerins de Saint-Jacques et était placé près de l'ancienne voie romaine d'Astorga à Bordeaux.

RÉCURT, f. c" de Lurbe.

REFUGE (LE), maison religieuse, cae d'Anglet.

Réslé, f. et mis sur le Vert d'Arette, ce d'Arette. —
Lo molii d'Arregle, 1385 (censier, f' 20). — Aregle
en Baretous, 1433 (not. d'Oloron, n° 3, f° 11). —
Aregla, 1538 (réform. de Béarn, B. 825, f° 14).
Reliouses (Las), h. ce de Pau.

RENARD, chât. auj. détruit, coe d'Osserain. — Lo castet de Renart, 1491 (ch. de Mixe, E. 351).

RENOIR, f. c. de Gan. — *Renoart*, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 785, f. 132).

REQUENALE, bois, c<sup>no</sup> de Castetbon; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 682, f° 288).

REQUETOU, mont. cod d'Arudy.

Rásihounco, h. c. de Lanneplia. — Arrischorc, 1385 (censier, f. 13). — Arresihourcq, 1627 (réform. de Béarn, B. 818).

RESTOUR, vill. c\*\* de Laguinge; ancienne commune réunie à Laguinge le 22 mars 1842. — Restoa, xm\* siècle (coll. Duch. vol. CXIV, f\* 36).

Rer-Caut (Ls), ruiss, qui coule sur la c<sup>∞</sup> d'Escout et se jette dans le Gave d'Ossau.

Révèque (La), ruiss. qui arrose Lescar et se perd dans le Gave de Pau. — Ribera de la Revequa, 1643 (censier de Lescar, f° 549).

REVESET, ancienne division du baill. de Sauveterre qui comprenait Arrive, Bidéren, Camu, Espiute, Guinarthe, Munein, Oréite, Parenties, Saint-Gladie et Tabaille. — Revesellum, xi° s° (ch. de Dax, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 320). — Arreveseig, 1358 (réform. de Béarn, B. 680, f° 18). — Arreveseg, 1376 (montre militaire). — Areveseg, 1385 (cens. f° 11). — Arrevezeg, 1391 (not. de Navarrenx). — La Rebaseg, 1542; Rebeseig, Arrebeseig, Rabeset, 1675 (réform. de Béarn, B. 680, f° 13; 681, f° 592; 736). — Larrebaseig, 1675 (terrier de Lichos, E. 335). — Le parsan de Larrebesseigt composé de dix paroisses, 1776 (maîtrise des eaux et forêts de Pau, B. 4139).

Rey (Ls), h. che de Lasseube.

REY (LE), mont. cost de Castet et de Louvie-Juzon.

Rey (LE), mont. c" de Sarrance.

REYAU, f. cne de Jurançon.

RHUNE (LA), mont. cos d'Ascain, Sare et Urrugne, sur la frontière d'Espagne. — Le ruisseau de la Rhune descend de cette montagne et se jette à Urrugne dans le Berra; il sert de limite aux cos d'Ascain et d'Urrugne.

RIALÉ (LE PETIT-), h. c. de Puyoo.

RIBARBOUT, con de Garlin.—*Riverouy*; *Arriberoy*, 1675 (réform. de Béarn, B. 651, fo 108; 695).

RIBEAUX (LE MOULIN DE), che d'Orthez.

Ribrigts (LE), ruiss. qui coule à Argagnon-Marcerin et se jette dans le Gave de Pau.

RIBETOU (LE) ou LAS COSTES, ruiss. qui sort du bois de la commune d'Ossenz et se perd dans le Galarou.

RICARDE, f. c. de Monein, près de Cuqueron. —
Arricarde, 1385 (censier, f. 36). — Arricarda,
Ricarda, vers 1540 (réform. de Béarn, B. 789,
f. 146).

RICABRIOU (LE), ruiss. qui arrose Saint-Pé-de-Léren et se jette dans le Gave d'Oloron.

RIGABERT, f. cno d'Artigueloutan.

RIGLAT (LE) ou Lous Paadas, ruiss. qui prend sa source à Saint-Pé-de-Léren et se jette à Saint-Dus dans le Gave d'Oloron.

RIMBLÉ (LE), ruiss. qui arrose Garlède-Mondebat et se perd dans le Galles.

RITZAGUE, min, coe d'Anglet. — Urruzaga, v. 1140; Urruzega, 1149; Urruzague, xii siècle (cart. de Bayonne, foe 7, 10 et 16). — Aritzague (carte de Cassini).

Riv. — Pour les noms qu'on ne trouverait pas à Riv, voy. Assiv.

RIU (LE), ruiss. qui coule à Luc-Armau et se jette dans l'Arcis.

RIU-CAUT (LE), ruiss. qui arrose Verdets et Poey (com d'Oloron-Sainte-Marie-Est) et se jette dans le Gave d'Oloron.

Riv-Codés (Ls), ruiss, qui sépare les c<sup>nos</sup> d'Asson et de Nay et se mêle au Béès. — L'Ariu-Codes, 1536 (réform, de Béarn, B. 807, f° 67).

RIU DES PONTS (LE), ruiss. qui traverse Castetner et Biron et se jette près d'Orthez dans le Gave de Pau.

RIUMAYOU, vill. c.ºº de Fichous; ancienne commune réunie à Fichous le 22 mars 1842. — Arrimaior, 1385; Arimaio, xivº sº (censiers). — Arriu-Mayor, 1487 (reg. des Établissements de Béarn). — Riumayor, 1513 (not. de Garos). — Arriu-Mayoo, 1546; Riumayour, 1675 (réform. de Béarn, B. 652, fº 197; 754). — En 1385, Riumayou ressort. au

baill. de Garos et comptait 14 feux. — Le fief de Riumayou était vassal de la vicomté de Béarn. — Le ruisseau de Riumayou, qui a donné son nom au village, prend sa source à Bournos et se jette dans le Luy-de-France après avoir arrosé Lonçon, Fichous-Riumayou et Louvigny.

RIUMÉDA (Lu), ruiss. qui prend sa source sur la c<sup>ee</sup> de Montaut et se jette dans le Sacq. — *L'ariu-Meds*, 1535 (réform. de Béarn, B. 70a, f' 8g).

RIUPETROUS, c<sup>m</sup> de Morlàas. — Riupeyroos, 1336 (cart. d'Oloron, f' 62).—Arripeiroos, 1376 (montre militaire, f' 30). — Arripeyros, 1385; Arriu-Peyros, 219° s° (censiers). — Arriu-Peyroos, 1492 (not. de Pau, n° 3, f' 119). — En 1385, Riupeyrous comprenait 12 feux et ressortissait au baill. de Pau.

RIU-SECQ (Ls), ruiss. qui coule sur la c<sup>so</sup> de Làas et se jette dans le Gamère.

Riurique (Le), ruiss, qui arrose les cess de Sauveterre et d'Athos-Aspis et se perd dans le Gave d'Oloron.

— L'arriu de Ariutoca, 1538 (réform. de Béarn, B. 836). — Ce ruisseau a donné son nom à un quartier de la ces de Sauveterre, Arriutoque, 1675 (réform. de Béarn, B. 680, f° 11).

Riutort, f. c. de Cardesse. — Ariutort, 1385 (cens. f. 36).

RIUTORT (LE), ruiss. qui arrose Bilhères et se jette dans le Clot de Hourat.

Riutort (Ls), ruiss. qui prend sa source à Sedzère. arrose Lespourcy, Saint-Laurent, Monassut-Audiracq, Gerderest, et se jette à Simacourbe dans le Gros-Léès.

RIUTORT (LE COL DE), c<sup>nee</sup> d'Aydius et de Larmes. —
Arriutort, 1675 (réform. de Béarn, B. 656, f° 9).
RIVARÈS, f. c<sup>ne</sup> d'Astis.

RIVABETTE, vill. c° d'Osserain; ancienne commune réunie à Osserain le 5 août 1842. — Arribarreyte, 1385 (not. de Navarrenx).

RIVERAUTE, c<sup>m</sup> de Navarrenx. — Ecclesia de Aribelda, xi s'; Sancta-Maria de Arribelte, xii s' (cart. de Sordes, p. 3 et 23). — Arribelda, xii s' (coll. Duch. vol. CXIV, f' 32). — Arribelda, xii s' (coll. Duch. vol. CXIV, f' 32). — Arribelda, xii s' (coll. Duch. vol. CXIV, f' 32). — Arribelda, xii s' (consier). — Arribelta, 1538; Arribelta, v. 1540; Ribelaute, Arribelta, 1548 (réform. de Béarn, B. 762, f' i et 27; 804, f' 12; 833). — Nostre-Dame de Riselaute, 1656 (insinuations du dioc. d'Oloron). — Il y avait une abbaye lesque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Rivelaute comprenait 26 feux et ressort. au baill. de Sauveterre.

RIVERAUTE, fief, cod de Castétia. — L'ostau d'Aribaute, 1385 (cens. f' 39). — Arribaute, 1546 (réform.

de Béarn, B. 754). — Ce fief relev. de la vicomité de Béarn. — Voy. Pomps-Rivenauts.

Rivinas (LA). — On donnait ce nom aux rives des grands cours d'eau. — Riparia, xi° s° (cart. de Lucq, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 272), désigne la plaine de Navarrenx, sur les bords du Gave d'Oloron.

Rruins-Dz-Lescan (La), dénomination qui s'appliquait autrefois à la plaine de Lescar. C'était le ressort d'une notairie jointe à celle de Castétis. — Ribere-de-Lescar, 1323 (cart. d'Orthez, f' 36).

Rivière-Fleuve, nom d'un archiprétré du dioc. de Dax qui tirait son nom de l'Adour. Il comprenait dans les Basses-Pyrénées les cantons de Bidache et de Selies, moins les care de Bellocq, Bérenx et Salles-Mongiscard.

RIVIÈRE-GAVE, nom d'un archiprêtré du dioc. de Dax, qui tirait son nom du Gave de Pau. — Ripperia-Gavari, 1270 (ch. de Béarn, E. 427). — Ribere-Gave, 1385 (cens. f' 7). — Arribere-Gave, 1440 (contrats de Carresse, f' 140). — Riberagabe, 1538; lous Arriberes deus Gabes, 1548 (réform. de Béarn, B. 758; 848, f' 8). — Le baill. de Rivière-Gave comprenait, en 1385, Baigts, Bellocq, Bérenx, Larté et Castaing, Puyòo, Ramous, Saint-Boès, Salles-Mongiscard. — La notairie de Rivière-Gave se composait de Baigts, chef-lieu, Bérenx, Castetarbe, Puyòo, Ramous, Saint-Boès, Saint-Girons et Salles-Mongiscard.

Rivièse-Lacoin, nom donné à la plaine qu'arrose le Lagoin. — Arribere-Lagoenh, xiii siècle (fors de Béarn).

Rivisas-Luv, ancien archiprétré du dioc. de Dax, qui tirait son nom du Luy-de-Béarn; le siége de cet archiprétré était à Sault-de-Navailles.

Riviñas-Ousse, nom donné à la plaine arrosée par l'Ousse. — Rivere-Ouse, xine s' (fors de Béarn, p. 36). — La notarie de las Lannes et Rivera-Ossa, 1538 (réform. de Béarn, B. 835). — La notairie de Rivière-Ousse comprenait Artigueloutan, Barzun, Espoey, Gomer, Hours, Lée, Livron, Louboey, Lucgarrier, Nousty, Ousse, Sendets et Soumoulou.

ROARIES OU GACRISSANS, fief, coe d'Orthez, créé en 1580, vassal de la vicomté de Béarn. — Gassissantz, 1536 (réform. de Béarn, B. 2079).

Rocss-Percés (LA), rocher sur le bord de la mer, com

Rocque, fief, c. de Jurançon. — Roques, 1783 (reg. des États de Béarn). — Ce fief, créé en 1614, était vassal de la vicomté de Béarn.

Ross, fief, coe de Bassillon-Vauzé. — La senhoris de Rode et Bauses, 1538 (réform. de Béarn, B. 826). — Arrode, 1780 (terrier de Vauzé, E. 219). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Rosen, fief, c\*\* de Monein.—La maison noble de Berduc ou Rodger, 1522 (réform. de Béarn, B. 679, f\* 381).— Rotger dit Berducq, 1775 (reg. des États de Béarn).— Malgré l'exemple de 1522, le fief de Roger ne fut créé qu'en 1623; il était vassal de la vicomté de Béarn.

Roi (Chemin du), dénomination donnée à tous les grands chemins depuis le xvii° siècle. — Voy. Seigneur (Gremin de l.

ROLAND (LE PAS DE), col, cod d'Itsatsou.

ROLAND (LA PIERRE DE), éc. c<sup>ne</sup> de Mont (c<sup>oe</sup> de Garlin).

— La peire de Roulan, 1777 (terrier de Mont, E. 213, p. 50).

ROLLE (ILE DE), dans l'Adour, coe de Labonce. — Alsontarrac, 1749 (intendance, C. 106).

Romas, h. c. de Buros. — Arromas, xii s. (cart. de Morlàas, f. g). — Romas, xii s. (Marca, Hist. de Béaru, p. 450). — Aromas, 1385 (cens. f. 46). — Lo goa d'Arromas, 1451 (cart. d'Ossau, f. 59). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béaru. — En 1385, Romas comptait 5 feux et ressort, au baill. de Pau.

Romassor (LE LAC), che de Laruns.

ROMATEL, h. c. du Boucau; distrait de la c. de Tarnos (départ. des Landes) et réuni au Boucau le 1 juin 1857. — Villa que vocatur Formatellum, v. 1140; Formatel, x11 siècle; Formated, x111 siècle (cart. de Bayonne, f. 8, 11 et 13).

Rous, forge, co de Salies; mentionnée en 1417 (réform. de Béarn, B. 686, f° 35).

ROMIU (LE CHEMIN), venait d'Auch et commençait dans les Basses-Pyrénées à la co de Luc-Armau, traversait Luccarré, Momy, Anoye, Abère, Saint-Laurent-Bretagne, Gabaston, Saint-Jammes, Morlàas et Buros, puis les landes du Pont-Long, Lescar, Bougarber, Cescau, Castéide-Cami, Serres-Sainte-Marie, Audéjos, Doazon, Castillon (con d'Arthez), Urdès, ensuite Arthez, Argagnon, Castétis, Orthez, Sainte-Suzanne, Lanneplàa, l'Hôpital-d'Orion, Orion, Andrein, Burgaronne, Sauveterre, enfin d'Osserain joignait Saint-Jean-Pied-de-Port et la frontière d'Espagne par Saint-Palais et Larceveau. - Un autre chemin Romiu, venant du département des Landes, passait à Came et à Ordios (cne de la Bastide-Villefranche). - L'Aromibau, 1302 (ch. de Came, E. 425). - Cami de Sent-Jagme, 1336 (cart. d'Ossau, f 49). — Cami Romivau, 1360; lo camin Sent-Jacme, 1372; cami Arromivau, 1389 (ch. de Came, E. 425). — Lo gran camii public antic Aromiu qui va d'Ortes enta Castetiis, 1444 (reg. de la Cour

Majour, B. 1, 6 205). - Cami de Sant-Jacme, 1489 (not. d'Ossau, nº 1, f' 123). - Lo camii Arromiu, v. 1670 (terrier de Buros, CC. 2). - Lou cami de Rome, 1675 (réform. de Béarn, B. 680, 6 267). — Camii Roumii, 1718 (terrier de Buros, CC. 2). - Camy Roumieu, 1751 (terrier de Luccarré, E. 206). - Chemin Arroumiu, 1779 (terrier de Castillon, E. 260). — Le chemin appelé Roumiu qui va de Lescar [a] Arthez, xviii s' (intendance, plan). — Le nom de Romiu s'appliquait à tous les chemins suivis depuis le 1x° siècle par les pèlerins ou Romius. Les routes de ce genre étaient bordées de commanderies, d'hôpitaux ou auberges pour recevoir les pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur un grand nombre de points, le chemin Romiu se confondait avec les trois grands chemins vicomtaux du Béarn au xiii siècle, et, par suite, avec les voies romaines.

RONDELE, f. c" de Bougarber.

RONGLET (LA PÈNE DE), montagne, c<sup>mes</sup> d'Accous et de Gette-Eygun.

RONTAU (LE), bois et lande, co de Loubieng. — Ronteau, 1675 (réform. de Béarn, B. 668, fo 217).

RORTIGNON, com de Pau-Ouest. — Frontinho, 1367 (cart. d'Ossau, f' 388). — Frontilhoo, 1376 (montre militaire, f' 29). — Rontinho, 1385; Frontinhoo, 1402 (censiers). — Fronthinhoo, 1457; Sent-Pee de Rontinhoo, 1511 (not. d'Assat, n° 4, f' 44). — Frontinhon, 1546 (réform de Béarn). — En 1385, Rontignon ressort. au baill. de Pau et comprenait 9 feux. — La seigneurie de Rontignon faisait partie du marquisat de Gassion.

RONTUN, h. cue de Sallespisse; mentionné en 1385 (cens. f° 55). — Frontun, 1487 (reg. des Établissements de Béarn). — En 1385, Rontun ressort, au baill. de Pau et comprenait 6 seux. — Le ruisseau de Rontun, appelé aussi La Payrara, prend sa source à Sallespisse, arrose Orthez et se jette dans le Gave de Pau.

Roquain, fief, c<sup>ee</sup> de Garindein; vassal de la vicomté de Soule. — *Arrocain*, xv11° s° (reg. de la Cour de Licharre).

ROQUEFORT, f. che de Monein. - Arroquefort, 1385

(cens. f° 35). — Requafort, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 789, f° 186).

Roquesoat, h. c. de Boueilh-Boueilho-Lasque. —
Arroquefort, XIII° siècle (fors de Béarn). — Ce hameau prend aussi le nom de Roquefort-de-Tursan
pour le distinguer de Roquefort-de-Marsan (départ.
des Landes). — Roquefort faisait partie du Tursan
et de la subdélégation de Saint-Sever (départ. des
Landes).

ROQUETORT, h. cºº de Puyòo. — Lo loc et poble aperat Aroquefort en lo loc de Puyou, 1440 (contrats de Carresse, f' 140).

Roquenost (Le moulis de), com de Salies.

ROQUIAGUE, c<sup>sc</sup> de Mauléon, ancien prieuré du diocèse d'Oloron. — Aroquiaga, 1478; Aroquiague, 1495 (contrats d'Ohix, f<sup>sc</sup> 17 et 79). — On dit en besque Arrokiaga.

Rosiers (Les), f. c. de Sames.

ROSPIDE, fief, c° d'Aroue. — Arrospide, 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, f° 43). — Ce fief relevait de la vicomté de Soule.

Rostan, fief, c. de Bérenx. — L'ostau d'Arrostau, 1385 (cens. f. 9). — Arostan, Arrostanh, 1538 (réform. de Béarn, B. 831 et 833). — Arrostau-Vieilh, 1599 (ch. de Béarn, E. 359). — Le fief de Rostan était vassal de la vicomté de Béarn et ressort. au baill. de Rivière-Gave.

ROTURE (LA), ancienne borne placée au bout du chemin de Sedze-Maubec à Bedeille; mentionnée en 1682 (réform. de Béarn, B. 648).

ROUCOLLE, f. c. de Lendresse.

Rougs (Ls Pic), c<sup>nes</sup> d'Accous et de Borce, sur la frontière d'Espagne.

ROUMINU (LE), ruiss. qui a sa source à Baleix, arrose la c<sup>ns</sup> d'Abère et se jette à Gerderest dans le Gros-Léès. — Le nom de ce ruisseau vient de sa position près du chemin *Romin*.

Rousss, h. c<sup>ne</sup> de Jurançon.

ROUTURE (LA), éc. coe de Buros.

Rus (La), h. - Voy. Lanu.

Rullior (LE), ruiss. qui coule sur la c<sup>ac</sup> de Corbères-Abère-Domengeux et se jette dans l'Arcis.

Ruscua (LE PIC), coe de Béhorléguy.

S

Sabaic (La), ruiss. qui unit les lacs de la Bastide-Villefranche.

SABARE (LA), h. cae de Lanne.

Sabareille, bois, c™ de Féas.

Sabaté (Le), fief, coo de Monein; mentionné en 1681 (réform. de Béarn, B. 663, fo 45), vassal de la vicomté de Béarn.

SABI (LE), f. c" d'Arthez.

- Sabuca (LE), ruiss. qui coule à Arette et se jette dans l'Iberle.
- Sast, f. c. de Monein. Savi, 1385 (cens. f. 36). Lo Sabi, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 789, f. 175).
- Sacase de Stot, fief, c.ºº d'Arudy. Sciet, 1675 (réform. de Béarn, B. 657, f.º 178). Ce fief relev. de la vicomté de Béarn.
- Sacq (LE), ruisseau qui prend sa source à Montaut, sépare cette c° de celle de Coarraze et se jette dans le Gave de Pau. L'aris de Sac, 1535 (réform. de Béarn, B. 702, f° 71).
- Sadirag, vill. c. de Taron. Mentionné au n. siècle; Sadirag, n. esiècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 282 et 453). Sodirac, n. esiècle (fors de Béarn, p. 22). Sadiracum, 1286; Sodiracum, 1305 (ch. de Béarn, E. 267). Siderac, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). En 1385, Sadirac ressort au baill. de Lembeye et comprenait 16 feux. La vicomté de Sadirac, vassale de la vicomté de Béarn, se composait des paroisses de Maumusson, Ribarrouy, Sadirac, Taron, Vieltenave (c. de Taron).
- Sadun (Ls), ruiss. qui descend des montagnes d'Etsaut et se jette dans le Gave d'Aspe.
- Sagamers, f. c∞ d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).
- Saek (Lz), ruiss. qui prend sa source dans la c<sup>sa</sup> de Crouseilles, baigne dans les Basses-l'yrénées Arrosès et Aydie, sort du département et se jette dans l'Adour près de Saint-Mont (départ. du Gers). — 'L'ariu deu Sayet, 1542 (réform. de Béarn, B. 729, f° 5).
- Sacettes, lande, c<sup>∞</sup> de Saucède. Sejettes, 1779 (terrier de Saucède, E. 340).
- Sasille (Le), ruise, qui arrose Orègue et se perd dans le Laharene.
- Sahones, f. c. d'Andrein. Safores, 1397 (not. de Navarrenx).
- Sahun (Le), ruiss. qui sépare les cas d'Accous et d'Aydius et se jette dans le Gabarret.
- SAILLETS (LE), ruiss. qui sort de la forêt d'Isseaux et se jette dans le Gave d'Aspe, à Osse.
- SAILLETT (LE), tie dans le Gave de Pau, con de Lahontan. — Ce nom s'applique à toutes les grèves des rivières.
- SAIRT-ABIT, c<sup>an</sup> de Nay. Sanctus-Avitus, 1286 (ch. de Béarn, E. 267). Sentebic, XIII° siècle (fors de Béarn, p. 75). Sent-Abit en Lissarre, 1375 (contrats de Luntz, f° 125). Sanct-Vit, 1501 (not. de Nay, n° 1, f° 61). Sancta-Bit, 1538 (réform. de Béarn, B. 633). Il y àvait deux abb. laïques vassales de la vicomté de Béarn. En 1385, Saint-Abit ressort. au baill. de Pau et comprenait 26 feux.

- SAINT-AMBROISE, éc. coe de Narcastet.
- SAINT-ANDRÉ, com de Morlans. Voy. Boune-Neur (Le).
- SAINT-Andné, b. c. de Musculdy.
- SAINT-ANDREU, petite place, coe de Louvie-Juzon.
- SAINT-ANDRIEU, h. c. d'Orthez. Senct-Andreu, 1538; Sainct-Andreu, 1674 (réform. de Béarn, B. 683, f' 139; 848, f' 13).
- SAIRT-ANTOINE, chapelle détruite, com d'Autevielle et d'Ossersin. — La capera de Sanct-Anthoni autrement aperade l'Armite, 1547 (ch. de Béarn, E. 460).
- SAIRT-ARTOINE, pèlerinage, coe de Musculdy.
- Saint-Armou, con de Mortaas. Sent-Arromaa, 1371 (contrats de Luntz, f° 14). Sanct-Armoo, Sainct-Harmon, 1538; Sent-Hermo, 1542; Sanct-Aramon, 1546; Saint-Armon, 1683 (réform de Béarn, B. 653, f° 94; 732, f° 78; 754; 855; 866). Saint-Amont (carte de Casaini).
- SAIRT-AUBIR. fief, c<sup>m</sup> d'Assat. Sont-Aubi d'Assat, 1385 (not. de Navarrenx). — Sanct-Aubii d'Assat, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — La beronnie de Saint-Aubin, vassale de la vicomté de Béarn, comprenait les fiefs de Candau, Castaing, Cauna et Soumoulou.
- SAINT-AULAIRE, fief, coo de la Bastide-Cézéracq. —
  Sancta-Eulalia, 1220 (ch. de l'Ordre de Malte,
  Caubin). Sent-Aulari de Cesserac, xiiio siècle
  (fors de Béarn, p. 199). Sente-Eulalie, 1349
  (not. de Pardies, no 1). Saint-Aulary, 1683 (réform. de Béarn, B. 671, for 27). Le fief de Saint-Aulaire relevait de la vicomté de Béarn.
- SAIRT-BERRARD, éc. cod d'Anglet.
- SAINT-BERNARD (LE PORT), c<sup>no</sup> de Bayonne, à Saint-Esprit. — Sanctus-Bernardus de Baiona, 1342 (rôles gascons). — Ce port tire son nom d'une anc. abb. de femmes de l'ordre de Cîteaux, située sur les bords de l'Adour.
- SAINT-Bois, c<sup>m</sup> d'Orthez. Semboys, 1290 (ch. de Béarn, E. 427). Somboes, XIII\* siècle (fors de Béarn, p. 97). Somboeys, 1356 (cart. d'Orthez, f° 17). Sent-Boes, XIV\* siècle (cens.). Semboess, 1442 (contrats de Carresse, f° 168). Semboess, Sent-Boess, 1536; Sanct-Boes, 1546; Saint-Bouès, 1686 (réform. de Béarn, B. 665, f° 1; 713, f° 420 et 421). Saint-Bois, 1768 (reg. des États de Béarn). En 1385, Saint-Boès ressort. au baill. de Rivière-Gave et comptait 44 feux.
- Saint-Burnn, éc. co de Saint-Gladie-Arrive-Munein.
   Saint-Borin, 1759 (terrier d'Arrive, E. 327).
- SAINT-CABTIN, c<sup>m</sup> de Morlàns. Sanctus-Castinus, 980 (cart. de Lescar). — Curtis qua dicitur Sancti-Castini cum appendiciis suis scilicet Lar, Figueras et

Bernedet, v. 1032 (cart. de l'abb. de Saint-Pé, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 214 et 248). — Sent-Castii, 1385 (cens.). — En 1385, Saint-Castin comprenait 15 feux et ressort. au baill. de Pau. — La baronnie de Saint-Castin était vassale de la vicomté de Béarn.

SAINT-CHRISTAU, chapelle, cod d'Accous.

SAINT-CHRISTAU, fief, c. d'Orthez; mentionné en 1763 (dénombr. d'Orthez, E. 39), vassal de la vicomté de Béarn.

SAINT-CHRISTAU, h. et eaux minérales, c\*\* de Lurbe; ancienne commanderie dépendant de l'abbaye de Sainte-Christine (Espagne). — Sen-Jacme de Bager, 1438 (not. d'Oloron, n° 3, f° 38). — Sent-Xristau, v. 1443 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f° 213). — L'espital de Sanct-Jacme et Sanct-Cristau de Bayer, Saint-Jayme, Sainct-Jaime du Bagé, 1538; la maison de Sainct-Christau et quatre sources d'eau, 1675 (réform. de Béarn, B. 662, f\*\* 127 et 129; 868). — La commanderie du Bager d'Eysus vulgairement appelée Saint-Cristau, 1777 (dénombr. d'Eysus, E. 28). — Le Bagès ou Saint-Christau, xviii\* s\* (intendance).

SAINT-CHRISTAU (LE RUISSEAU DE), coule sur la cºº d'Issor et se jette dans le Lourdios.

SAINT-CRICO, f. coo d'Arthez.

SAINT-CRICO, fief, co d'Orthez; mentionné en 1676 (réform, de Béarn, B. 670, f° 242).

Saint-Dos, com de Salies. — Sendos-Juson, Sendos-Suson, 1120; Sancts-Maria de Sendos, xii° s° (cart. de Sordes, p. 21 et 24). — Scendos, 1151 (Gall. christ. instr. Dax). — Nostro-Done de Sendos, 1442 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 1, ſ° 44). — Sandoos, Sandos de la juridiction de France, 1538; Saint-Doz, 1675 (réform. de Béarn, B. 680, ſ°566; 855). — En 1385, Saint-Dos comprenait 10 feux et ressort. au baill. de Mu. — L'orthographe véritable paraît être Sendos.

SAIRTE-AGATEE, pèlerinage, ce de Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut.

SAINTE-ANNE, f. cne de Ciboure.

SAINTE-ANNE, h. et cap, coo d'Urrugne, sur le bord de l'Océan.

SAINTE-ABADIX (LE CHEMIN DE), mène d'Artiguelouve à Arbus.

SAINTE-BARBE, chapelle, coo de Clarac.

SAINTE-BARBE, éc. coe de Lestelle.

SAINTE-BARBE, mont. cos d'Arcangues et d'Ustarits.

SAINTE-BARBE, pèlerinage, coe de Menditte.

SAIRTE-BARRE, pèlerinage, com de Saint-Pée-sur-Nivelle.

SAIRTS-BARBE (LE PORT), coe de Saint-Jean-de-Luz.

SAINTE-CATERRINE, ancienne chapelle, con de Lescar.— Lo cami de Sente-Cathalina, 1643 (cens. de Lescar, f° 188).

SAINTE-CATERBINE, chapelle, code Sare.

SAINTE-CATRERINE, fief, c<sup>ea</sup> de Luccarré. — Santa-Cathaline de Lucarrer, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — C'était une prébende noble vassale de la vicomté de Béarn.

SAINTS-CATERBINE (LE CHEMIN DE), dans le commune de Lembeve.

Sainte-Christins, chapelle, c<sup>ne</sup> de Monein, près de Parbayse et sur le chemin de Pardies à Lacommande.

Sainte-Christine, h. détruit, coe de Bénéjec. — Voy. Pause (La).

SAINTE-CHAISTINE, lande, co d'Esquiule. — Sancte-Xristine, 1548 (réform. de Béarn, B. 759).

SAINTE-CLUQUE, f. c. d'Orthez, à Castetarbe. — Sancta-Chicque, 1536 (réform. de Béarn, B. 713, f. 344).

Sainte-Colomie, con d'Arudy. — Sancta-Colomba, v. 1100 (ch. de Mifaget, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 405). — Sente-Colome, 1277 (cart. d'Ossau, fo 3). — Sanctus-Silvester de Sainte-Colome, 1655 (insin. du dioc. d'Oloron). — Sainte-Coulome, 1752 (dénombr. E. 42). — Il y avait une abbaye laique vassale de la vicomté de Béara. — En 1385, Sainte-Colomme ressortissait au baill. d'Ossau et comptait 91 feux.

SAINTE-CONFESSE, h. détruit, c<sup>m</sup> de Poey (c<sup>m</sup> de Lescar).

— Sancta-Confessa, 1101 (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 375). — Sonte-Confessa, 1376 (montre militaire, f 31). — Le camii de Sainte-Confessa, 1643 (cens. de Lescar, f 152).

SAINTE-CROIX, f. c<sup>20</sup> de Bayonne, à Saint-Esprit; mentionnée en 1544 (ch. du chap. de Bayonne).

SAINTE-ERGAGE, com de Tardels; ancienne collégiale de chanoines de Saint-Augustin, fondée vers le xi°s', qui dépend. de l'abb. de Leyre (Navarre espagnole).

— Sancta-Gracia, 1178 (coll. Duch. vol. CXIV. f° 36). — Sancta-Engracia, 1215 (cart. d'Oleron, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 530). — Sonte-Gracie, 1383 (contrats de Luntz, f° 84). — Sonte-Gracie - Portz, 1386 (not. de Navarrenx). — Sancta-Gratii, v. 1460; Urdaix, Urdaya, v. 1476 (contrats d'Ohix, fo 11 et 38). — On dit en basque Santa-Araci. — Le nom ancien de Sainte-Engrace est Urdaix.

SAINTE-ERGRACE, chapelle, co de Béhorléguy. — Chapelle Sainte-Grace, 1703 (visites du diocèse de Bayonne).

SAINTE-Enonace, f. com de Juxue. - Sancta-Gracia,

Santa-Engracia, 1651 (Martin Biscay). — Le fief de Sainte-Engrace relev. du royaume de Navarre.

SAINTE-EULALIE, chapelle, c" d'Istorits.

SAINTE-HÉLÈRE, vill. détruit, cod d'Orin. — La parroquia de Santa-Helena, 1249; l'espitau, la glisie qui es edificade en la terratori de Sancta-Helena, 1434; Santa-Elona, 1463; Sente-Elone, 1465; Sente-Lene, 1469 (not. d'Oloron, n° 4, for 33, 50, 53, 86 et 160).

Saint-Élix, h. c. d'Osserain-Rivareyte; ancien prieuré (diocèse d'Oloron). — Sent-Helitz, 1385 (cens. f° 11). — Sanctus-Joannes de Licerio, 1612 (insin. du dioc. d'Oloron). — Cette paroisse avait Guinarthe pour anneze.

SAIRTE-LUGIE (LE BOIS DE), c<sup>nes</sup> de Burgaronne et d'Orrion; tire son nom d'une ancienne chapelle. — La sale de Sancta-Lucie, 1385 (cens. f° 13). — Santa-Luci, 1391 (not. de Navarrenx). — Sainte-Lucii, 1675 (réform. de Béarn, B. 680, f° 270).

SAINTE-MADRIERE, chapelle, coo de Bidart.

SAINTE-MARIE, fief, c<sup>ne</sup> de Bielle. — Sancta-Marie de Biele, 1355 (cart. d'Ossau, f' 39). — Sancta-Maria de Biela, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Il y avait une abb. laïque vassale de la vicomté de Béarn. — Ce fief tire son nom d'un prieuré de Bénédictins détruit en 1569.

Samus-Manis, fief, cºº de Hélette; vassal du royaume de Navarre.

SAIRTE-MARIS, fief, co d'Igon. — Sancta-Maria deu loc de Ygon, 1538 (réform. de Béarn, B. 840). — Ce fief, créé en 1583, relevait de la vicomté de Béarn.

Saintz-Manis, fief, c<sup>ne</sup> de Larceveau ; vassal du royaume de Navarre.

Sainte-Manie, fief, c<sup>se</sup> de Loubieng. — L'ostau de Sancta-Marie, 1385 (cens. f' 5). — Le fief de Sainte-Marie, vassal de la vicomté de Béarn, ressort. au beill. de Larbaig.

Saintz-Mariz, fief, coe de Saint-Jean-Pied-de-Port.— Santa-Maria, 1621 (Martin Biscay).

SAINTE-MARIE, h. c<sup>no</sup> de Bonnut. — Nostre-Done de Casteg de Bonssyt, 1494 (not. d'Orthes, f° 9a). — Ancienne dépendance de l'archiprêtré de Rivière-Luy (dioc. de Dax) et de la subdélégation de Saint-Sever (départ. des Laudes).

SAINTE-MARIE, h. c" de Villefranque.

SAIRTE-MARIE, ville, c<sup>ne</sup> d'Oloron; anc. c<sup>ne</sup> réunie à Oloron le 18 mai 1858. — Maria in Eleron, x1° s° (cart. de Bigorre). — Sancta-Maria de Olorno, 1215 (cart. d'Oloron, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 530). — Nestre-Done de Lasse de Sancta-Maria, Nostre-Done de Lasse a Sente-Marie, 1466

(not. d'Oloron, n° 4, ſ° 106 et 218). — Sainte-Marie-Légugnon, depuis la réunion de Légugnon, du 14 avril 1841 au 18 mai 1858. — Sainte-Marie était le siège de l'évèché d'Oloron. — En 1385, Sainte-Marie ressort. au baill. d'Oloron et comprenait 85 feux.

En 1790, Sainte-Marie fut le chef-lieu d'un canton, dépendant du district d'Oloron, composé des communes du canton d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest, moins Aren et Esquiule, plus la c<sup>ne</sup> de Bidos.

SAISTS-MARIS (LA CRÉTE DE), mont. cos de Cette-Eygun et d'Etsaut.

SAINTE-QUITERIE, chapelle et fontaine, c<sup>ne</sup> de Doumy; c'est la source de l'Aubiosse. — La chapelle de Sainte-Quitterie, 1756 (dénombr. d'Uzein, E. 45). SAINTE-QUITERIE (LA FORTAIRE DE), c<sup>ne</sup> d'Aubous.

SAIRTE-QUITERIE (LA FORTAIRE DE), coe de Lescar. — La hon de Sente-Quitteri, 1643 (cens. de Lescar, f° 383).

SAINTE-ROSE, chapelle, cae de Sarrance.

SAIRT-Espair, ville, coe de Bayonne; anc. coe distraite du département des Landes le 1" juin 1857 et réunie à Bayonne. — Domus quam fratres Hospitalarii Hierosolimitani habent in Capite Pontis Baione, 1206 (ch. des Carmes de Bayonne). - Sant-Johan del Cabe del Pont de Bayona, 1243 (ch. de la Camara de Comptos). — Sanctus-Spiritus in Capite Pontis Baionensis, 1955; l'espitau de Sent-Esperit, 1958 (cart. de Bayonne, f" 52 et 54). - Sant-Esperit dou Cap dou Pont de Baione, 1317 (ch. des Jacobins de Bayonne). — L'ospitau de Mossenhor Sent-Johan dou Cap dou Pont de Baionne, 1456 (ch. de l'abb. de Sainte-Claire de Bayonne). - Sainct-Esprit-lés-Bayonne, 1483 (ch. du chap. de Bayonne). — Lo Cap deu Pont deu Sent-Esperit de Bayonne, 1489 (ch. des Carmes de Bayonne). - Le chastel biel et tours Sainct-Esperit de Bayonne, 1506 (ch. de Bayonne, E. 424). - Sainct-Sprit-lex-Bayonne, 1544 (ch. du chap. de Bayonne). — Jean-Jacques-Rousseau, 1793. Ancienne collégiale du dioc. de Dax. Le chapitre, fondé par Louis XI en 1483, avait la juridiction de la ville.

SAINT-ESTEBEN, com de Hasparren. — San-Estevan de Arberoa, 1321 (ch. de la Camara de Comptos). — Sant-Esteban, 1513 (ch. de Pampelune). — Saint-Esteve d'Arberoue, 1703 (visites du dioc. de Bayonne). — On dit en basque Don-Este-Hiri.

SAINTE-SUZANNE, com d'Orthez. — Sancta-Susanna de Larbaig, x° siècle (cart. de Sordes, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 229). — Sancta-Susana, 1172 (coll. Duch. vol. CXIV, f' 35). — Senta-Susane, xun° siècle (fors de Béarn). — Sente-Suzane, 1344 (not. de Pardies, n° 2, f° 119). — Il y avait une abb. laïque, vassale de la vicomté de Béarn, qui appartenait à l'abbaye de Sordes (départ. des Landes). — En 1385, Sainte-Suzanne ressort. au baill. de Larbaig et comprenait 35 feux.

SAINT-ÉTIENNE, h. c. de Lantabat. — Sanctus-Stephanus, x11° s° (coll. Duch. vol. GXIV, f° 161). — San-Steffano di Lantabat, 1690 (carte de Cantelli).

SAINT-ÉTIERRE, vill. c. de Bayonne, à Saint-Esprit. —
Sanctus-Stephanus de Ripa-Laburdi, v. 1149 (cart. de Bayonne, f. 5). — Sent-Esteven de Ribelabort, 1354 (ch. du chap. de Bayonne). — Sent-Esteven de Rivelabor, 1489 (ch. des Carmes de Bayonne). — Sant-Esteven d'Arrive-Labort, 1539 (ch. du chap. de Bayonne). — Sainct-Estienne-Rive-Labourt, 1584; Sainct-Estienne d'Aribelabourt en la baronnie de Seignaux (départ. des Landes) dependant du duché d'Albret, 1594 (ch. de Bayonne, E. 424). — Le nom de Saint-Étienne-Rive-Labourd vient de la proximité du pays de Labourd, situé sur l'autre rive de l'Adour.

SAINT-ÉTIENES, vill. c<sup>ne</sup> de Sauguis; anc. c<sup>ne</sup> distraite du canton de Mauléon et réunie à Sauguis le 27 juin 1843. — Sent-Stephen, v. 1475 (contrats d'Ohix, f° 21).

SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGONBY, arrond. de Mauléon. — Sanctus-Stephanus de Bayguerr, 1335 (ch. du chap. de Bayonne). — Sant-Esteban, 1513 (ch. de Pampelune). — Thermopile, 1793.

En 1790, le canton de Baïgorry, dépendant du district de Saint-Palais, était composé des communes d'Anhaux, Ascarat, Irouléguy, Lasse et Saint-Étienne-de-Baïgorry.

SAINTE-TRINITÉ, É. c. de Salies. — Sent-Tremitat, 1385 (cens. f. 6). — La glisia aperade de Sant-Trinitat, 1444 (contrats de Garresse, f. 322).

SAINT-FAUST, com de Pau-Ouest; mentionné au x1° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 246). — Sent-Haust, 1385 (cens.). — En 1385, Saint-Faust et Laroin, son annexe, comprenaient 89 feux et ressort. au baill. de Pau.

Saint-Forget, éc. cº de Bayonne.

SAINT-GERMAIN (LA FONTAIRE), c° d'Uzein. — La fon de Sont-Germe, 1482 (not. de Larreule, n° 1, f° 13). SAINT-GERMÉ, chapelle détruite dès 1682, c° d'Idron. SAINT-GERMÉ (LE), ruisseau qui prend sa source à Coublucq et se jette dans le Gabas à Poursiugues-Boucoue.

SAINT-GILLES, quartier de la ville d'Orthez. — Lo borc de Sent-Gili, 1384 (not. de Navarrenx). — Lo borc de Sent-Guili d'Ortes, 1428 (contrats de Carresse, f° 27).

SAINT-GIRONS, cond'Orthes. — Sanctus-Gerontius, 1101 (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 375). — Sent-Girons, 1322 (cart. d'Orthez, f'3). — Sent-Gerontz, 1404 (ch. de Herrère, DD. 1). — Sanctz-Guyrontz, 1546; Saint-Guirons, 1675 (réform. de Béarn, B. 666, f'9).

SAIRT-GIRORS, fief, coe d'Abos. — L'estau de l'abat de Sent-Girontz, 1385 (cens. l' 35). — Ce fief, vassal de la vicomté de Béarn, ressort, au baill. de Lagor et Pardies.

SAIRT-GLADIR, c'a de Sauveterre. — Sanctus-Lidorus, XII' siècle (coll. Duch. vol. CXIV, f' 33). — Sent-Ledie, 1384; Sent-Ledier, 1385 (not. de Navarrenx). — Sent-Ladie, 1385 (cens.). — Sent-Ladier, 1391; Nostre-Done de Sent-Ladie, 1413 (not. de Navarrenx). — Sanladie, 1538; Sent-Ladia, 1540 (réform. de Béarn, B. 804, f' 11). — Saint-Jean-Baptiste de Saint-Gladie, 1655 (insin. du diocèse d'Oloron). — Saint-Gladie-Arrive-Munein, depuis la réunion d'Arrive et de Munein à Saint-Gladie: 13 mai 1841. — Il y avait une abb. laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Saint-Gladie ressort. au baill. de Sauveterre et comptait 14 feux.

SAINT-GOIN, con d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest. — Sent-Goenh, 1602 (cens.).— Sengeenh, 1536; Sangoenh, 1538; Sanct-Guomh, 1546 (réform.de Béarn, B. 754; 821, 1° 36; 856). — Sent-Jayme de Sent-Goenh, 1608 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Saint-Goin était réufii à Geus (con d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest), comptait 29 seux et ressort. au baill. d'Oloron.

SAINT-GRÉGOIRE, chapelle, coe d'Ordierp.

SAIRT-HILLIER, ruines, coe de Montaut; anc. paroisse qui faisait partie de l'archiprétré de Pontacq. — Lassummi (Pline, Hist. Nat. lib. 17). — Villa de Lassu, Sanctus-Hilarius de Lassu, v. 984 (cart. de Lescar). — Villa Lassumis, v. 1032 (cart. de l'abb. de Saint-Pé, d'après Marca, Histoire de Béarn, p. 247).

SAIRT-HIPPOLYTE, h. e. d'Arudy. — Sont-Polit d'Ossau, xu' siècle (fors de Béarn, p. 79). — La cappelanie de Sont-Polit, 1607 (insin. du dioc. d'Oloron).

Saint-Israce, éc. cae de Sare.

SAINT-JACQUES, h. cne d'Arricau.

SAINT-JACQUES (LE CHEMIN DE). - VOY. ROMIU (LE CHEMIN).

SAIRT-JAIRE, château, c<sup>ac</sup> de Saint-Just-Ibarre. —
Sant-Jaime, 1513 (ch. de Pampelune). — Sala de
San-Jayme, 1621 (Martin Biscay). — Le fief de
Saint-Jaime relevait du royaume de Navarre.

SAINT-JAMMES, coa de Moriaes; ancienne annexe de Moriaes. — Sent-Jacme, 1376 (montre militaire,

f° 31). — Saint-Jayme, 1673 (réform. de Béarn, B. 652, f° 64).

SAINT-JEAN, éc. coe de Bentayou-Sérée; mentionné en 1682 (réform. de Béarn, B. 648, f° 132).

SAINT-JEAN, éc. c. d'Orthez. — La capera de Senct-Johan de Goarlies, 1536 (réform. de Béarn, B. 713, f. 319).

Saint-Jean, f. c. de Hasparren. — Le mazon Sen-Johan, 1947 (cart. de Bayonne, f. 57).

Saint-Jean, fief, c<sup>ue</sup> d'Abos. — L'ostau de Sent-Johan d'Abos, 1385 (cens. f' 35). — Ce fief, vassal de la vicomté de Béarn, ressort, au baill. de Lagor et Pardies.

Saint-Jean (Le cesuin de), dans la coe de Boeil.

SAINT-JEAN (LE CHEMIN DR), conduit de Samsons-Lion à la route qui va de Pau à Lembeye.

SAIRT-JEAR-BAS, h. coe de Sames.

SAINT-JEAN-DE-LUZ, arrond. de Bayonne. - Sanctus-Johannes-de-Luis, 1186 (cart. de Bayonne, 6 32). - Sanctus-Johannes-de-Luk, 1315; Sanctus-Johannes-de-Luys, 1438 (rôles gascons). - Sent-Johande-Luxe, 1450 (ch. de Labourd, E. 486). - Sent-Johan-de-Luus, 1490 (not. de Pau, n° 3, f° 87). --Sent-Johan-de-Lus, 1491; Sainct-Jehan-de-Lux, Sanctus-Johannes-de-Luce, 1526 (ch. du chap. de Bayonne). - Chauvin-le-Dragon, 1793. - On dit en basque Don-Iban-Lohizun. - Il y avait à Saint-Jean-de-Luz un couvent de Récollets et un autre d'Ursulines. - La baronnie de Saint-Jean-de-Luz appartint au chapitre de Bayonne jusqu'en 1621.-En 1781, Saint-Jean-de-Luz était le siége d'une subdélégation de l'intendance de Bordeaux. — Les armes de la ville sont de gueules au navire d'or en chef et trois coquilles d'argent en pointe.

En 1790, le canton de Saint-Jean-de-Luz, alors dépendant du district d'Ustarits, comprenait les communes de Bidart, Ciboure, Guétary et Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-d'Etchart, h. coe de Sames. — Echarz, 1445 (coll. Duch. vol. CXIV, for 177).

SAIRT-JEAR-LE-VIEUX, c<sup>m</sup> de Saint-Jean-Pied-de-Port. —
Sant-Juan-el-Viejo, 1579 (ch. du chap. de Bayonne). —
San-Juan-lo-Bielle, 1513 (ch. de Pampelune). —
Sanctus-Petrus de Saint-Jean-le-Vieux, 1685 (collat. du dioc. de Bayonne). —
La cure était à la présentation de l'abb. de Roncevaux (Espagne). —
On dit en basque Don-Iban-Zahar.

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT, arrond. de Mauléon.

Imus Pyreneus (Itin. d'Antonin). — Saint-Jean
est une jolie petite ville bâtie sur une éminence. On y
remarque une église très-belle et très-fréquentée, 1154
(Édrisi). — Via Sancti-Johannis, v. 1168; Sanctus-

Johannes-de-Cisera, x11° siècle (cart. de Beyonne, for 14 et 15). - Sanctus-Johannes-sub-Pede-Portus, 1234; San-Juan-del-Pie-de-Puertos, 1253; Sant-Johan-deu-Pe-deu-Port, 1268; vielle de camy per la quoau anaven reys, ducas, comptes, legadz, arcevesques, abatz et moltz autres hommis de relligion; Sant-Johan-del-Pie-de-Puerto, 1274 (cell. Duch. vol. CX, f° 96; CXIV, f° 166). - Sant-Johan, Sant-Johans, v. 1277 (Guerre de Navarre, v. 1462 et 2746). -Sanctus - Johannes - de - Pede - Portus, 1302 (ch. du chap. de Bayonne). - Sainct-Jean-du-Pied-des-Ports, Sainct-Jean-du-Pied-pres-des-Ports (Froissart). -Nive-Franche, 1793. - Jean-Pied-de-Port, 1791. -On dit en basque Don-Iban-Garaci. — Le sceau de la ville représentait, en 1785, saint Jean-Baptiste la main droite appuyée sur une tour crénelée, avec la légende Sello y armas de San-Juanis (maîtrise des eaux et forêts. B. 4185).

En 1790, le canton de Saint-Jean-Pied-de-Port, dépendant du district de Saint-Palais, était composé des communes du canton actuel, moins celle d'Ainhice-Mongélos.

SAIRT-JEAR-POUDGE, com de Garlin. — Sanctus-Johannesde-Podio, 1101 (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 375). — Sent-Johan-Potge, 1385; Sent-Johan-Podge, 1402 (cens.). — Saint-Jean-Pouge, 1777 (dénombr. E. 42). — En 1385, Saint-Jean-Poudge ressort. au baill. de Lembeye et comprenait 15 feux.

SAINT-JOSEPH, chapelle, coe de Bidart.

Saint-Joseph, pèlerinage, c™ de Larrau.

SAIRT-JULIA, éc. c.º d'Aste-Béon. — L'hermitage de Saint-Julian, 1575 (réform. de Béarn, B. 658, f° 657).

SAINT-JULIA (LE), ruisseau qui prend sa source sur la c<sup>no</sup> de Lys et se jette à Bosdarros dans le Gest. — L'octau de Sent-Juliaa est mentionné en 1385 à Lys (cens. f° 71).

SAINT-JULIA DIT L'ESTANGUET, h. coe d'Accous.

SAINT-JULIER, h. c<sup>ne</sup> d'Ossès. — Sanctus-Julianus, x11° s° (cart. de Bayonne, f° 14). — Sainct-Julyan d'Ossès, 1529 (ch. du chap. de Bayonne).

Saint-Julien (La Pierre-), éc. — Voy. Pierre-Saint-Julien (La).

SAINT-JUST, c<sup>é</sup> d'Iholdy. — Sent-Just deu pays d'Ostabares, 1477 (contrats d'Ohix, f'48). — Sant-Just, 1513 (ch. de Pampelune). — Saint-Just-Ibarre, depuis la réunion d'Ibarre: 25 juin 1841. — On dit en basque Don-Isti. — L'hôpital de Saint-Just était desservi per des Prémontrés.

SAINT-JUSTIN (LE CHAMP DE), éc. c. de Bougarber. SAINT-LADONY (LE RUISSRAU DE). — Voy. LAGARROTS. SAINT-LANNE, éc. cº de Buros.

SAINT-LANNE, éc. coe de Lussagnet-Lusson.

SAINT-LAURENT, con de Morlàns. — Sent-Laurent, XIIIº s' (fors de Béarn). — Sent-Laurent, 1538 (réform. de Béarn, B. 844). — Saint-Laurent-Bretagne, depuis la réunion de Bretagne: 16 octobre 1842. — En 1385, Saint-Laurent comptait 7 feux et ressortissait au baill. de Pau. — Saint-Laurent, Gabaston et Bretagne ne formaient qu'une paroisse.

SAINT-LAURENT, chapelle, coe de Sainte-Engrace.

SAINT-LAUBERT, éc. c<sup>no</sup> de Castéide-Doat; mentionné en 1682 (réform. de Béarn, B. 648, f° 208).

SAINT-LAUBERT, f. cod d'Ispoure.

SAINT-LAUBERT, h. c. d'Abos. — Sent-Laurentz d'Abos, 1343 (not. de Pardies, n° 2). — La maison noble de Saint-Laurens d'Abos, 1674 (réform. de Béarn, B. 670, f' 59). — Le fief de Saint-Laurent, vassi de la vicomté de Béarn, ressort. au baill. de Lagor et Pardies.

SAINT-LAURENT (LE CHEMIN DE), dans la c<sup>ac</sup> de Denguin.
SAINT-Léon, h. c<sup>ac</sup> de Bayonne. — Oratorium SanctiLeonis prope et extra Bayonam, 1686 (collations du
dioc. de Bayonne).

SAINT-LOUP, éc. cº de Lembeye. — La cure de Saint-Loup, 1666 (réform. de Béarn, B. 653, f° 120).

SAINT-LOUP, anc. hôpital, coo d'Orthes, à Départ; dépendance de l'abbaye de Sauvelade. — L'espitau de Sent-Lop, 1385 (cens. f° 2). — La capera aperade de Sanct-Lop et hospital fundatz en le lec de Depart qui antiquementz es estades consecrades suus la invocation de Nostre-Dame, 1538 (réform. de Béarn, B. 864).

SAINT-MANRY, éc. co d'Arbus.

SAINT-MARC, b. c. de Sauveterre.

SAINT-MARTIN, f. c. de Balensum. — Sent-Marthii, 1385 (cens. f. 40).

SAINT-MARTIN, fr con de Lucq-de-Béarn. — Sent-Martil, 1385 (cens. f 31).

SAINT-MARTIN, f. coo de Serres-Sainte-Marie. — Sont-Martin, 1385 (cens. fo 45).

Saint-Martin, f. c. de Tadousse-Ussau. — Sont-Martii, v. 1540; Sont-Marthi, 1542 (réform. de Béarn, B. 737, f. 39; 786, f. 23).

SAINT-MARTIN, fief, coe de Coslédàa-Lube-Boast; mentionné en 1615 (reg. des États de Béarn), vassal de la vicomté de Béarn.

SAINT-MARTIN, fief, c<sup>no</sup> de Lécumberry; mentionné en 1703 (visites du dioc. de Bayonne). — Ce fief, qui relevait du royaume de Navarre, donnait droit à la présentation pour la cure de Lécumberry.

SAINT-MARTIN, h. coo d'Arricau.

SAINT-MARTIN, h. cod de Bonnut. - Sanctus-Martinus

de Bonnut, x11° s' (cart. de Sordes, p. 2). — Cette paroisse dépendait de l'abb. de Sordes et faisait partie de l'archiprêtré de Rivière-Luy (dioc. de Dax) et de la subdélégation de Saint-Sever (départ. des Landes).

SAINT-MARTIE, h. c° de Lantabet; mentionné en 1584 (ch. de l'abb. de Lahonce). — Le ruisseau de Saint-Martin prend sa source à Lantabet et se perd dans la Joyeuse.

SAINT-MARTIR, vill. c<sup>an</sup> d'Autovielle; ancienne commune réunie à Autovielle le 18 avril 1842. — Sont-Marti, 1376 (montre militaire, l° 47). — Sont-Marthin, 1379 (ch. de Béarn, E. 2078). — Sont-Marthii de Garanhoo, 1385 (cens. l° 14). — En 1385, Saint-Martin était annexé à Autovielle et ressort. au baill. de Sauveterre.

SAIRT-MARTIR, vill. c<sup>no</sup> de Salies. — L'estau de Sant-Marthii, 1385 (cens. f° 6). — Sant-Marthii de Salies, 1440 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 1, f° 17). — La seignourie de Saint-Martin faisait partie du marquisat de Gassion.

SAIRT-MARTIR (LA PIRRER), c° d'Arctte, sur la frontière d'Espagne; lieu d'assomblée pour les habitants des vallées de Barétous (France) et de Roncai (Espagne).

— La peyre de Sont-Martin, frontière de Navarre, 1589 (réform. de Béarn, B. 808, f° 94).

SAIRT-MARTIN (LA POINTE), cap, coo de Biarrita.

SAIRT-MARTIN (LB), ruiss, qui coule sur la c<sup>ac</sup> de Laruns, prend sa source à Saint-Mont et se mêle au Gave d'Ossau à Gètre.

Saint-Martin-b'Arssnous, c° de Hasparren. — Sant-Martin, 1513 (ch. de Pampelune). — On dit en basque Don-Amarti-Hiri. — Anc. baronnie érigée en 1657, vassale du royaume de Navarre.

En 1790, Saint-Martin-d'Arberoue fut le cheflieu d'un canton, dépendant du district de Saint-Palais, composé des c<sup>ree</sup> de Méharin, de Saint-Esteben et de Saint-Martin-d'Arberoue, du canton de Hasparren; d'Ayherre et d'Isturits, du canton de la Bastide-Clairence.

SAINT-MARTIN-D'ARBOSSA, vill. Coe d'Ossès. — Sanctus-Martinus d'Ousse, 1302; Sainct-Martin de Osses. 1529 (ch. du chap. de Bayonne). — Grand-Pont, 1793.

SAIRT-Médard, c<sup>a</sup> d'Arthes. — Saint-Medart, 1537 (not. de Garos). — Cette paroisse faisait partie de la subdélégation de Saint-Sever (département des Landes).

Saint-Michel, com de Saint-Jean-Pied-de-Port; anc. comm<sup>rie</sup> qui appartenait à l'évêché et au chapitre de Bayonne. — San-Miguel-el-Vieje en Ultra Puertos, 1500 (ch. du chap. de Bayonne). — Sant-Miguel,

1513 (ch. de Pampelune). — Nive-Montagne, 1793. — On dit en basque Eyheralarre.

SAIRT-MICHEL, chapelle, cond'Arady; construite vers

Saint-Michal, fief, c<sup>ne</sup> d'Aydie. — Sanct-Miqueu d'Aydie, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 15). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn.

Saint-Michel, fief, c<sup>no</sup> de Burgaronne; mentionné en 1658 (réform. de Béarn, B. 684, f° 156), vassel de la vicomté de Béarn; ancienne propriété de l'abb. de Rencevaux (Espagne).

SAINT-MICHEL, h. détruit, coe de Lescar. — Sont-Miqueu, 1643 (cens. de Lescar, f° 87).

SAINT-MICHEL, h. coe de Lucq-de-Béarn. — La marque de Sent-Miqueu, 1562 (cens. de Lucq).

SAINT-MICEEL, h. c. d'Ustarits.

SAINT-Miqueu, lande, coo d'Orion.

SAIRT-MORT, h. com de Laruns. — Saint-Mon, 1642 (ch. de Laruns, GC. 8).

SAINT-NICOLAS, h. c" de Sare.

SAINT-NICOLAS, h. cne de Sault-de-Navailles.

Saint-Nicolas, nom donné au moyen age à la partie N. O. de Morlàas. — Burgus Sancti-Nicholai, 1123 (cart. de Morlàas, 6° 1).

SAIRT-NICOLAS (LA FORTAIRE), coo d'Alçay-Alçabéhéty-Sunharette.

Saurrosa (Ls), ruiss, qui coule sur la c<sup>so</sup> de Sainte-Engrace et se jette dans l'Uhaïtxa.

SAINT-OURES (LE), ruiss, qui prend sa source dans la c° d'Arthez et se jette dans le Gave de Pau, en arrosant Argagnou-Marcerin.

SAIRT-PALAIS, arrond. de Mauléon; c'est le chef-lieu judiciaire de cet arrondissement. — Sent-Palay, 1385 (not. de Navarrenx). — Sent-Palaye, 1474 (ch. de l'ahb. de Lahonce). — Sant-Palay, 1513 (ch. de Pampelune). — Mont-Bidouze, 1793. — On dit en besque Don-Aphalos. — Ancien prieuré du dioc. de Dax. — Saint-Palais fut jusqu'en 1620 le siège de la chancellerie de Navarre; il y eut un hôtel des monnaies.

En 1790, Saint-Palais devint le chef-lieu d'un district composé des cantons de Bidache, Came, Garris, Iholdy, Larceveau, Ossès, Saint-Étienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Martin-d'Arheroue et Saint-Palais. — Le canton de Saint-Palais comprenait alors les communes d'Aïcirits, Amendeuix-Oneix, Arbérats-Sillègue, Arbouet-Sussante, Béhasque-Lapiste, Camou-Mixe-Suhast, Gabat, Ilharre, Larribar-Sorhapuru, Orsanco, Saint-Palais et Uhart-Mixe.

SAIRT-PAUL, h. c. d'Amon.

Saint-Pá, f. c. de Lucq-de-Béarn. — Cemper de Luc, 1376 (montre milit. f. 96).

SAINT-Pé, f. e. de Monein. — Sent-Per, 1385 (cens. f° 37). — Sanct-Pee, la glisie de Sent-Pe, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 789, f° 62 et 125). — Le fief de Saint-Pé, vassal de la vicomté de Béarn, ressort. au baill. de Moncin.

SAIRT-P4, fief, c<sup>se</sup> de Baliros. — La domenjadura de Sempee, scituade a Baliros, 1538 (réform. de Béarn, B. 830). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

SAIRT-Pé, mie et fief, cre de Salies, sur le Saleys. —
Lo molin de Sent-Per, 1385 (cens. f° 6). — La mayson de Senct-Pes de Salies, 1538 (réform. de Béarn,
B. 828). — Le fief de Saint-Pé, vassal de la vicomté
de Béarn, ressort. au baill. de Salies au xiv° siècle;
plus tard il fit partie du marquisat de Gassion.

SAINT-PÉ (CHEMIN DE), nom donné aux routes qui conduissient à l'abb. de Saint-Pé (départ. des Hautes-Pyrénées). — Partie du chemin actuel de Morlàns à Nay, traversant Serres-Morlàns, Sendets, Ousse, et joignant le chemin de Henri IV (voy. ce mot): lo camii aperat de Sent-Pes qui da enta Morlans, lo camii deus locus de Sent-Pes de Gieres et de Nay, 1457 (cart. d'Ossau, f° 189 et 199). — Partie de l'ancien chemin d'Orthez à Saint-Pé: la causade qui tire de Sent-Pes-de-Gieres a Sent-Pes d'Ortes, 1457 (cart. d'Ossau, f° 196).

SAINT-Pá-DE-Bas et SAINT-Pá-DE-HAUT, vill. c° d'Oloron-Sainte-Marie. — Catron, 1215 (Gall. christ. instrum. Oloron, n° 2). — L'ostau de Messas, vulgarament aperat de Catro, ensemps ab la borde de Sent-Poe-de-Catro, 1466 (not. d'Oloron, n° 4, f° 109). — Sent-Poe de Catron, 1538; Sent-Poe de Catroo, 1542 (réform. de Béarn, B. 731, f° 13; 856)

SAINT-PÉ-DE-LÉREN, & de Salies. — Sent-Per, 1302 (ch. de Béarn, E. 425). — Sanctus-Petrus de Sendos, 1413 (rôles gascons). — Saint-Pé en France, 1675 (réform. de Béarn, B. 680, f° 566). — Seint-Pé-de-Léren faisait partie de l'archiprètré de Rivière-Fleuve (dioc. de Dax). — Saint-Pé-de-Léren formait, avec Came et Sames, une baronnie relevant du château de Dax et comprise dans le duché de Gramont.

SAIRT-Pér, chât. c<sup>ne</sup> de Saint-Jean-le-Vieux. — Samper, 1513 (ch. de Pampelune). — La baronnie de Saint-Pée relevait du royaume de Navarre.

Saint-Pán, f. co de Lassoube.

SAINT-Pés-sus-Nivelle, con d'Ustarits. — Sanctus-Petrus d'Ivarren, 1233 (cart. de Bayonne, for 18 et 57). — Sainct-Pes de Labour, 1690 (cart. de Cantelli). — Saint-Pee-d'Ibarren, 1736 (heux du chap. de Bayonne). — Beaugard, 1793.

En 1790, Saint-Pée-sur-Nivelle fut le chef-lieu d'un canton, dépendant du district d'Ustarits, composé des communes d'Ahetze et de Saint-Pée-sur-Nivelle

SAINT-PÉLITOU (LE BOIS DE), coe de Salies. — Lo bosc de Sanct-Peritous, 1535; Sanct-Philitous, 1547 (réform. de Béarn, B. 705, f° 239; 806, f° 86). — Lo boscq de Sent-Pelito, 1548 (ch. de Salies, E. 361). — Semperitou, 1675 (réform. de Béarn, B. 680, f° 316). — En 1547, ce bois contensit 153 arpents.

Saint-Persus, h. c. de Doumy; ancienne annexe de la c. de Navailles-Angos. — Sent-Peyruxs, Sent-Peyrux, 1385 (cens. f. 47). — Saint-Peireux (carte de Cassini). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — Le ruisseau de Saint-Peyrus coule sur ce hameau et se jette dans le Balaing.

SAINT-Pic, f. c<sup>∞</sup> de Bérenx. — Sent-Pic, 1385 (cens. f° 8). — Saint-Picq, 1535; Senpicq, 1675 (réform. de Béarn, B. 666, f° 259; 807, f° 106).

SAINT-PIERRE, oratoire, c<sup>\*\*</sup> de Baliros; mentionné en 1775 (terrier de Baliros, E. 300).

SAIRT-PIERRE (L'HERMITAGE), c<sup>no</sup> de Viodos-Abense-de-Bas.

Saint-Pierre-d'Irube, com de Bayonne-Nord-Est. — Yruber, 1186; Hyruber, 1249; Iruber, 1256; Hiruber, 1111° s° (cart. de Bayonne, f° 16, 39, 49 et 59). — Sent-Pée-d'Irube, 1509 (ch. de Sainte-Claire de Bayonne). — Saint-Pé-d'Irube, 1585 (ch. des Jacobins de Bayonne). — Pierre-d'Irube, 1793. — On dit en basque Hiriburu.

SAINT-ROCH, f. cne d'Arrosès.

Saint-Roch, pèlerinage, c™ de Baliros.

SAINT-SABRIA (LE BOIS DE), co de Ger.

SAINT-SAUDENS, f. et fief, c<sup>∞</sup> de Dognen. — Senct-Saudeng, 1267 (ch. de Monein, E. 351). — L'ostau de Sent-Saudenh, 1385 (cens. f 32). — Sen-Saudenh, 1391 (not. de Lucq). — La maison noble de Sent-Saudenh sciza a ung treyt et miey de baleste de Donhen, 1536 (dénombr. de Navarrenx, B. 821, f 57). — Saint-Saudeins, 1675; Saint-Saudeins, 1676; Sensaudens, 1684 (réform. de Béarn, B. 659, f 120; 662, f 119; 686, f 14h). — Le fief de Saint-Saudens, vassal de la vicomté de Béarn, ressort. au baill. de Navarrenx.

SAIRT-SAUDORE, bois compris dans celui de la Seube. SAIRT-SAUVEUR, chapelle, cao de Labets-Biscay.

Saint-Sauveue, chapelle, code Lécumberry.—.Sanctus-Salvator juxta Sanctum-Justum, xiii° 8° (coll. Duch. vol. CXIV, f° 35). — Sent-Saubador-deus-Pors, vers 1460 (contrats d'Ohix). — La présentation à cette chapellenie appartenait au commandeur d'Aphat-Ospital.

SAINT-SAUVEUR, pèlerinage, c<sup>ne</sup> de Jatxou; chapelle mentionnée en 1686 (collat. du dioc. de Bayonne).

SAIRT-SAUVEUR-DE-L'OUSSE, fief créé en 1770 dans la lande du Pont-Long, près de Pau, vassal de la vicomté de Béarn.

SAIRT-SEVER, mia, coe de Ponson-Debat-Pouts. — Lo molin aperat de Sent-Ceber, 1581 (réform. de Béarn, B. 808, fo 84). — Lo molin de Sent-Cever, 1586 (ch. de Ponson-Debat, E. 361).

SAINT-SIGISMOND, abbaye de femmes, ordre de Citeaux, fondée à Orthez en 1127 et supprimée en 1774; elle fut alors réunie aux Ursulines de la même ville, et dép. du dioc. de Dax. — Sanctus Sigismundus de Orthesia, 1342 (Gall. christ. instrum. Lescar, n°3).

SAIRT-SIRES, f. c. d'Orion; mentionnée en 1264 (réform. de Béarn, B. 680, f. 17). — C'était la limite des bailliages de Salies, de Sauveterre et de Larbaig.

SAINT-VIGNE-LES-EAUX, h. et sources minérales, coe de Lanne.

SAINT-VINCENT, chapelle, coe de Hélette. — Sanctus-Vincentius, XII° siècle (cart. de Rayonne, f° 15).

SAINT-VINCENT, fief, com de Louvie-Juzon; anc. prieuré du dioc. d'Oloron. — Lo priourat de Sent-Vincens de Louvier-Juzon, 1615 (insin. du dioc. d'Oloron). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

SAINT-VINCENT, h. c\*\* de Salies. — Sant-Vincentz de Salies, 1427 (contrats de Carresse, f\* 24). — Sent-Vizentz deu lac de Salies, 1450 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f\* 46). — Le fief de Saint-Vincent faisait partie du marquisat de Gassion.

SAINT-VINCENT (LE BOIS DE), coe de Baigts. — Le bois de Saint-Vincens, Sainbisens, 1675 (réform. de Béarn, B. 665, fo 357 et 361).

SAINT-VIVIEN, h. c. de Gère-Béleston.

SAISON (LE) OU GAYE DE MAULÉON, riv. qui se forme entre Tardets-Sorholus et Alos-Sibas par la réunion de l'Aphourra et de la rivière de Larrau, arrose les c'es de Troisvilles, Ossas-Suhare, Sauguis-Saint-Étienne, Menditte, Idaux-Mendy, Gotein-Libarrenx, Ordiarp, Garindein, Mauléon-Licharre, Chéraute, Viodos-Abeñse-de-Bas, Berrogain-Laruns, Espès-Undurein, Charritte-de-Bas, Charre, Lichos, Nahas, Rivehaute, Gestas, Espiute, Tabaitle-Usquain, Saint-Gladie-Arrive-Munein, Osserain-Rivarsyte, Guinarthe-Parenties, et se jette à Autevielle-Saint-Martin-Bidéren dans le Gave d'Oloron. — Sazo, 1538; le Sason, 1542; le Gabe du Sazon, 1674

(réform. de Béarn, B. 685, f° 259; 736; 839). —
On dit en basque *Uhaütz-Handia* (le grand ruisseau).
Salaber, f. c\*\* de Laguinge; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

Salabennia, h. coe de Villefranque.

SALADE (LE CHEMIN DE LA), c<sup>ue</sup> de Pau; mentionné en 1629 (ch. de la Chamb. des Comptes, B. 3756).— Il conduisait au lieu d'inhumation des suppliciés.

SALAFRANQUE, f. c. de Lys. — Sale-Ranque, 1385 (cens. f. 71).

SALANAVE, f. c<sup>no</sup> de Licq-Atherey; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

SALARS (LBS), h. c" d'Aydius.

Salatíz (Lz), ruiss. qui coule sur la com de Lanne et se jette dans le ruisseau de Benou.

Salbou (LE PIC), com de Lescun.

SALDUN, fief, cae de Viodos-Abense-de-Bas; mentionné au xvii° siècle (ch. d'Arthez-Lassalle), vassal de la vicomté de Soule.

Salestean, fief, coo de Masparraute; vassal du royaume de Navarre.

SALENAVE, f. c. de Bérenx; mentionnée en 1385 (cens. f. g.). — Salanaba, 1535 (réform. de Béarn, B. 833). — Le fief de Salenave, vassal de la vicomté de Béarn, ressortissait au baill. de Rivière-Gave.

SALENAVE, f. c<sup>ee</sup> de Salies. — Salamave, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f° 217).

Salks (Lz), ruiss. qui arrose les coe d'Ossenz et de Narp et se jette dans le Gave d'Oloron.

SALEYS (LE), riv. qui prend sa source dans la c<sup>se</sup> de Vielleségure, arrose Bastanès, Bugnein, Castetbon, Loubieng, Montestrucq, l'Hôpital-d'Orion, Salies, Carresse, et se jette à Cassaber dans le Gave d'Oloron. — La Saleis, 1448 (ch. de Salies, E. 361). — Lo Salees, 1536; le ruisseau du Sallès, lo Salès, 1675 (réform. de Béarn, B. 666, f° 288; 684, f° 286; 821, f° 110).

Le bois du Saleys couvre une partie des cres de Castetbon, de Vielleségure et de Navarrenx; mentionné en 1339. — Lo bosc aperat lo Salles, 1538; Loussalès, le bois du Sallez, 1675 (réform. de Béarn, B. 669, 6° 163, 165 et 175; 682, 6° 267; 721).

SALBA, chât. c° d'Aicirits. — Calaha, 1384 (coll. Duch. vol. CX, ſ 86). — La maison deu senhor de Salha en lo pays de Micxe, 1547 (ch. de Navarre, E. 470). — C'était un fief qui relevait du royaume de Navarre.

Salha, chât. c° de Saint-Jean-le-Vieux.
Salhagaers, mont. c° d'Etchebar et de Larrau.
Salha-Luchia (LE), ruiss. qui arrose la c° de Hasparren et se jette dans l'Urhandia.

Basses-Pyrénées.

Salearté (Le), ruiss. qui prend sa source à Garris et se jette à Amendeuix-Oneix dans le Camito.

Salhabuse, mont. c<sup>nes</sup> d'Alçay-Alçabéhéty-Sunharette et de Camou-Cibigue.

Salides (LE), ruisseau. - Voy. Aiguelongue (L').

Salier (Le chemin), grand chemin qui conduissit de Tarbes (Hautes-Pyrénées) à Salies. — Cami Saliee, lo cami aperat Salier qui viey per lo Pont-Lonc de Pau, de Lescar, tiran a las Bordes d'Espoey, 1451 (cart. d'Ossau, f° 59, 180, 196). — La carrera Saliera, 1535 (réform. de Béarn, B. 704, f° 116). — Le grand et large chemin qu'occupent les charretiers pour aller quéris du sel à Orthes et autres denrées, 1657 (ch. d'Ossau, E.). — Le chemin Sallié, 1683 (réform. de Béarn, B. 678, f° 356). — Le chemin Sallier, 1756 (dénombr. de Doszon, E. 27).

Saliènes (Les), ruiss. qui prend sa source à Vielleségure, sépare cette commune de celle de Loubieng et se perd dans le ruisseau du Làa à Sauvelade.

Sames, arrond. d'Orthez. — Salinæ, x° s° (cart. de Bigorre). — Vicaria de Salies, x1° s° (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 280). — Terra de Salinis, 1120 (coll. Duch. vol. CXIV, f° 36). — Villa quæ dicitur Salies, 1127 (ch. de Sauvelade, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 421). — Villa quæ dicitur Salies in Aquensi pago, 1235 (réform. de Béarn, B. 864). — En 1385, Salies comptait 247 feux et son bailliage ne renfermait que la commune. — La notairie avait le même ressort que le bailliage.

En 1790, le canton de Salies se composait des communes du canton actuel, moins Escos, plus l'Hôpital-d'Orion, Oràss et Orion.

Salies, fief, cae de Jurançon; créé en 1652 et vassel de la vicomté de Béarn.

Saliga (LE), lande, cne d'Aressy.

SALIRES (LES), usine, coo de Briscous.

SALLABERRY, f. co d'Arbouet-Sussaute. — Salaverri, 1621 (Martin Biscay).

Sallaberry, f. coo d'Ilbarre. — Salanova, 1621 (Martin Biscay).

Sallanemey (LE), ruiss, qui arrose Viodos-Abense-de-Bas et se jette dans le Saison.

Salle (LA), chât. c<sup>m</sup> de Charre. — Une salle forte aven foussatz a maneyre de castet, vulgarement dite la Salle de Mongaston, 1450 (coll. Duch. vol. CX. f° 186).

Salle (La), éc. co de Castetpugon.

Salle (LA), f. et fief, coo d'Alos-Sibas. — La Sale de Sibas, 1455 (coll. Duch. vol. CXIV, fo 43). — Ce fief relevait de la vicomté de Soule.

- Salle (LA), f. c\*\* d'Arrosès. Lassale, 1776 (terrier d'Arrosès, E. 173).
- SALLE (LA), f. c<sup>ne</sup> de Mazeroles. La Sale, 1385 cens. P 52).
- Salle (La), fief, c<sup>ue</sup> d'Amendeuix; vassal du royaume de Navarre.
- Salle (La), fief, car d'Ance. La Sala d'Ance, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f' 20). Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.
- Salle (LA), fief, com d'Andrein. La Sale d'Andrenh, 1385 (cens. f' 14). — La Sala d'Andrenh, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f' 9). — Ce fief, vassal de la vicomté de Béarn, ressortissait au baitl. de Sauveterre.
- SALLE (LA), fief, c<sup>ne</sup> d'Assat. L'ostau de la Sala d'Assat, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, fº 4).
   Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.
- Salle (La), fief, c. d'Athos-Aspis. La Sale d'Athos, 1385 (cens. f. 14). La Sala d'Athos, 1538 (réform. de Béarn, B. 828). Le fief de la Salle, qui relevait de la vicomté de Béarn, ressort. au baill. de Sauveterre.
- Salle (La), fief, e<sup>ne</sup> de Balansun. La domenguedure aperade de la Sala, 1538 (réform. de Béarn, B. 830). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.
- Salle (La), fief, coe de Bardos. La Sale de Bardos, 1502 (ch. de Navarre, E. 424).
- Salle (LA), fief, coe de la Bastide-Cézéracq. La Sala, de Ceserac, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, fo 3). Ge fief relevait de la vicomté de Béarn.
- Salle (La), fief, c<sup>\*\*</sup> de Bérenx. L'ostau de la Sale de Berenx, 1385 (cens. f° 9): La Salla, 1548 (réform. de Béarn, B. 760, f° 23). Le fief de la Salle relevait de la vicomté de Béarn et ressort. au baill. de Rivière-Gave.
- Salle (La) ou Frezou, fief, co de Bidos. La Sala de Bedos, 1267 (cart. d'Oloron, 1° 58). Ce fief était vassai de la vicomté de Béarn.
- Salle (La), fief, c. de Billère. La Sala de Bilhera, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). Les métairies de Roques et de Poissy maintenant appelées de la Salle, 1767 (dénombr. de Pau, E. 40). Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.
- Salle (La), fief, c<sup>ne</sup> de Bordes (c<sup>ne</sup> de Clarac); mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 677, f<sup>ne</sup> 69), vassal de la vicomté de Béarn.
- Salle (La), fief, c<sup>se</sup> de Busy. La Sala de Busy, 1538; la Sale de Busy, 1546 (réform. de Béarn, B. 754; 833). — Ce fief, vassal de la vicomté de Béarn, fut créé en 1491 par Catherine, reine de Navarre, en faveur de Jean de La Salle, alors évêque de Couserans.

- Salle (La), fief, c\*\* de Camou-Mixe-Suhast. La Sala de Suhast, 1547 (ch. de Navarre, E. 470). — Ce fief relevait du royaume de Navarre.
- Salle (LA), fief, c''e de Cassaber. La Sala de Cassaver, 1538 (réform. de Béarn, B. 828). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.
- Salle (LA), fief, c<sup>no</sup> de Castagnède. L'ostau de la Sale de Castanhede, 1385 (cens. fº 15). La Sala, 1538; la Sale de Mur, 1546 (réform. de Béarn, B. 754; 833). Ce fief, vassal de la vicomté de Béarn, ressort. au baill. de Mu.
- Salle (LA), fief, c<sup>∞</sup> de Charritte-de-Bas. La Sala de Charrite, 1520 (cout. de Soule). Le titulaire de ce fief, vassal de la vicomté de Soule, était un des dix potestats de Soule.
- Salls (La), fief, c<sup>ne</sup> d'Escos; vassal du royaume de Navarre.
- Salle (La), fief, code Gotein-Libarrenx. La Sala de Gotenh, 1391 (not. de Navarrenx). Ce fief relevait de la vicomté de Soule.
- Salle (LA), fief, c<sup>ac</sup> d'Idron. La Sala de Ydroo, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.
- Salls (La), fief, c<sup>ss</sup> d'Ispoure, vassal du royaume de Navarre.
- Salle (La), fief, c<sup>∞</sup>-de Lanne. La Sala de Lana, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 20). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.
- Salle (La), fief, coo de Lanneplèa; mentionné en 1682 (réform. de Béarn, B. 671, fo 39), vassal de la vicomté de Béarn.
- Salle (La), fief, c\*\* de Larceveau, à Cibits; vassal du royaume de Navarre.
- Salle (La), fief, com de Lendresse; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 670, f° 145). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.
- Salle (La), fief, c<sup>so</sup> de Lons. La Sala de Lacos, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 4). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.
- Salle (La), fief, c<sup>nc</sup> de Loubieng. L'ostau de la Sale de Lobienh, 1385. (cens. ſ<sup>o</sup> 5). La Sala, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). Le fief de la Salle relevait de la vicomté de Béarn et ressort. au bailt. de Larbaig.
- Salls (La), fief, c<sup>no</sup> de Masparraute; vassal du royaume de Navarre.
- Salle (La), fief, c. de Montestrucq. La Sale, 1385 (cens. f. 5). La Sala de Montastruc, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f. 6). Ce fief, væssal de la vicomté de Béarn, ressortissait au baill. de Larbaig.
- Salle (La), fief, coe de Navarrenx, à Bérérenx; men-

- tionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 685, f° 20), vassel de la vicomté de Béarn.
- Salle (La), fief, c\*\* d'Oloron-Sainte-Marie, à Soeix.

   Ce fief, créé en 1582, relevait de la vicomté de Béarn.
- Salle (La), fief, c. d'Os-Marsillon; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 670, f. 141), vassal de la vicomté de Béarn.
- Salle (La), fief, c° d'Osserain-Rivareyte; mentionné au xvii° siècle (ch. d'Arthez-Lassalle), vassal de la vicomté de Soule.
- Salle (La), fief, cas de Poey (cas de Lescar). L'ostau de la Sala de Poey, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, fa). Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.
- Salle (La), fief, c<sup>no</sup> de Ramous. La Sale d'Arramos, 1385 (cens. f<sup>o</sup> 9). — La Sala d'Arramoos, v. 1405 (not. de Navarrenx). — Ce fief, vassal de la vicomté de Béarn, ressort. au baill. de Rivière Gave.
- Salle (La), fief, coo de Rontignon. La Sala de Frontinhoo, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, 6 5). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.
- Salle (La), fief, c<sup>ne</sup> de Sainte-Suzaune. La Sale de Begbeder, 1385 (cens. f<sup>n</sup> 5). — Ce fief, vassal de la vicomté de Béarn, ressort, au baill, de Larbaig.
- Salle (La), fief, code Salies. La domengedure de la Sala de Salies, 1538; la Sale de Salies, 1546 (réform. de Béarn, B. 754; 833). — Ce fief, vassal de la vicomté de Béarn, ressort, au baill, de Salies.
- Salls (La), fief, com de Salles-Mongiscard; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 670, fo 218), vassal de la vicomté de Béarn.
- Salle (La), fief, c\*\* de Sauguis-Saint-Étienne. La Sale de Saint-Etiene, xvî: s\* (ch. d'Arthez-Lassalle). Ce fief était vassal de la vicomté de Soule.
- Salle (La), ruiss, qui prend sa source à la Bastide-Clairence, arrose Bardos et se jette dans la Joyeuse.
- Salle-de-Candau (La), fief, coo d'Assat; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 678, f' 323), faisait partie de la baronnie de Saint-Aubin.
- Salle-Ducamp (La), fief, coe de Puyoo. L'ostau de la Sale, l'ostau deu Cam de Poyou, 1385 (cens. fog). Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.
- Sallenave, fief, c° d'Ostabat, à Asme; vassal du royaume de Navarre.
- Salles, f. c. de Salies. Sales, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f. 214).
- Salles (Le Pas De), ruiss. qui prend sa source à Sallespisse, sépare cette commune de celle de Bonnut et se jette dans le Luy-de-Béarn près de Bonnegarde (départ. des Landes).
- Salles (Le ruisseau de), sert de limite aux cos de Chéraute, Moncayolle-Larrory-Mendibieu, Berrogain-

- Laruns, et se jette dans le Saison. Lo pas de Salles, 1479 (contrats d'Ohix, f° 93).
- SALLES-MONGISCARD, c<sup>∞</sup> de Salies. Burgus apud castellum Montem Guiscardum, 1106 (cart. de Dax. d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 401). Monguiscart, 1246 (ch. de Came, E. 425). Sales-Monguisquart, 1385 (censier). Salas-Monguiscart, 1476 (not. de Castetner, f 86). Sales, vers 1540; Sales-Monguiscart, 1548 (réform. de Béarn, B. 761, f° 1; 800, f° 12). En 1385, Salles-Mongiscard ressort. au baill. de Rivière-Gave et comprenait 23 feux.
- Sallespisse, co d'Orthez. Salespisso, 130/1 (cl. de Béarn, E. 3390). Salespisses, 1307 (cart. d'Orthez, f° 19). Sales-Pissos, 1346 (ch. de Béarn, E. 1810). Salespissoo, 1385 (cens.). Salespissoo, 1476 (not. de Castetner). Salespis, 1583 (ch. de Garos, E. 349). Sales et Rontun, 1546; Salles-Pisse, 1675 (réform. de Béarn, B. 665, f° 253; 754). En 1385, Sallespisse ressort. au baill. de Pau et comptait 27 feux.
- Sallette (La), fief, c<sup>ne</sup> de Balansun; mentionné en 1684 (réform. de Béarn, B. 672, f° 3), vassal de la vicomté de Béarn.
- Sallette (La), fief, cae d'Uzos. La Saleta de Usos, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f° 5). Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.
- Saltaussina, h. cod de Louhossea. Saltaussinea, 1625 (ch. de Louhossea, E. 350).
- Salváτv, montagne, c<sup>no</sup> d'Estérençuby, sur la frontière d'Espagne.
- SAHADET, éc. cº de Bourdettes.
- Samau, f. c. d'Irissarry; mentionnée en 1761 (collat. du dioc. de Bayonne). — Il y avait une prébende de ce nom dans l'église d'Irissarry.
- Sames, c° de Bidache; mentionné en 1255 (cart. de Bayonne, f° 53). Sammes, 1463 (aveux de Languedoc, n° 2936). Sames faisait partie de l'archiprétré de Rivière-Fleuve (dioc. de Dax) et formait avec Caine et Saint-Pé-de-Léren une baronnie qui relevait du château de Dax et dépendait du duché de Gramont.
- Samonzer, f. c. de Pau. Ge domaine tire son nom de son ancien propriétaire, le médecin Samonzet.
- Samonzet, h. c<sup>ne</sup> de Lamayou. Somonzet, 1429 (cens. de Montaner, P 55). — Sosmonzet, 1536; Semonzet, 1547; Samonzet, 1673 (réform. de Béarn, B. 652, P 134; 756, P 10; 806, P 40).
- Samsons, con de Lembeye. Sanzos, xuº sº (Marca, Hist. de Béarn, p. 450). Sanzos, 1385; Sanzos, 1402 (censier). Sanzos, 1442 (contrats de Carresse, fº 234). Sanzoss, 1492 (not de Pau,

n° 3, ſ° 119). — Samsons-Lion, depuis la réunion de Lion. — En 1385, Samsons ressortissait au baill. de Lembeye et comprenait 18 feux. — La baronnie de Samsons, vassale de la vicomté de Béarn, se composait de Bétrac, Crouseilles, Haget, Langassous, Lapèdes, Lasserre et Samsons. — Samsons était un membre de la commanderie de Malte de Caubin et Mordèse

Sancerre (Le moulin de), c<sup>no</sup> de Moriàas, sur le Luyde-France. — Lo bosc et lo molii de Sansert, 1643 (cens. de Moriàas, f° 107).

SANGLADER (LA SERRE DU), coteau qui sépare les cos de Monein et de Parbayse; mentionné en 1540 (réform. de Béarn, B. 789, f° 122).

Sanguinadas (Les), h. cºº de Castétis. — Los Sanguinadas, 1536 (réform. de Béarn, B. 806, fº 3). — Singuinadas (carte de Cassini). — L'Ordre de Malte avait la juridiction de ce hameau.

Sansané, mont. cos d'Urdos, sur la frontière d'Espagne. Sansannico, f. cos de Pau.

Sansau, f. c. de Mourenx. — Castéra de Morenguets, 1766 (terrier de Mourenx, E. 277).

SANS-CULOTTES (LA REDOUTE DES), coe d'Urrugne.

Sansols, f. c" d'Esquiule; mentionnée en 1443 (not. d'Oloron, n° 4, f° 76).

Sansous, f. c<sup>no</sup> de Barinque. — Sunseu, 1385 (cens. f° 55).

SABAMIA, éc. coe d'Arthez.

Sarasquéta, f. coo de Macaye. — La maison appelée de Saresequéta, 1625 (ch. de Louhossoa, E. 350).

SARASTEY (LE), ruiss. qui coule sur la c<sup>ne</sup> des Aldudes et se jette dans l'Autrin.

Saratcé, mont. cos de Larrau et de Sainte-Engrace.

Saraubi, f. c<sup>∞</sup> d'Orion. — Saraubii, 1385 (cens. f° 14). — Saraubin, 1675 (réform. de Béarn, B. 680, f° 266).

SARBOUBIÉTA, h. cue de Jatxou.

Sandar (Le), ruiss. qui sépare les com d'Alçay-Alçabéhéty-Sunharette et de Lacarry-Arhan-Charritte de-Haut et se jette dans l'Aphourra.

Sandon (Lz), ruiss. qui arrose Maspie-Lalonquère-Juillac et se perd dans le Léès.

SARE, c<sup>m</sup> d'Espelette. — Sares, xii siècle (cart. de Bayonne, l° 6).

En 1790, Sare sut le chef-lieu d'un canton dép. du district d'Ustarits et composé des communes d'Ainhoue, Ascain et Sare.

SARGAILLOUSE, bois, c" de Coarraze.

SARGARAY (LE), ruiss. qui coule à Saint-Étienne-de-Baïgorry et se perd dans le ruisseau de la Bastide.

SARGUIRDÉGUY, mont. com des Aldudes, sur la frontière d'Espagne.

SARRY, fief, coe de Juxue; vassal du royaume de Navarre.

Sarmy-Ibarrá, h. cºº de Gabat.

Saries (Les), éc. c<sup>no</sup> de Mourenx; mentionné en 1766 (terrier de Mourenx, E. 277).

Sarpousenx, com de Lagor. — Sarporencx, 1385 (cens). — Sarporencxs, 1538; Sarporenxs, 1546 (réform. de Béarn, B. 849). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Sarpourenx comprenait 25 feux et ressort. au baill. de Larbaig.

Sarra (Ls), ruiss. qui arrose Itsatsou et se jette dans la Nive.

Sarra (LE), ruiss. qui coule à Tardets-Sorholus et se perd dans le ruisseau d'Erretcu.

SABRABBRE, fief, c.ºº de Salies. — L'ostau de Sarrebere, 1385 (cens. f.º 6). — Sarravere, 1535; la domengedure de Sarrabera, 1538 (réform. de Béarn, B. 705, f.º 278; 833). — Le fief de Sarrabère, vassel de la vicomté de Béarn, ressort. au baill. de Salies.

Sarratt, f. c<sup>ne</sup> de Lanneplàs. — Sorrolhe, 1385 (cens. f° 4).

Sarrait, f. c<sup>no</sup> de Montestrucq. — Lo Sarrait de Montesquiu, 1457 (not. de Casteiner, f° 107).

Sabrambyan, éc. cº de Cescau.

Sabance, c° d'Accous; ancienne annexe de Bedous érigée en commune le 22 mai 1778. — Oratorium Beate-Mariæ de Sarrancia, 1345 (ch. de Béarn, E. 430). — Hospitau de Nostre-Dame de Sarrance. 1364 (ch. de Sarrance). — Sarransce, 1396; Nostre-Done de Sarranse, 1450 (not. de Lucq). — Ancien prieuré de Prémontrés dépendant de l'abb. de Saint-Jean de la Castelle (départ. des Landes); Sarrance, placé sur une des routes qui conduisaient à Saint-Jacques de Compostelle, sut un lieu de pèlerinage célèbre au moyen âge. — Il y avait une abb. laïque vassale de la vicomté de Béarn.

Sarrasius (La fontaine des), co de Bizanos. — La font deus Sarrasius, 1535 (réform. de Béarn. B. 704, 6 10).

SABRASQUETTE, vill. c<sup>se</sup> de Bussunarits; anc. c<sup>se</sup> réunie à Bussunarits le 19 mai 1841. — Sarasqueta, 1513 (ch. de Pampelune).

Sarraute, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f° 239).

SARRAUTE, fief, c. de Taron, à Sadirac. — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

SARREGAUTE, f. c<sup>se</sup> d'Athos-Aspis; mentionnée en 1385 (cens. f° 13). — Serracaute, 1614 (réform. de Béarn, B. 817, f° 3).

Sarrot (LE), chât. coe de Jurançon. — Lo parsan deu

Serot, 1538; lo Serrot, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 785, f° 8; 850).

Sarauque (La), éc. ce de Castetpugon.

Sabrusons, éc. cº de Louvie-Soubiron.

Sabrey (Le Bois), c<sup>ess</sup> d'Artigueloutan et de Nousty. —
Lo bosc aperat Sarteh, 1457 (cart. d'Ossau, f' 177).
Sassus, fief, c<sup>es</sup> de Lucq-de-Béarn; créé en 1617,
vassal de la vicomté de Béarn.

SATHARITS-URRUTY, h. c\*\* d'Isturits. — Satariz, 1621 (Martin Biscay). — Le fief de Satharits relevait du royaume de Navarre.

SAUBAGRAC (LE), ruiss. qui sépare les cres de Ramous et de Puyòo et se jette dans le Gave de Pau.

SAUBARDERNE, éc. c<sup>ac</sup> de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f° 336).

SAUBATOU (LE COL DE), ches d'Accous et de Borce.

SAUBAYOT, mont. coe de Bielle.

SAUBERAN, lande, c. de Narp. — Saubaran, 1779 (terrier de Narp, E. 338).

SAUBISTES (LE PIC DE), c<sup>no</sup> de Laruns. -- La pene de Saubista, 1456 (cart. d'Ossau, f° 261). -- Le ruisseau de Saubistes descend de cette montagne et se jette à Laruns dans le Gave de Brousset.

Sausole, cºº de Morlàas. — Seubole, xiii sº (fors de Béarn). — Seuvola, xivº siècle (cens.). — Seeubola, 1544; Saubola, 1548 (réform. de Béarn, B. 758, fº 1). — En 1385, Saubole ressortissait au baill. de Montaner et comprenait 7 feux.

Sausore (Le), ruiss. qui prend sa source à Orion et se jette à l'Hôpital-d'Orion dans le Saleys; mentionné en 1264 (réform. de Béarn, B. 680, f° 17).

SAUCARR (LE), ruiss. qui coule à Lantabat et se jette . dans le Saint-Martin.

SAUCRDS, con d'Oloron-Sainte-Marie-Est. — Villa de Sauceta, xii° siècle (coll. Duch. vol. CXIV, f° 80). — Saussede, 1385 (cens.). — Sent-Per de Saucede, 1420 (not. de Lucq). — La présentation à la cure de Saucède appartenait à l'abbaye de Lucq. — En 1385, Saucède comprenait 27 feux et ressort. au baill. d'Oloron.

SAUCRDE (LE ROIS DE), cae de Bénéjac. — La barthe de Saucede, xive siècle (ch. de Labatmale, E. 360).

SAUCÈDE (LE COL DE), cas de Béost-Bagès, sur la limite du départ. des Hautes-Pyrénées.

Saucera (Ls), éc. c. de Maslacq. — Saucetaa, 1755 (terrier de Maslacq, E. 273).

SAUCETTE, mont. c<sup>not</sup> de Castet et de Louvie-Juzon. SAUCQ, f. c<sup>not</sup> de Montfort. — Saut, 1384 (not. de Na-

varrenx).
Saucq, mont. c<sup>ne</sup> d'Oloron-Sainte-Marie.

SAUDAN (Lz), langue de terre entre l'Adour et la Joyeuse, coe d'Urt.

SAUGUET, fief, coe de Montagut. — Sauguette, 1783 (reg. des États de Béarn). — Ce fief, créé en 1618, relevait de la vicomté de Béarn.

Saucuis, c° de Tardets; mentionné en 1470 (contrats d'Ohix, f° 11). — Sauguis-Saint-Étienne, depuis la réunion de Saint-Étienne : 27 juin 1843. — On dit en basque Zalguice. — Sauguis était une baronnie relev. de la vicomté de Soule.

SAULT-DE-NAVAILLES, con d'Orthez. - Sanctus-Nicolaus de Saltu, 1273 (reg. de Bordeaux, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 633). — Salt, xiii siècle (coll. Duch. vol. CXIV, p. 34). - Saltus et Navalliæ, 1305 (ch. de Béarn, E. 594). - La vesiau de Saut, 1321 (cart. d'Orthez, fo 3). - Las baronies de Navalhes et d'Essaut, 1385 (not. de Navarrenx). - Saut-de-Nabalhes, 1457 (not. d'Assat, n° 2, f° 22). - Saut et Nabalhes, 1491 (ch. de Béarn, E. 3992). -Nostre-Done de Bournau de Saud, 1505 (not. de Garos). - Ancienne vicomté. -- Sault-de-Navailles fut au commencement du xii siècle le siège d'un archidiaconé du dioc. de Dax, dont les limites paraissent avoir compris les archiprêtrés de Rivière-Luy et de Rivière-Gave et une partie de celui de Rivière-Fleuve. Dans la suite. Sault-de-Navailles resta chef-lieu de l'archiprétré de Rivière-Luy. --Membre de la comm<sup>rie</sup> de Caubin et Morlàas. — Sault de-Navailles faisait partie de la subdélégation de Saint-Sever (départ. des Landes).

Sauczs, mont. c<sup>50</sup> de Laruns. — Sahuczs, 1355; Sauczs, 1440 (cart. d'Ossau, f<sup>50</sup> 38 et 276). — Sauczs, 1538 (réform. de Béarn, B. 833, f<sup>50</sup>).

SAUT, fief, c<sup>ne</sup> de Charre. — Saud, 1538 (réform. de Béarn, B. 848, f<sup>n</sup> 10). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn et ressort. au baill. de Sauveterre. SAUT, fief, c<sup>ne</sup> de Larceveau, à Cibits; vassal du

royaume de Navarre.

Sautabless, fief, c° de Bellocq. — L'ostau de Sauterisse, 1385 (cens. ſ° 7). — Ce fief, qui relevait de la vicomté de Béarn, ressort. au baill. de Rivière-Gave.

Sauranissa, h. c. de Sauveterre; mentionné en 1431 (contrats de Carresse, f. 54). — Sauterisse, 1538 (réform. de Béarn, B. 721).

SAUT-DE MONEIN (LE), bois, coe de Monein. — Lo bosc aperat lo Saud, 1523 (ch. de Monein, E. 351).

SAUVAGNON, c° de Lescar. — Sobalhoo, 1376 (montre militaire, f° 30). — Saubanhoo, 1385; Soobanhoo, 1402 (cens.). — Sobanhoo, 1441 (cart. d'Ossau, f° 54). — Sent-Jurons de Sobanho, 1481 (not. de Larreule, n° 1, f° 5). — Saubanhon, 1546; Sobaignon, 1673 (réform. de Béarn, B. 653, f° 184; 754). — Souvagnon, 1755 (dénombr. E. 44). —

Il y avait une abb. laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, ce village comptait 44 feux et ressort, au baill, de Pau. — La baronnie de Sauvagnon rel, de la vicomté de Béarn. — La notairie de Sauvagnon comprenait Doumy et Sauvagnon.

Sauvejunte, f. et fief, c<sup>ne</sup> de Montestrucq. — Seube-Junte en Larbag, 1354 (hommages de Béarn, f<sup>o</sup> 93). — Seubejuncte, 1391 (not. de Navarrenx). — Saubajunte, 1546; Saubajuncte, 1581 (réform. de Béarn, B. 754; 808, f<sup>o</sup> 51). — Le fief de Sauvejunte, vassal de la vicomté de Béarn, ressort. au baill. de Larbaig.

SAUVELADE, c°° de Lagor; anc. abb. de Bénédictins, ordre de Citeaux. fondée en 1127. — Locus qui dicitur Sylva-Lata, 1127 (ch. de Sauvelade, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 421). — Beata-Maria de Silvalata, 1178 (coll. Duch. vol. CXIV, f° 36). — Selvalada, v. 1290 (ch. de Béarn, E. 427). — Seubalade, 1343 (not. de Pardies, n° 2). — Coubalade, 1457 (not. de Castetner, f° 72). — Nostre-Dame de Saubalade, 1536 (dénombr. de Navarrenx, B. 821, f° 12). — En 1385, Sauvelade comprenait 17 feux et ressort. au baill. de Larbaig.

SALVELADETE, s. détruite, co d'Orthez; c'était une dépendance de l'abbaye de Sauvelade. — Hospitalis Silvæ-Latæ Orthesii, 1286 (Gall. christ. I, instrum. Lescar). — L'espitau de Saubaladete, 1391 (not. de Navarrenx). — L'espitau et grange de Ceubaladete de Depart, 1457 (not. de Castetner, so 101).

SALVEMALE, bois, cae de Monein, compris dans celui du Larincq. — Saubamala, 1535 (ch. de Monein, E. 351).

Sauveméa, h. c. d'Arrosès. — Seubemea, 1323 (ch. de Béarn, E. 940). — Saubemeaa, 1385 (cens.). — Sobamea, 1538; Soubamea, 1542 (réform. de Béarn, B. 728, f'11; 833). — En 1385, Sauveméa ressort. au haill. de Lembeye et comptait 6 feux.

SAUVENIA, f. c. de Salies. — Sobamea, Saubemea, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f. 21h, 260). SAUVETERRE, arrond. d'Orthez; mentionné au xi s. (Marca, Hist, de Béarn, p. 291). — Salvaterra, 1235 (réform. de Béarn, B. 864). — Sanctus-Andreas de Salvaterra, 1251 (cart. d'Oloron, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 533). — Saubaterra, 1253 (ch. de Béarn, E. 56). — Saubeterre, 1273 (hommages de Béarn, f. 101). — Saubaterre, xiii s. (fors de Béarn). —

..... Sauveterre, Une ville bonne a devise, A l'entrée d'Espagne assise.

> (Guill. Guiart, Branche des royaux lignages, p. 124.)

– Sent-Anthoni de Saubaterre, 1471 (contrats d'Ohix, f' 45). - Salvatierra, 1520 (ch. de Béarn, E. 470). — En 1385, Sauveterre comprenait 226 feux, et son baill. était composé des paroisses de Carresse, Cassaber, Sauveterre, de celles comprises dans les subdivisions de Garenz et Reveset et dans la viguerie de Mongaston (voy. ces mots). -- La sénéchaussée de Sauveterre, créée en 1606, se composait du canton de Sauveterre en entier; du canton de Navarrenx, moins Dognen, Lay-Lamidou, Préchacq-Joshaig et Préchacq-Navarrenx; des care de Carresse, Cassaber, Castagnède, la Bastide-Villefranche, Saint-Dos et Salies, du canton de Salies. - La subdélégation de Sauveterre, dépendant de l'intendance de Béarn et Navarre, puis de celle d'Auch et Pau, enfin de l'intendance de Pau et Bayonne, renfermait le canton de Sauveterre, moins l'Hôpital-d'Orion, et celui de Navarrenx, moins Préchacq-Joshaig, et les com de Carresse, Cassaber, Castagnède, la Bastide-Villefranche et Saint-Dos, du canton de Salies. - Au xvi' et au xvii' siècle, Sauveterre fut le ches-lieu d'un colloque protestant. - En 1679, le sceau de Sauveterre représentait une vache surmontée d'une croix.

En 1790, le canton de Sauveterre comprenait les c<sup>nes</sup> du canton actuel, moins l'Hôpital-d'Orion, Oràas et Orion; plus les c<sup>nes</sup> d'Araujuzon, Araux, Audaux, Bastanès, Buguein, Castetnau-Camblong, Charre, Lichos, Rivehaute et Viellenave, du canton de Navarrenx.

SAUX, chât. c<sup>so</sup> de Hasparren. — Le mazon de Saut, 1247 (cart. de Bayonne, 6° 57).

SAUX (LE BUISSEAU DE), arrose Louvie-Juzon et se jette dans la Cau d'Illens.

SAYBERRY, mont. coe de Sare.

SATETTE OU ESTURISHDEL, MONL co de Laruns. — Sagete, 1429 (ch. de Buzy, DD. 1). — Sagette, 1675 (réform de Béarn, B. 658, 6 181).

Savourt, h. c™ de Sarrance.

Sazie, f. et min, cue d'Asson, sur le Béès. — Sasie, 1538; Saisie, Saysie, 1581 (réform. de Béarn, B. 807, f'91; 808, f'47).

Séanna, h. co d'Etsaut.

Sán, c<sup>a</sup> d'Arzacq. — Sebii, Cebii, 1538 (réform. de Béarn, B. 830; 831). — Sébi, 1734 (dénombr. de Vignes, E. 65). — Séby dép. de la subdélégation de Saint-Sever. — Le ruisseau de Séby arrose Séby et Mialos et se jette dans le Luy-de-France.

SECOURS OU SOUCOURS, eaux minérales, com de Sévignac (com d'Arudy).

SÉCULA (LE MARTINET DE), che d'Igon; forge mentionnée en 1771 (intendance). Sère (LA), éc. c<sup>ee</sup> de Lalongue. — Lassedes, 1779 (terrier de Lalongue, E. 196).

Sède (La), éc. co de Monpézal-Bétrac. — Lacede, Lascedes, 1748 (terrier de Bétrac, E. 179).

SEDE (La), f. de Luc-Armau. — Lassede, 1774 (terrier d'Armau, E. 172).

Sède (LA), lande, c<sup>ee</sup> de la Bastide-Monréjau. — La Scede, 1777 (terrier de la Bastide-Monréjau, E. 266).

Sèdes (Las), éc. c. de Samsons-Lion.

Sediers (Le), ruiss, qui coule à Méritein et se jette dans le Gave d'Oloron.

Sense, com de Montaner. — Villa quæ dicitur Cedza, x1° s° (cart. de l'abb. de Saint-Pé, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 327). — Setze, 1290 (ch. de Béarn, E. 427). — Sexse, x111° s° (fors de Béarn, p. 36). — Sedse, 1402 (cens.). — Setza, 1429 (cens. de Bigorre, f° 267). — Sedza, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). — Sedze-Maubec, depuis la réunion de Maubec: 13 février 1845. — En 1385, Sedze comprenait 17 feux et ressort. au baill. de Montaner.

Sepzhas, c<sup>on</sup> de Morlàas. — Sezere, x11° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 453). — Setsere, 1385; Sedsere, 1402 (cens.). — En 1385, Sedzère ressort. au baill. de Pau et comptait 15 feux.

Ségalas, f. c<sup>no</sup> de Salles-Mongiscard; mentionnée en 1385 (cens. f° 8). — Segualas, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 800, f° 12).

Ságalas, f. c<sup>ne</sup> de Sauveterre; mentionnée en 1385 (cens. f° 11).

Sécallas, h. com de Lagor. — Segualas, 1343 (not. de Pardies, n° 2).

Ségas, f. c" d'Arthez.

Ságor, éc. co de Baleix.

Sieu, mont. cos d'Asasp et d'Issor.

SÉGUABACHE (LE EUISSEAU), coule à Vielleségure et se jette dans le Lès.

Skous, éc. co de Rivehaute.

Skouss, b. cºº de Lucq-de-Béarn; mentionné en 1562 (cens. de Lucq).

SEGUIT (LB COL DE), c" d'Etsaut.

Sieun, chât. c" de Bayonne.

Ságura (Lz), ruiss. qui prend sa source à Espelette et se jette à Ainhoue dans le Charra-Farandey.

SEIGNEUR (LE CERMIN DU), nom générique donné autrefois à tous les grands chemins publics dans les arrond. de Pau, d'Oloron et d'Orthez.—Lo cami deu Senhor, dans les campagnes; la carrere deu Senhor, dans l'intérieur des villages.

SEIGNEUEIE (LA), f. coe de Maucor. — La Segneurie, la Segneurie, 1780 (terrier de Maucor, E. 208).

Sémairémégula, mont. come de Lantabat et de Larceveau.
Séméac, com de Lembeye. — Semeacum, 1118 (cart. du chât. de Pau). — Semeagon, 1674; Semiac, 1683 (réform. de Béarn, B. 652, fo 365; 653, fo 201). — Séméacq, 1739 (dénombr. E. 44). — Séméac-Blachon, depuis la réunion de Blachon.
Sencueulle (Le col de), com de Larrau.

SENDETS, com de Morláas. — Sendeds, Sendez, x11° s° (cart. de Morláas, fom 8 et 10). — Sendegs, 1385; Scendetz, 1402 (cens.). — Saint-Detz, 1675 (réform. de Béarn, B. 650, fom 248). — En 1385, Sendets ressort, au bailt, de Pau et comptait 11 feux. — Au xvi° siècle, Sendets faisait partie de la baronnie de Contraze.

SENDETS, éc. c. d'Anoye. — Voy. CAUBIN DE SENDETS. SÉNÉCHAL (LE HOULIN DU), c. de Maslacq. — Le moulin du Senescau, 1701 (dénombr. de Maslacq, E. 35). SENZORQUES, éc. c. d'Arbus.

SEPT-BORDES (LES), h. cºº de l'Hôpital-d'Orion; mentionné en 1547 (réform. de Béarn, B. 748).

SEPT-CAMIS (LES), lande, con d'Escures. — Les Talabens, les Tatabens, 1775 (terrier d'Escures, E. 188, p. 46).

SEPT-HAUS (LES), lande, coo d'Orriule; c'était en 126/1 la limite des coos d'Orriule, de Lèas et du pays de Garenx. — L'ospitau de Sent-Johan de Set-Faus, 1391 (not. de Navarrenx). — Sethaus, 1538 (réf. de Béarn, B. 820).

SERBOU, f. c. de Loubieng. — Laneserbo, 1540; la maison de Serboo, 1568 (réform. de Béarn, B. 726, f. 115; 797, f. 2).

Sáná, f. c<sup>ne</sup> de Saint-Faust. — Serer, 1385 (cens. f 56).

Sánsa, vill. com de Bentayou; ancienne commune réunie à Bentayou en 1845. — Sere, 1602; Sainte-Catherine de Séré, 1675 (réform. de Béarn, B. 648; 812). — En 1385, Sérée ressortissait au baill. de Montaner et comprenait 8 feux.

SHRIETS (LE MOULIN DE), cne de Sainte-Suzanne.

SERBADE (LA), h. coe de Bardos.

SERRADE (LA), h. cne de Lanneplàa.

SERRAMÉDOUSE, éc. c. de Castillon (con d'Arthez).

SERBAMONE, f. c\*\* de Ledeuix. — Serremone, 1443 (not. d'Oloron, n\* 4, f\* 75). — Serramona, 1538 (réform. de Béarn, B. 847).

SERRAMORE, fief, com d'Aurions-Idernes. — Serramona, 1538; Sarramonne, 1675 (réform. de Béarn, B. 653, f 343; 848, f 105). — Sarramoune, 1780 (terrier d'Aurions, E. 175). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

SERRAT-JACÉA (LE), ruiss. qui arrose la c\*\* d'Osse et se jette dans le Lourdios.

SERRE (LA), bois, c<sup>no</sup> de Làss; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 820).

SERRE (LA), éc. co d'Oloron-Sainte-Marie, à Légugnon.

SERRE (LA), f. c<sup>ne</sup> de Gurs. — La Serra, v. 1560 (réform. de Béarn, B. 796, f. 6).

Serre (LA), f. c. de Loubieng; mentionnée en 1540 (réform. de Béarn, B. 726, f. 100).

Serre (LA), f. c. de Saint-Faust; mentionnée en 1385 (cens. f° 56).

Serbe (LA), fief, c<sup>m</sup> de Saint-Boès.— La maison noble de Lasserre, 1683 (réform. de Béarn, B. 671, l° 16). — Ce fief, créé en 1637, relevait de la vicomté de Béarn.

SERRE (LA), ruiss. qui prend sa source dans la c<sup>se</sup> de Moncayolle-Larrory-Mendibieu et se méle au Lausset, en arrosant Angous et Castetnau-Camblong.

SERRE (LE CHEMIN DE LA), nom générique des obemins qui suivent les hauteurs. — Ce terme s'emploie dans les arrond, de Pau, d'Oloron et d'Orthez.

SERRE-BENDOUSE, mont. c\*\*\* d'Aramits, d'Arette et d'Issor.

SERRE-CASTET, mont. cas d'Agnos et d'Asasp. — Serre-Casteig, 1778 (terrier d'Asasp, E. 229).

SERRE-DE-BROSSE (LA), h. coo d'Asson.

SERRE-DE-HAUT (LA), h. cae d'Angous.

SERRE-DE-PAR (LA), mont. cee de Bielle.

Serredingue, h. coo de Lagor. — Sorra de Mureg, 1572 (réform. de Béarn, B. 796). — Serradingou, 1659 (reg. de Lagor, BB. 2, fo 27).

Serbegavon (La), lande, coo de Baigts. — Sarragayon, 1675 (réform. de Béarn, B. 665, fo 358).

SERRE-MARTIN, lande, coo de Garos. — Sarre-Martii, 1691 (ch. de Garos, E. 349).

SERREMIA, f. c<sup>no</sup> de Bugnein. — Serremiaa, 1385 (not. de Navarrenx).

Serreplaa, bois, cod de Momas. — Sarreplaa, Sarraplaa, 1775 (terrier de Momas, E. 210).

SERRES, f. c. de Salies; mentionnée en 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f. 229).

Sennes, h. co de Baigts.

SERRES, h. cae de Coarrage.

SERRES, redoute, coe d'Urrugne.

Sennes, vill. coe d'Ascain; encienne commune supprimée en 1845 et réunie à Ascain. — Villa quæ dicitur Asseres, v. 1140 (cart. de Bayonne, fo 8). — Sanctus-Jacobus de Serres, 1691 (collations du dioc. de Bayonne).

SERRES-CASTET, coa de Morlass. — Sanctus-Julianus de Serra, 984 (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 270). — Serres-Carboeres, 1379 (contrats de Luntz). — Serres de Sent-Eaxentz, 1385 (cens. f 46). — Serres-Casteg, 1403 (cens.). — Serras, 1450 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f 51). — Serres, 1457 (cart. d'Ossau, f 211). — Seras-Castet, 1481 (not. de Larreule, n° 1, f 2). — Serres-Saint-Icheux, 1767 (intendance). — En 1385, Serres-Castet comprenait 54 feux et ressort. au baill. de Pau.

SERRESPOUR, f. c. de Monein; mentionnée en 1385 (cens. f. 35). — Serrasecque, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 789, f. 197).

Serres-Morlas, c<sup>eo</sup> de Morlass. — Serre-Morlass, 1385 (cens.). — Serra-Morlas, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 791, f<sup>o</sup> 112). — C'était un membre de la commanderie de Maîte de Caubin et Morlass. — En 1385, Serres-Morlas ressort. au baill. de Pau et comprenait 5 feux.

SERRE-SORIX, mont. c<sup>∞</sup> d'Oloron-Sainte-Marie; mentionnée en 1443 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f° 160). — Serresoexs, 1589; Serresoeix, 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f° 5; 808, f° 91).

SERRE-SOUQUER, h. c. de Castetbon. — Le parson de Serra-Souquere, v. 1538 (réform. de Béarn, B. 784, f. 18).

Serres-Sainte-Marie, coa d'Arthez; anc. prieuré du dioc. de Lescar. — Serre, 1101 (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 375). — Serres, xiii° s' (fors de Béarn). — Sancta-Maria de Serris, 1342 (Gall. christ. instrum. Lescar, n° 3). — Lo priorat de Sente-Marie de Serres, 1343; Nostre-Done de Serres, 1344 (not. de Pardies, n° 2, f° 92). — En 1385, Serres-Sainte-Marie ressort. au baill. de Pau et comprenait 13 feux.

SERREUILLE, h. c. d'Aramits. — Seruille, 1376 (montre milit. l' 118). — Sarrulle-Susoo et Sarrulle-Jusoo, 1385 (cens. l' 21).

SERBISSE (LE COL DE), como d'Escot et de Sarrance.

SERBOT, h. coe d'Angous.

SERROT-D'ATRIS (LE), mont. cue de Borce.

SERVIELLE, f. c. d'Angous. — Serviele, 1385 (cens. f° 30).

SESCOUET, f. c\*\* d'Etsaut. — Le ruisseau de Sescouet coule à Etsaut et se jette dans le Gave d'Aspe.

SESQUES, mont. c<sup>no</sup> de Laruns. — Sesquas, 1561 (ch. de Laruns, DD. 8).

Sauss (La), bois et landes, c<sup>sos</sup> de Mazeroles, Cescau, Boumourt et Castéide-Cami. — Lasseubet, Lasceube, 1572 (ch. de Cassaber, E. 359). — Ce bois comprenait 400 arpents en 1580. Ses divers quartiers s'appelaient le Bédat, le Saint-Saudonh, le Bédat-Dessus, les Forquetous, les Tausis-Espès.

SEUROLE, bois, code Bougarber. — Boscq de Secubole, 1457 (cart. d'Ossau, fo 231).

Sévienac, con d'Arudy. — Sovignag, 1270 (ch. d'Ossau). — Savinhacum, 1286 (ch. de Béarn, E. 267). — Sebinhac, 1385 (cens.). — Sebinach, 1614 (réform. de Béarn, B. 817). — Sanctus-Petrus de Sovignacq, 1674 (insin. du dioc. d'Otoron). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Sévignac comprenait 29 feux et ressort. au baill. d'Ossau.

Sévignac, h. c. de Bordes (c. de Lembeye); ancienne paroisse. — Sevinhac, Sevignac-Mauco, 1385 (cens.).
— Savinhaguo, Sebinhago, 1538; Sabinaguet, Sebinhaguot, Sevinhaguo, v. 1540; Sebinhagon, 1546 (réform. de Béarn, B. 754; 805, f. 2,7,10; 854). — En 1385, Sévignac ressort. au baill. de Lembeye et comprenait 27 feux.

SÉVIGNAC (LA LANDE DE), c<sup>nou</sup> de Sallespisse et de Saultde-Navailles. — L'ostau de Sevinhac (à Sallespisse), 1385 (cens. 1 55). — Lo bosc de Sebinhac, 1536 (réform. de Béarn, B. 713, f° 133).

Sávignaco, c<sup>m</sup> de Thèze. — Sanctus-Petrus de Sevinhac, 1101; Seviniacum, 1115 (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 375 et 383). — Sevinhacum, 1270 (cart. du chât. de Pau, n° 1). — Sevinhac, XIII° s° (fors de Béarn). — Sevinhac-Darrer, 1385 (cens. f° 56). — Il y avait une abbaye faique vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Sévignacq comprenait 27 feux et ressortissait au baill. de Pau.

Sézinéire, mont. cae d'Aste-Béon.

Sibas, vill. cae d'Alos; ancienne commune réunie à Alos le 23 octobre 1843. — Sivas, 1178 (coll. Duch. vol. CXIV, f 36). — Sent-Martin de Sibas, 1520 (cout. de Soule). — On dit en basque Ciborotce.

Sine (Le auisseau de), coule à Arbus et se jette dans la Baise.

Sibers (Le port), c'é de Borce, sur le Gave d'Aspe. Sièste (Le col de), cé de Laruns; mentionné en 1675 (réform, de Béarn, B. 656, f° q).

SILLACONDER (LE BOIS DE), ce de Bielle.

SILLÈGUE, vill. c. d'Arbérats; anc. commune réunie le 14 avril 1841 à Arbérats. — Silegos, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 22). — Silengoa, 1513 (ch. de Pampelune). — Sillègue-les-Domezain, 1734 (reg. de la cour de Licharre, B. 4499). — On dit en basque Silhecoa.

SIMACOURBE, com de Lembeye. — Cimacorba, x11° s° (cart. de Morlàas, f° 7). — Simacorba, x11° s° (fors de Béarn). — Simbe-Corbe, 1383 (contrats de Luntz). — Cimecorbe, 1402 (censier). — Sima-Curva, 1418 (ch. de Béarn). — Symecorbe, 1540; Sumacourbe, 1546 (réform. de Béarn, B. 725,

f' 190; 754). — Simacourbe était le siége d'un archiprêtré du dioc. de Lescar. — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Simacourbe ressort. au baill. de Lembeye et comprenait 40 feux. — La seigneurie de Simacourbe faisait partie du marquisat de Gassion.

SIMPCEUS, h. c. de Lasclaveries. — Simceus, 1535; Sinseu, 1538; Simceu, 1548; Simpsens, 1673 (réform. de Béarn, B. 652, f. 180; 704, f. 188; 763; 866). — Sinceux de las Claveries, 1736 (dénombr. de Lasclaveries, E. 32).

Sincos, h. détruit, c<sup>se</sup> d'Anglet; mentionné en 1149 (cart. de Bayonne, f° 10).

Sinsoos, f. cue d'Arrosès.

Sinoos, fief, c. de Serres-Sainte-Marie. — Sergos, 1220 (cb. de l'Ordre de Malte, Caubin). — Sergoz, 1414 (ch. d'Artix, E. 359). — Sargos de Serres, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Cirgos, 1769 (reg. des États de Béarn). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn.

Sino, f. c. de Crouseilles. — Siroo, 1385 (censier, f. 57).

Sinos, c. de Lescar; mentionné en 134h (not. de Pardies, n° 2, f° 81). — Ciros, 1385 (cens.). — Siross, v. 1443 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f° 217). — Chiros, Xiros, 1538; Cyros, 1682 (réform. de Béarn, B. 678, f° 313; 839). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Siros ressort. au baill. de Pau et comptait 12 feux.

Soans, h. c\*\* d'Orthes. — Lo parsan de Soarn, 1536; les Soarns, 1686 (réform. de Béarn, B. 665, f\* 1; 713, f\* 5). — Les Souards, 1779 (terrier de Marcerin, E. 272). — Les Souarns, 1780 (terrier de Castétis, E. 258).

Soccoua, h. cae d'Ayherre.

Socioron h. c. d'Ustarits.

Socoa, h. c\*\* de Ciboure. — Sanctus-Petrus Dussoquoa, 1684 (collations du dioc. de Bayonne).

Sosix, vill. c<sup>10</sup> d'Oloron-Sainte-Marie; anc. paroisse annexe de Gurmençon; mentionné en 980 (cart. de Saint-Savin). — Sosizs, xi° s° (for d'Oloron). — Eixoss, 1376 (montre milit. f° 67). — Soszs, 1380 (contrats de Lunts). — Sosz, xiv° s° (censier). — Sosis, 1439; Sente-Lucie de Sosix, 1467 (not. d'Oloron, n° 3, f° 62; n° 4, f° 121). — Sosyxs, 1538 (réform. de Béarn, B. 826). — Sousix, 1620 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Sosix ressort. an bailt. d'Oloron et comptait 3 feux.

Soàs (LE COL DE), c" d'Arette.

Sceuns (Les Pics des), coe de Laruns. — Las tres Serours, las tres Herrours (Palma Cayet).

Basses-Pyrénées.

Sogonnia (LE), ruiss. qui arrose la c<sup>ess</sup> de Sare et se jette dans le Harbiénia.

Sonico-Malda, mont. c\*\*\* de Bidarray et d'Itsatsou, sur la frontière d'Espagne.

SOLDAT (LE CHEMIN DU), dans la code de Bentayou-Sérée. SOLDATS (LA SALTE DES), chemin, code de Gan; c'est une portion du chemin qui conduit de Saint-Faust à Oloron-Sainte-Marie. — Lo cami qui es suus la serra qui thira en Ossau, venent de Saint-Faust, 1535 (réform. de Béarn, B. 701, f' 122).

SOMBIAGUE (LE), ruiss. qui prend sa source à Sainte-Engrace et se jette dans l'Uhaitxa en arrosant Licq-Atherev.

Soucasteie, h. c. d'Oloron-Sainte-Marie.

Soncour, mont. cas d'Arette et de Léès-Athas.

Somport (Le col de), com d'Urdos; il fait communiquer la vallée d'Aspe avec l'Espagne. — Summus-Pyrenœus (Itin. d'Antonin). — Porte de Djaca (du nom de Jaca, vill. espagnol voisin), 1154 (Édrisi). — Portus Sanctæ-Christinæ, x11° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 411). — Sumus-Portus, 1257 (coll. Duch. vol. XCIX, f° 131). — Le nom de col de Sainte-Christine vient du voisinage de l'ancienne abbaye de Sainte-Christine, située à 2 kilomètres, sur le territoire espagnol. — Une borne milliaire a été trouvée en 1860 près de Somport, ancienne station de la voie romaine conduisant de Saragosse en Aquitaine. — Un des grands chemins vicomtaux de Béarn (x111° siècle), venant de Luc-Armau, aboutissait à Somport.

Sons, f. co de Sainte-Colomme. — Somps, 1385 (cens. fo 71).

Sousus, chapelle, cae d'Eysus.

Songer, f. c<sup>ue</sup> de Lucq-de-Béarn. — Sonjeu, 1367 (not. de Lucq).

Soguia, mont. care de Haux et de Licq-Atherey.

Sonnes, f. c<sup>no</sup> de Sainte-Suzanne; elle tire son nom de l'abb. de Sordes (départ. des Landes), dont dépendait Sainte-Suzanne.

SORDES (LE NUISSEAU DE), prend sa source près de Sordes (départ. des Landes), arrose dans les Basses-Pyrénées la c<sup>no</sup> de Cassaber et se jette dans le Gave d'Oloron.

SORMABURU, f. c. de Saint-Esteben. — Soraburu, 1621 (Martin Biscay). — Le fief de Sorhaburu relevait du royaume de Navarre.

Sorhano, h. c" de Hasparren.

Sobbapuru, vill. c. de Larribar; ancienne commune réunie le 12 mai 1841 à Larribar. — Sanctus-Martinus de Sorhapuru, x11° s° (coll. Duch. vol. CXIV, f° 32). — Soharpuru in Mixia, Soarpuru, x11° s° (cart. de Sordes, p. 2). — Sorhapure, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, f° 22). — Sorkaburu, 1665 (reg. des États de Navarre).

Source (Ls), ruiss qui arrose Musculdy et Saint-Just-Ibarre et se jette dans la Bidouse.

Sornolus, vill. c<sup>20</sup> de Tardets; ancienne commune réunie à Tardets le 16 avril 1859. — Sorholuce, 1520 (cout. de Soule).

Sonnour, f. c. d'Isturits. — Sorosta, 1435 (ch. de Pampelune). — Ce fief, créé en 1435, relevait du royaume de Navarre.

Sonnuéra, h. c. d'Irouléguy. — Soroste, xiii s (cart. de Bayonne, f 49). — Sorhete, 1397 (not. de Navarrenx). — Soroheta, 1513 (ch. de Pampelune). — Sorueta, 1621 (Martin Biscay).

Sours, f. c. de Saint-Martin-d'Arberoue. — Soriz, 1435 (ch. de Pampelune). — Le fief de Sorits, créé en 1435, relevait du royanme de Navarre.

Sonley (Le), ruiss, qui arrose la co de Haux et se jette dans l'Aphaniche.

Sone (Lz), éc. cºº de Moncaup; mentionné en 1542 (réform. de Béarn, B. 734, f° 37).

Sosser (LE), ruiss. qui prend sa source à Coarrage et se jette dans l'Ousse après avoir traversé les care de Barsun, Bénéjac, Hours, Pontacq, Espoey, Lucgarrier, Gomer. — L'arriu deu Sosced, xiv° s° (ch. de Labatmale, E. 360).

Sorrou, fief, c. de Charre. — Lo Soto de Xarra, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Ce fief, vassal de la vicomté de Béarn, ressort. au baill. de Sauve-terre.

Sou, mont. c" de Béost-Bagès.

Sourac, f. e de Jurançon. — Lo Sobac, 1487 (not. de Pau, n° 1, f° 97).

Souracs (LES), éc. com de Tarsacq.

Sousayst (Ls), ruiss, qui coule à Séméac-Blachon et se jette dans l'Arcis.

Sours (Ls Pic DE), coe de Laruns, sur la frontière d'Es-

SOUDERBIELLE, fief, c. d'Ogeu. — Sobervielle d'Ogeu, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Sourserau (Le), pays borné au N. par la vicomté de Louvigny et la Chalosse, à l'E. par le Vicbilh, au S. et à l'O. par le reste du Béarn, suivant une ligne passant par Montardon, Bougarber, Boumourt, Arnos, Castillon, Arthez, Mesplède, Balansun, Orthez, Bonnut et Sault-de-Navailles. — Pagus Vasconies qui dicitur Silvestrensis, v. 980 (cart. de l'abb. de Larreule). — Silvestrum, v. 982 (cart. de Saint-Sever). — Archidiaconatus Silvestrensis, 1101 (cart. de Lescar, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 224, 269 et 375). — Saubeste, 1188 (fors de Béarn,

p. 277).— Soubeste, 1409 (ch. de Béarn, E. 2622).

— Sobeste, 1576 (rôle d'enquêtes, B. 2267). —
L'archidiaconé de Soubestre, dépendant de l'évêché
de Lescar, comprenait les paroisses d'Arget, Aubin,
Bouillon, Bournos, Casté-à-Bidau, Caubios, Garos
(chef-lieu), Haget-Aubin, Labeyrie, Larreule, Loos,
Mazeroles, Momas, Montagut, Morlanne, Moustrou,
Piets, Plasence, Pomps, Riumayou, Sallespisse,
Sauvagnon, Serres-Castet, Uzan, Uzein et Vignes,
dans le départ. des Basses-Pyrénées; Arbleix et Picheby, dans celui des Landes. — La notairie de Soubestre, dont le chef-lieu était Garos, se composait
de Bouillon, Casté-à-Bidau, Haget-Aubin, Labeyrie,
Morlanne, Plasence, Riumayou et Vignes, plus, dans
le départ. des Landes, d'Arbleix et de Picheby.

Sourielle, f. c<sup>no</sup> de Louvie-Juzon. — Sobiele, 1385 (cens. f<sup>o</sup> 71).

Sounné (Ls), ruiss, qui arrose Salies et se jette dans le Saleys.

Soucagnon, fief, c<sup>ne</sup> de Billère. — La domengedure de Socanho, Socanhoo, 1538 (réform. de Béarn, B. 833, f° 10). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Soub (LE), éc. cº de Barzun.

SOUDET, mont. cue d'Arette.

Sourer (Lz), ruiss. qui coule à Cette-Eygun et se jette dans le Gave d'Aspe. — L'arrec de Soet, 1538 (réform. de Béarn, B. 824). — Jouit, 1767 (dénombr. de Cette-Eygun, E. 25).

Sourr, chât. co d'Urcuit. — Suhi, 1693 (collat. du dioc. de Bayonne).

SOUILHADES, f. c. d'Orion. — Solhades, 1385 (cens. f. 14). — Soeillades, 1675 (réform. de Béarn, B. 680, f. 268).

Soullerde, mont. c<sup>n.</sup> de Louvie-Juzon et de Mifaget.

— Territoire de Mifaget dépendant de la parroisse de Loubie communément appellé le parsan de Soulhebe; le parsan appellé Somlhebe, 1761 (ch. de Louvie-Juzon, E. 350).

Soulaing, mont. c<sup>100</sup> d'Arette et d'Osse. — Le ruisseau de Soulaing coule à Osse et se jette dans le Lourdios. Soulaing (LE), ruiss. qui arrose la c<sup>10</sup> de Lagor et se perd dans le Geü. — Lo Soleroeu, lo Solar, 1344 (not. de Pardies, n° 2, f<sup>10</sup> 53 et 59).

Soulayer (Le), ruiss. qui coule à Arette et se jette dans le Vert d'Arette.

Soule (LA), pays, arrond. de Mauléon; il comprend les cantons de Mauléon et de Tardets entiers et les communes d'Aroue, Domezain-Berraute, Etcharry, Gestas, Ithorots-Olhaiby, Lohitzun-Oyhercq, Osserain-Rivareyte et Pagolle, du canton de Saint-Palais.

— Sibyllates (Pline). — Vallis Subola (Frédé-

gaire). — Vallis Sobola (Aimoin). — Soula, x° s° (ch. de Navarrenx, cart. de Bigorre). - Vicecomitatus de Sola, 1005 (Hist. de Languedoc, II, pr. col. 162): - Solla, 1120; Seula, 111° siècle (coll. Duch. vol. CXIV, for 33 et 34). - Seule, milieu du xu' siècle (cart. de Bayonne, f' 10). - Arcidiagonat de Sola, 1949 (not. d'Oloron, nº 4, fº 50). — Soole, 1391 (not. de Navarrenx). - Sole, 1454 (ch. du chap. de Bayonne). — Lo pays de Solle, v. 1480 (contrats d'Ohix, f° 12). - Los habitans de Sole.... son assis en l'extremitat deu Reaume, circundats et clos entre los reaumes de Navarra, de Aragon et pays de Bearn... et tout lo dit pays et viscontat de Sole de tout ancienetat en ça, es compresa au conde de oeit cens foecs talhe pagans sens plus, 1520 (cout. de Soule). — On dit en basque Suberoa. — L'archidiaconé de Soule dépendait de l'év. d'Oloron, après avoir, jusqu'au xi s, appartenu au dioc. de Dax. - La vicomté de Soule relev. du roi de France. - La Soule se divisait en trois parties: Soule-Souverain, les Arbailles et la Barhoue, et en sept vics : le Val-Dextre et le Val-Sénestre, en Soule-Souverain; la deguerie de Peyriède et celle d'Arbaille, dans les Arbailles; les degueries de Laruns (cae de Berrogain), d'Arous et de Domezoin, dans la Barhoue, — Le pays de Soule fut successivement dans le ressort du parlement de Bordeaux et dans celui du parlement de Navarre. — Pour la justice de Soule, voy. LICHARRE.

Soulenx, fief. c<sup>no</sup> de Salies. — L'ostau deu Solenx aperat Marroc, l'ostau de Solenex, 1385 (cens. f° 6). — Solenx-Desus et Solenx-Dejuus, 1546; Soleinx, 1675 (réform. de Béarn, B. 683, f° 338; 754; 848, f° 7). — Ce fief, vassal de la vicomté de Béarn, ressort. au baill. de Salies au xiv° s°; plus tard il fit partie du marquisat de Gassion.

Soule-Souverair, pays, con de Tardets; subdivision du pays de Soule comprenant le Val-Dextre et le Val-Sénestre (voy. ces mots). — Saole-Sobiraa, 1383 (contrats de Luntz, for 84). — Sole-Sobira, 1384 (not. de Navarrenx). — Sola-Sobiran, 1520 (coutume de Soule). — Le nom de Soule-Souverain désignait la partie méridionale du pays de Soule, dont les quartiers les plus élevés portent encore le nom de Bassabure. — La Basse-Burie (cart. de Cassini).

Soulon, f. c<sup>ne</sup> d'Aramits. — Soulon, 1581 (réform. de Béarn, B. 808, f° 77).

Soulou (Lz), ruiss. qui prend sa source à Angaïs et se jette à Bordes (c° de Clarac) dans le Lagoin.

Soun, f. c. d'Asson. — La maison deu Som, 1538 (réform. de Béarn, B. 807, f. 91).

Soun, f. c\*\* de Lestelle. — Lo Som, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 787, f\* 44).

Sounoulou, c<sup>on</sup> de Pontacq. — Somolon, 1372 (contrats de Luntz, f<sup>o</sup> 14). — Somoloo, 1385 (cens.). — En 1385, Soumoulou ressort. au baiil. de Pau et comprensit 8 feux.

Soumoulou, fief, c<sup>\*\*</sup> d'Assat. — Somolo, 1510 (not. d'Assat, n<sup>\*</sup> 4, f<sup>\*</sup> 20). — Somolon, 1675 (réform. de Béarn, B. 676, f<sup>\*</sup> 7). — Ce fief dépendait de la baronnie de Saint-Aubin.

Soupenbar, f. c. de Lescun. — Superbat, 1621 (insin. du dioc. d'Oloron). — Il y avait une prébende de ce nom fondée dans l'église de Lescun.

Souraide, c<sup>om</sup> d'Espelette; ancien prieuré du dioc. de Bayonne. — Sanctus - Jacobus de Souraide, 1693 (collat. du dioc. de Bayonne). — Mendialde, 1793. — Ce dernier nom signifie en basque près de la montagne.

Souratselle, f. c. de Rivehaute. — Sorhatssete, 1385 (cens. f 12).

SOURDE (La), ruiss. qui prend naissance à la montagne de Balour, arrose la c<sup>ac</sup> des Eaux-Bonnes et se jette daus le Valentin.

Sourne (LA), ruiss, qui descend des montagnes de Gère-Bélesten et se jette à Bielle dans l'Arriumage.

Sourrix (Lr), ruiss, qui prend sa source à Lonçon, sépare Fichous-Riumayou et Larreule et se jette dans le Luy-de-Béarn.

SOURIUS (LE COL DE), c<sup>om</sup> des Eaux-Bonnes et de Laruns, sur la limite du départ. des Hautes-Pyrénées. — Lo cog de Soritz, 1443 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f° 122).

Sourouille (Ls), ruiss, qui coule sur la cas de Samsons-Lion et se perd dans le Petit-Léès.

Sourroulle (Le), ruiss. qui arrose la ce de la Bastide-Monréjau et se jette dans l'Aulouse.

Soushielles (LE Bois DE), card de Navarrenx. — Lo bosc de Susbieles, 1555 (cart. de Navarrenx, 1°36).

Soussourt (LA PLAIRE DB), dans les montagnes de la c<sup>56</sup> de Laruns. — Sozeu, 1438 (not. d'Oloron, n° 3, ſ° 78). — Sozoeu, Sosoeu, 1440 (cart. d'Ossau, ſ° 261 et 262). — Sosoueu, 1675 (réform. de Béarn, B. 655, ſ° 344). — Le ruisseau de Soussouey arrose cette plaine et se jette à Laruns dans le Gave d'Ossau.

Soust (LE), ruiss. qui prend sa source à Rébénac et se jette dans le Gave de Pau après avoir arrosé Bosdarros et Gélos. — Lo Sost, 1483 (not. de Pau, n° 1, f° 11).

Souturou, mont. c" d'Asasp.

Sours, vill. coe de Higuères; anc. coe réunie à Higuères le 27 juin 1842. — Soyge, 1538; Soya, 1547 (ré-

form. de Béarn, B. 757, f° 22; 866). — Souia, 1645 (cens. de Morlàss, f° 314). — Souge, 1675; Souis, 1682 (réform. de Béarn, B. 652, f° 415; 654, f° 102).

Sours (La), ruiss, qui prend sa source sur la c<sup>∞</sup> d'Espoey et se jette à Barinque dans le Luy-de-France, après avoir arrosé Eslourenties-Darré, Espéchède, Sedzère, Gabaston et Higuères-Souye; mentionné en 1492 (ch. de Higuères, E. 360). — La Soja, Souja, 1645 (cens. de Morlèas, f<sup>∞</sup> 376 et 377).

Sourses, f. c. de Castethon. — Soyees, 1385 (cens. f. 25).

SOTHARCE, chapelle, coo d'Uhart-Mixe.

Soylando, mont. case de Hélette et d'Irissarry.

STÉPHANIE, éc. cº de Gélos.

Subéléra, f. e. d'Itsatsou. — Soublette, 1770 (collat. du dioc. de Bayonne). — Il y avait une prébende de ce nom fondée dans l'église d'Itsatsou.

Subencaze, f. c™ de Jurançon.

Subercase, fief, coe d'Asson. — La maison noble de Subercase, 1684 (réform. de Béarn, B. 678, f° 102). — Le fief de Subercase relevait de la vicomié de Béarn.

Suberlacué, caux minérales, com de Bedous.

Subernoa, vill. c<sup>no</sup> d'Urrugne; ancien prieuré du dioc. de Bayonne qui dépendait de l'abbaye d'Arthous (départ. des Landes) et avait Biriatou pour annexe. — Zubernie, x11° s° (cart. de Bayonne, f° 9). — Soubernoua, 1552 (ch. de Labourd, E. 426). — L'hospital de Soubernoa, 1581 (arch. de l'Empire, J. 867, n° 12).

Subicabalista (LE), ruiss. qui prend sa source à Souraïde et se jette à Espelette dans le Latça.

Susicot, f. c\*\* d'Aussurucq ; mentionnée en 1520 (coutume de Soule).

Subissia, montagne, co d'Urrugne, sur la frontière d'Espagne.

Succes, vill. c<sup>se</sup> d'Amorots; anc. c<sup>se</sup> réunie à Amorots le 16 août 1841. — Suques, 1513 (ch. de Pampelune). — On dit en basque Sokuece.

Supou (LE), ruiss. qui coule sur la coe de Lanne et se jette dans le Vert de Barlanès.

Subamendy, redoute, coo de Sare.

SUHARE, vill. c<sup>no</sup> d'Ossas; anc. c<sup>nr</sup> réunie à Ossas le 14 juin 1845; mentionné en 1460 (contrats d'Ohix, f° 6).

Schast, vill. c. de Camou-Mixe; anc. c. c. réunie à Camou-Mixe le 22 mars 1842. — Suast, 1513 (ch. de Pampelune).

Suhastor, fief, cºº de Rivehaute; créé en 1372 et vassal de la vicomté de Béarn (contrets de Luntz, f° 23).

Sunsscun, co d'Iholdy. — Suescun, 1397 (ch. de la Camara de Comptos). — Sanctus-Laurentius de Suescun, 1755 (collat. du dioc. de Bayonne).

Sumu, lande, ce de Charre.

Suno (La croix de), pèlerinage, ce de Hasparren.

Sumberbaute, vill. coe de Luxe; anc. coe réunie le 27 juin 1844 à Luxe. — Alcumberraute, 1472 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 2, ſ° 22). — Alcumbarrate, 1513 (ch. de Pampelune). — Azumbarraute, 1621 (Martin Biscay).

Sunarra, vill. c<sup>ne</sup> de Sauveterre; anc. c<sup>ne</sup>. — Sunarte, 1385 (cens.). — Sunarta, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Sunarthe ressort. au baill. de Sauveterre et comprenait 10 feux.

SUNRAE, vill. c<sup>ne</sup> de Lichans; anc. c<sup>ne</sup> réunie à Lichans le 5 août 1842.

SURBARETTE, vill. ca. d'Alçay; anc. ca. . . . Sunharrete, v. 1475 (contrate d'Ohix, f. 21).

En 1790, Sunharette fut le chef-lieu d'un canton dépendant du district de Mauléon et composé d'Alçay-Alçabéhéty-Sunharette, Alos-Sibas-Abense, Camou-Cihigue, Etchebar, Lacarry-Arhan-Charrittede-Haut, Lichans-Sunhar et Ossas-Suhare.

SUPERVIELLE, f. c. de Bidos.

SUPERVIELLE, f. c. de Navarrenx. — Soberbielle, 1386 (not. de Navarrenx).

SUPERVIELLE, min, coo de Préchacq-Joshaig; mentionné en 1589 (réform. de Béarn, B. 808, f° 92).

Suaçar (Le), ruiss. qui prend sa source sur la come de Lécumberry, sépare cette commune de celle de Mendive et se jette dans le Hurbelça. — Le col de Surçay est entre les come de Lécumberry et de Mendive.

Subfatzheguy (Lz), ruiss. qui coule sur la cae de Larrau et se jette dans la rivière de Larrau.

Sus, com de Navarrenx. — Sus-Maiour, xuº sº (Marca, Hist. de Béarn, p. 272). — Sancte-Cataline Dessus, 1384; Sent-Saubador Dessus, 1396 (not. de Navar-

renx). — Suus, 1548 (réform. de Béarn, B. 760, f° 8). — Sent-Johan de Sus, 1608 (insin. du dioc. d'Oloron). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Sus ressort. au baill. de Navarrenx et comprenait 30 feux.

Sus, chât. c. de Bougarber. — Sus prob Borgarber, 1443 (contrats de Carresse, f. 280). — Le fief de Sus était vassal de la vicomté de Béarn.

Suscousse (Le col et le sois de), c\*\*\* de Lanne et de Sainte-Engrace.

Susmiou, co de Navarrenx. — Sus-Menour, xii° siècle (Marca, Hist. de Béarn, p. 403). — Susmeor, xiii° s° (fors de Béarn). — Sente-Katerine de Susmioo, 1385 (not. de Navarrenx). — Susmio, 1536; Susmioo, 1538; Susmyon, v. 1546 (réform. de Béarn, B. 799, f° 9; 821, f° 124; 830). — Il y avait deux abbayes laïques vassales de la vicomté de Béarn: l'abadio-jusan et l'abadio-susan de Susmio, 1535 (réform. de Béarn, B. 833). — En 1385, Susmiou ressort. au baitl. de Navarrenx et comptait 18 feux. — Susmiou formait avec Navailles (co d'Angous) et Angous une baronnie, vassale de la vicomté de Béarn, qui portait le nom de baronnie de Gabaston.

Sussaute, vill. coe d'Arbouet; anc. coe réunie à Arbouet le 4 juin 1842. — Sosante, 1384; Sossaute, 1405 (not. de Navarrenx). — Susauta, 1513 (ch. de Pampelune). — Susaute, 1519 (ch. de Mixe, E. 470).

Sussá (Lz), ruiss. qui prend sa source à Oràas, arrose Castagnède et se jette dans le ruisseau des Augas.

Susseloue (Le), ruiss. qui arrose les c<sup>nee</sup> de Haux et de Licq-Atherey et se perd dans le Saison.

Sustant (LE COL DE), cae de Tardets.

SUTABRE, h. c. d'Anglet. — Villa quæ dicitur Huzater, x11 siècle; Utsatarren, 1149; Usetarren, 1198; Ussutarren, Hucetarren, x111 siècle; Sustaren, x11 s' (cart. de Bavonne, fo 8, 10, 23, 49, 83 et notes).

T

Tabaille, cº de Sauveterre. — Tavalhe, 1385 (cens.). — Tebalhe, 1548 (réform. de Béarn, B. 762, f° 25). — Tabaille-Usquain, depuis la réunion d'Usquain: 18 avril 1842. — En 1385, Tabaille ressortissait au baill. de Sauveterre et comprenait 7 feux.

Tachies, f. c. de Salies. — Taxies, 1535 (réform. de Béarn, B. 705, f. 241).

Tachouas, lande, cod d'Asasp.

Tachourns (Les), lande, coe de Lescar, dans le Pont-Long.

Tacsournes (Les), ruiss. qui descend des montagnes d'Arudy et se jette dans l'Ourtau en traversant le bois du Bager (c° d'Oloron-Sainte-Marie).

TADOUSSE, c. de Garlin. — Tadeossa, xiii siècle (fors de Béarn). — Thedeosse, 1343 (hommages de Béarn). — Tedeosse, 1385; Tadeosse, 1402 (cens.). — Tadaosse, 1443 (contrats de Carresse, 289).

— Tadossa, v. 1540; Tadoze, Tadoza, 1542; Tadosse, 1546 (réform. de Béarn, B. 737, f<sup>20</sup> 1 et 3; 786, f<sup>20</sup> 22). — Tadousse-Ussau, depuis la réunion d'Ussau. — En 1385, Tadousse ressort. au baill. de Lembeye et comprenait 21 feux.

TAILLAC, fief, cod d'Abos; mentionné en 1323 (ch. de Béarn, E. 953).— La mayeon de la Salla de Maucor alias de Talhac, 1538 (réform. de Béarn). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

TAILLADE (LA), bois, c<sup>ne</sup> de Làas. — La Taithade, 1538 (réform. de Béarn, B. 820).

TAILLADE (LA), ruiss. qui prend sa source à Saint-Boès et se jette à Puyòo dans le Gave de Pau, après avoir arrosé les communes de Saint-Girons, de Baigts et de Ramous. Il sépare le département des Basses-Pyrénées de celui des Landes. — La Talkade, 1538 (dénombr. de Saint-Girons).

TAILLADE (LE COL DE LA), cnes d'Arette et de Sainte-Engrace.

TAILLADES (LES), ruiss. qui coule à Laruns et se jette dans le Gave d'Ossau.

TAILLEFER, f. cne d'Uzos.

TALABOT, f. coe d'Arthez.

TALON OU CASEMAYOR, min, care d'Issor; construit en 1628 (ch. d'Arette, DD. 19).

Talou, f. c<sup>no</sup> de Lucq-de-Béarn. — Lo Taloo, 1385 (cens. f° 30).

Tamarport, f. coe d'Arette; mentionnée en 1385 (censier, f° 20).

TAPIOTES (LES), éc. cº d'Aurions-Idernes.

Tapissé (LB), fief, coe de Jurançon; créé en 1585, vassal de la vicomté de Béarn.

TARAMUN, f. c. de Sallespisse. — L'ostau de Tarrumum aperat lo Rey, Teremun, 1385 (cens. 6° 55).

Tabbelliers (Les), peuple aquitain qui habitait les bords du golfe de Gascogne et s'étendait dans les Basses-Pyrénées jusqu'à Orthez. — Tarbelli (Comment. de César). — Οι Τάρδελλοι (Strabon). — Leur nom se retrouve dans Aquæ Tarbellicæ (Dax, départ. des Landes) et dans Castetærbe près d'Orthez.

TABDAN, h. c. de Malaussanne.

TARDETS, arrond. de Mauléon. — Tardedz, 1249 (not. d'Oloron, nº 4, ſº 50). — Tardetz, xiii\* siècle (coll. Duch. vol. CXIV, ſº 48). — Tarzedz, 1310 (cart. de Bayonne, ſº 87). — Tardix, 1692 (reg. de la cour de Licharre, B. 4395). — Tardets-Sorholus, depuis la réunion de Sorholus: 17 avril 1859. — Les Basques disent Atharatce.

En 1790, le canton de Tardets comprenait les communes de Haux, Laguinge-Restoue, Larrau, Licq-Atherey, Montory, Sainte-Engrace, Sauguis, Sorholus, Tardets et Troisvilles. Taron, c°° de Garlin. — Tarusates (Comment. de César). — Taroo, 1385 (censier). — Taro, 1538 (réform. de Béarn, B. 859). — Taron-Sadirac-Viellenave, depuis la réunion de Sadirac et de Viellenave. — En 1385, Taron ressort. au baill. de Lembeye et comptait 14 feux.

Autour de Taron existent encore quelques tumulus; au centre du village et sous l'église se trouvent

des mosaïques romaines.

Tarsacq, com de Monein. — Terçag, 4286 (Gall. christ. 1, instr. Lescar). — Tarsac, 1344 (not. de Pardies, n° 2). — Tersac, 1372 (contrats de Luntz). — Tersac, xiv° siècle (cens.). — En 1385, Tarsacq comptait 23 feux et ressortissait au baill. de Lagor et Pardies. — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn.

TARTA (LE COL DE), che de Larrau.

Tantas (Ls), lande, coe de Mont (coe de Lagor); mentionnée en 1771 (terrier de Mont, E. 274).

TARTAS (LE BOIS DE), cod d'Orègue.

Tarrassa, f. c. de Gotein-Libarrenx; mentionné en 1520 (cout. de Soule).

Tartoin, fief, coe de la Bastide-Mouréjau. — Tarton, 1343 (not. de Pardies, n° 2). — Tartoeing, 1674; Tartoins, 1675 (réform. de Béarn, B. 669, f° 229; 670, f° 119). — Tartoing, 1750 (dénombr. de la Bastide-Cézéracq, E. 32). — Ce fief était vassal de la vicomié de Béarn.

Taste, fief, coo de Gan. — La metayrie noble de Tatze, 1683 (réform. de Béarn, B. 679, fo 374). — Ce fief, créé en 1611, relev. de la vicomté de Béarn.

TASTE (LA), h. c. de Lahontan.

TAULE (LA), mont. c" de Borce.

TAULE LAS SERRAS, mont. cae de Laruns.

Tausia (Lz), lande, c" de Mont (c" de Lagor); mentionnée en 1771 (terrier de Mont).

Tausias (Les), éc. coe de Sedze-Maubec; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 265).

TAUSIET (LE), lande, c" de Momas.

Tausis-Espès (Les), bois compris dens celui de la Seube.

TAUZIÀA (LE) ou BARIDAIN, ruiss. qui coule à Montfort et se jette dans le Gave d'Oloron.

TÉBERNE (LE CAILLAU DE), rocher, coe de Buzy; tire son nom de la maison de Taberne aperat lo Quaguot, 1538 (auj. détruite); lo cailhau de Baure, 1675. (réform. de Béarn, B. 658, 6 349; 835).

TELLÉELA (LE), ruiss. qui prend sa source sur la cade Beyrie (cade Saint-Palais), la sépare de celle de Lantabat et se jette dans la Joyeuse.

Teinturerie (Le ruisseau de La), coule sur la c<sup>ee</sup> de Morlàas et se jette dans le Luy-de-France. — L'srriu de la Teintureria, l'arriu Tinturé, 1645 (cens. de Morlàas, for 105 et 130).

Télésa, lande, c<sup>ne</sup> de Lescar, dans le Pont-Long. Ten, éc. c<sup>ne</sup> de Sedze-Maubec; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 648, f° 244).

Ténèrre (Le Pic LA), cas d'Accous et de Laruns.

Тéкот, f. c<sup>no</sup> de Castillon (c<sup>on</sup> de Lembeye).

Tanor (LE), ruiss. qui coule sur la cae de Higuères-Souve et se jette dans la Souve.

TERLATON, f. c. de la Bastide-Villefranche. — La maison de Treslay, 1547 (ch. de Béarn, E. 470).

Terme (Le), ruiss. qui sépare les c<sup>nes</sup> de Bardos et de Bidache et se jette dans la Bidouse.

Termiès, éc. c™ de Maslacq.

TERMINA (LE PIC), cºº de Béhorléguy.

TERMY (LE), ruiss. qui descend des montagnes d'Arette et se jette à Sainte-Engrace dans l'Uhaîtxa.

TERREBERT, éc. che de Lichos.

Teschauchet, éc. c° de Castéra-Loubix. — Un ruisseau du même nom arrose Castéra-Loubix et se jette dans le Louet.

TESTEBER, f. c. d'Escurès.

Tester, f. c. d'Orthez. — Taste-Bii, 1385 (cens. f. 39). — Lo parsan de Tastabii, 1536; Tastaby et Corroscq, 1548; lo Testebii, 1614; Testevin, 1675 (réform. de Béarn, B. 668, f. 309; 713, f. 130; 761, f. 1; 817). — Detestevin (carte de Cassini).

Testes (Les), éc. coº d'Oloron-Sainte-Marie, à Légugnon.

Térierax, fief, c° de Maslacq. — Titinhatz, xiii° s° (fors de Béarn, p. 155). — Titinhacz, 1376 (montre militaire, f° 10). — Titinhaz, 1385 (cens. f° 5). — Titinhaczz, 1538 (réform. de Béarn, B. 852). — Le fief de Tétignax, vassal de la vicomté de Béarn, ressort. au baill. de Larbaig.

TEULE (LA), ruiss. qui prend sa source à Lasclaveries et se jette dans le Gabas à Sévignacq.

TEULÈRE (LA), éc. coe de Garlin.

Teulère (La), éc. c<sup>so</sup> de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 639, f° 280).

TEULERE (La), éc. coo de Montaner, dans le bois communal. — Las Teuleres de Montaner, 1375 (contrats de Luntz, 6° 127).

TEULINE (LA), mont. cos de Bedous et de Sarrance.

TEULERE (La), ruiss. qui coule à Léren et se jette dans le Gave d'Oloron.

TRULÈRES (LES), ruiss. qui arrose Salies et se perd dens le Saleys.

THAIRCOÈNE (LE), ruiss. qui sépare les c<sup>es</sup> d'Ithorots-Olhaiby et d'Etcharry et se jette à Domesain dans le Heurqué. THEN, f. coe de Saint-Armou. — Lo Ten, 1385 (cens. fo 47).

THEN (LB), éc. cae de Monpézat-Bétrac.

Tuens (Le), ruiss. qui arrose Momy et se perd dans le Petit-Léès.

Trièze, arrond. de Pau. — Tese, x11° siècle (ch. de l'Ordre de Malte, Caubin). — Theesa, 1270 (cart. du château de Pau, n° 1). — Tessa, 1286 (ch. de Béarn, E. 267). — Tesza, 1301 (inscr. de Sainte-Foi de Morlàas). — Theese, 1376 (montre milit. f° 128). — Tezee, 1385; Teze, x11° s° (cens.). — Tessa, 1504 (not. de Garos). — Teza, 1544; Saint-Pierre de Theze, 1675 (réform. de Béarn, B. 649; 751). — Thèze était un archiprétré du dioc. de Lescar. — En 1385, il comprenait 41 feux. — Cette commune formait le ressort d'une notairie.

En 1790, le canton de Thèze renfermait les c<sup>nes</sup> du canton actuel, plus celles de Bougarber, Caubios-Loos, Sauvagnon et Uzein, du canton de Lescar, et le village de Riumayou (c<sup>ne</sup> de Fichous).

TRIBARBERNE, landes et bois, cos de Mauléon-Licharre et de Viodos.

Тноυ, f. c. de Jurançon. — Thoo, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 785, f. 105).

Thulling (La), ruiss. qui prend sa source à Bellocq, limite cette commune et celle de Lahontan et se jette près d'Abet dans le Gave de Pau.

Thux (Ls), ruiss. qui coule à la Bastide-Villefranche et se perd dans le lac Dumirail.

Tile, f. cº de Loubieng; mentionnée en 1385 (cens. fº 3).

Tillabé, éc. c<sup>\*\*</sup> d'Accous; c'était le lieu d'assemblée des jurats de la vallée d'Aspe. — Le Tillaber, xviii\* s\* (reg. des délibérations d'Accous).

Tiller, fief, coe de Ledeuix. — Tilh de Leduix, 1268 (not. d'Oloron, n° 3, f° 111). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — Le fief de Tillet, créé en 1375, relevait aussi de la vicomté de Béarn et ressort, au baill. d'Oloron.

Tils, f. c<sup>so</sup> de Lasserre. — Les Thils, 1675 (réform. de Béarn, B. 650, f° 62).

Tipina (Le), ruiss. qui coule à Bidarray et se perd dans la Nive.

Tirecaze, f. c. de Momas. — Trarcades, 1385 (cens. 6.48)

Tisnèns (LA), f. et fief, cae de Gélos. — La Tisnera, 1536 (réform. de Béarn, B. 709, fa 14). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Tiunon, fief, c. de Montagut. — Tiuroo, 1538; Saint-Martin de Tiuron, 1674 (réform. de Béarn, B. 671, f. 285; 855). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. To (LE), éc. c<sup>∞</sup> de Corbères-Abère-Domengeux. Tolospia, h. c<sup>∞</sup> de Camou-Mixe-Subast.

Tolou, f. c. de Gan; mentionnée en 1675 (réform. de Béarn, B. 677, f. 325).

Toner (Lz), ruiss. qui coule à Séméac-Blachon et se jette dans l'Arcis.

Tonninguènes, lande, cue de Charre.

Tortes (Le col de), cass de Béost-Bagès et des Eaux-Bonnes.

Tos (Les), éc. c<sup>10</sup> de Lucgarrier; mentionné en 1776 (terrier de Lucgarrier, E. 313, p. 53).

Tosco (LE), éc. c<sup>ne</sup> de Saint-Laurent-Bretagne.

Touberarbes, f. c. de Rontignon.

TOUCHET (LE), ruiss. qui arrose Asson et Arthez-d'Asson et se jette dans l'Ouzon.

Toulouse, nom d'une des tours de Sauveterre.

Toupierres (Les), mont. c\*\* d'Asson, sur la limite du départ. des Hautes-Pyrénées.

Toun d'Assat (La), fief, cae d'Assat; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 679, f°7), était vassal de la vicomté de Béarn.

Tour de France (La), fief, coo de Moriàas. — Turris, suo so (cart. de Moriàas, fo 5). — La Tor, 1385 (cens. fo 65). — La Tor de Fransa, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 791, fo 52). — La Too de França, 1645 (cens. de Moriàas, fo 205). — Ce fief relevait de la vicomté de Béarn.

Tourets (Les), éc. cºº de Coslédàa-Lube-Boast. Tournarie (La), f. cºº de Lasseube.

TOURNEBOUP, éc. cue de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f° 297).

TOURNECAPET, mie et fief, com de Salies, sur le Saleys.— Lo pont de Tornacapet, lo molü de Tornacapeg, 1535; le moulin de Tournecapeig, 1675 (réform. de Béarn, B. 684, 6 47; 705, 6 21h et 239).

B. 684, 1° 47; 705, 1° 214 et 239). Touronbaux, éc. c° de Lia-Mondrans.

Touron, f. c<sup>ue</sup> de Loubieng. — Lo Toron, 1540 (réform. de Béarn, B. 726, f. 88).

Touson, h. cae de la Bastide-Clairence.

TOUBRIEU (LE), ruiss. qui prend sa source à Araujuzon et se jette à Viellenave (c° de Navarrenx) dans le Harcilanne, après avoir arrosé la commune d'Araux.

TOURRUCOT DE PEY, landes, cae de Corbères-Abère-Domengeux. — Tourruquo de Pey, 1776 (terrier de Domengeux, E. 187).

Tourrugoles (LES), éc. c" de Lembeye.

Toutsoulet, mont. c\*\*\* de Bilhères, Escot et Sarrance.
Tout-y-croit, f. c\*\* de Gélos. — Domaine anobli le
4 septembre 1563 par Jeanne d'Albret en faveur
d'Arnaud de Cazaux, son médecin.

Tours, f. c<sup>ne</sup> de Gabaston. — Toyaa, 1385 (cens.  $f^{\circ}$  55).

Touxa, f. c<sup>ne</sup> de Viellenave (c<sup>on</sup> d'Arthez). — *Toyaa*, 1504 (not. de Garos).

Touvanor, h. c de Garos.

Touvanou, f. c. de Jurançon.

TRAILLÈRE (LE BOIS DE LA), Ches d'Accous et d'Aydius.

Transcuère (La), ruiss. qui prend sa source sur la c<sup>se</sup> de Garlin et se jette dans le Gros-Léès.

TREDGEU (LE), ruiss. qui arrose Sarpourenz et se perd dans le Gave de Pau.

TREMEILH, mont. c<sup>nes</sup> d'Arette et de Lanne. — Torrumie, 1703 (reg. d'Arette, BB. 1).

TRÉMOULET (LE), éc. ce de Baleix.

TRÉPRIG (LE), ruiss. qui arrose la cre de Sus et se jette dans le Lausset.

TRESARBRES, fief, c<sup>sa</sup> de Balansun; mentionné en 1538 (réform. de Béarn, B. 830). — Ce domaine, vassal de la vicomté de Béarn, comprenait 400 arpents, en 1538.

Trásarriu, éc. co de Gan.

Trescoic (LE), h. coo de l'Hôpital-d'Orion.

TRESCROUTS, mont. case d'Asson et de Lestelle; mentionnée en 1281 (réform. de Béarn, B. 674, f 332).

Treslay, fief, c<sup>ne</sup> de Dognen; mentionné en 1385 (cens. f° 32). — Ambiela alias Treslay, 1548 (réform. de Béarn, B. 760, f° 18). — Ce fief, vassal de la vicomté de Béarn, ressort. au baill. de Navarrenx.

TRESPOET (LA FORTAINE DE), c"e de Pau. — Il y avait à Bizanos, près de cette fontaine, l'ostau de Trespoey, 1385 (cens. f° 56).

Terror (Le), place publique, c<sup>se</sup> de Louvie-Juzon; mentionnée en 1675 (réform. de Béarn, B. 656, f° 280).

TRESSERRE, h. c. de Monein; mentionné en 1385 (cens. f. 36). — Tres-Serra, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 789, f. 12). — En 1385, Tresserre ressort. au baill. de Monein et comprenait 28 seux.

Tary (LA), ruiss, qui coule à Ance et se jette dans le Vert.

TRILLE (LA), fief, c° de Mascaras-Haron. — La Trilha, 1538 (réform. de Béarn, B. 833).

TROIS-BONNETS (LES), f. c. de Bayonne.

Taois-Caoix (Las), pèlerinage, caes de Larrau et de Sainte-Engrace.

Trois-Rois (Le pic des), coe de Lescun, sur la frontière d'Espagne.

TROISSONAT, c<sup>20</sup> d'Anglet. — C'était le nom de la côte de l'Océan où fut ouverte l'embouchure de l'Adour dite le Boucau, le 28 octobre 1578 (ch. du chap. de Bayonne).

TROISVILLES, con de Tardets; ancien comté. — Tres-Bielles, v. 1475 (contrats d'Ohix, f° 21). TRONPE (LA), nom du lieu où se trouve la fontaine salée, à Salies.

Taos (Ls), ruiss. qui prend sa source à Livron et se jette dans le Gabas à Eslourenties-Darré, après avoir arrosé la c<sup>so</sup> d'Espoey.

TRONDE (LA), ruiss. qui arrose Livron et Espoey et se jette à Eslourenties-Darré dans le Gabas. —

La grabe de Trondee, v. 1540 (réform. de Béarn, B. 841, f. 8).

TROUBILE, f. com d'Osse. — Lo Trolh, 1385 (cens. f° 74).

TROU-GARIE, mont. care d'Accous et de Borce.

TROUIL, f. cae de Rontignon.

TROUILE, éc. coe de Castetner.

Thoule (Le), h. c<sup>20</sup> de Monein. — Lo Trolh, 1385 (cens. f<sup>2</sup> 36). — Le Trouith, alors annexe du hameau de Liza, comptait 26 feux et ressort. au baill. de Monein.

TROU-MADAME (LE), rocher, coe de Biarrits, sur le bord de la mer.

Troussecalliau, fief, coe d'Amorots-Succos, vassal du royaume de Navarre.

Tausafria (Ls), ruiss. qui coule à Urrugne et se jette dans l'Unxain.

TRUBESSÉ, chât. cº de Cabidos. — Trubesser, 1675 (réform. de Béarn, B. 669, fº 144).

Tauréo, f. cº de Navailles-Angos. — Truiou, 1385 (cens. fº 47).

Tuco, éc. c<sup>ne</sup> de Lalonquette.

Tuco, ec. c. de Lembeye. — Tuquo, 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f. 300). — Tucto, Tucquo, 1784 (terrier de Lembeye, E. 201).

Tuco (Lu), éc. cº de Monségur. — Le Tucau, 1675 (terrier de Monségur, E. 212).

Tucos (LES), éc. coe de Castillon (coe de Lembeye).

Tucoulers (Les), éc. c° de Bentayou-Séréé; mentionné en 1682 (réform. de Béarn, B. 648, f° 138).

Tucquer, f. c. de Pau.

Tulkens (La), f. c. d'Abitain. — La Toulere, 1537 (ch. de Béarn, E. 426).

Tume (Le pas de la), dans les montagnes de la c<sup>ee</sup> de Laruns.

Tuna (Ls), ruiss, qui sépare Garindein et Mauléon et se jette dans le Saison.

Tuque (LA), redoute, coe de Garris.

Tuquar, h. c de Castetnau-Camblong.

Tuquer (LE), bois, cod 'Aressy.

Tuquers (Les), éc. coe de Samsons-Lion.

Tunoco de Naudy (LE), éc. co de Beleix.

Tunox, f. c. d'Espoey. — Toron, 1385 (cens. f. 51).

Tunon (LE), éc. c de Meillon.

Tunon (Lz), éc. c de Momas.

Basses-Pyrénées.

Turon (Lx), éc. c<sup>so</sup> de Poey (c<sup>so</sup> d'Oloron-Sainte-Marie-Est).

Turon (Le), fief, c<sup>m</sup> d'Andrein. — La maison noble du Touron, 1728 (dénombr. d'Andrein, E. 17).

TUROR D'ANDREU (LE), f. coo d'Arthez.

Turon d'Arradet (LE), bois, cre de Lanneplès. — Le Toron Darradet, 1675 (réform. de Béarn, B. 667, f° 131).

Turor D'Austre (Le), lande, c<sup>se</sup> de Puyòo; mentionnée en 1675 (réform. de Béarn, B. 667, f° 75).

Turon de Bourdé (Le), éc. c. d'Arthez.

Turon de Cassabre (Le), landes et bois, c'e de Lagor; mentionnés en 1328 (réform. de Béarn, B. 669, f° 322).

TURON DE CASTÉRA (LE), lande, c° de Baigts. — Le Touron de Castéra, 1675 (réform. de Béarn, B. 665, f° 357).

Turon de Garus (Lz), lande, cºº de Puydo; mentionnée en 1675 (réform. de Béarn, B. 667, f° 75).

Turon de Heugur (Le), lande, con de la Bastide-Monréjau; mentionnée en 1495 (réform. de Béarn, B. 669, l'229).

TURON DE HOURCO (LE), éc. cod d'Orion. — Le Touron de Hource, 1691 (ch. d'Orion, E. 352).

Turon DE LABADER (LE), éc. cod de Denguin.

Tunon de las Costes (Le), éc. c. de Méritein.

TURON DE MILLOT (LE), éc. c.º de Montfort. — Le Touron de Millot, 1779 (terrier de Montfort, E. 337).

Turon de Moncaussie (Ls), lande, coe de Lagor; mentionnée en 1328 (réform. de Béarn, B. 669, f. 322).

Tunon de Mouner (Le), éc. c. de Lestelle.

Turor de Pérau (Ls), co de la Bastide-Monréjau.

Tunon des Maunes (Ls), redoute, c° d'Arthez. — Le Touron des Moures, 1777 (terrier d'Arthez, E. 249).

Tunos des Maures (Le), redoute, c° de Lay-Lamidou.
Tunos des Sournoulles (Le), lande, c° de la BastideMonréjau; mentionnée en 1495 (réform. de Béarn,
B. 669, ſ 229).

Turos du Bouries (Le), éc. cae de Cescru.

Tunon Du GRICGT (LE), éc. c. d'Oràas.

Tunos du Pastouret (LE), éc. c.º de la Bastide-Monréjau.

Turon-Mirt-Novevá (Ls), lande, com d'Espiute; elle contenait 370 arpents en 1691.

TUBORRET DE LAS MOULÈRES (LE), éc. co de Gescau.

Turonners (Les), lande, c<sup>es</sup> de la Bastide-Monréjau.

TURONNETS (LES), Made, C" de la Daside-Modrejau

Turons (LES), éc. cne de Castillon (cen d'Arthez).

Tunons (Les), éc. c. d'Eslourenties-Dabant. — Lous Tourréos, 1675 (réform. de Béarn, B. 650, f° 40).

Tunons (Lzs), éc. che de Lespielle-Germenaud-Lannegrasse.

Tunons (Lus), éc. cas de Livron.

Tunons (Las), éc. cº de Lucgarrier.

Tunors (Las), fief, maison à Pau; ce fief, créé en 1609, relevait de la vicomté de Béarn.

Tunons (Les), lande, car d'Orion. — Lous Tourons, 1691 (ch. d'Orion, E. 352). — Cette lands contenait alors 100 arpents.

TUROUQUET (LB), éc. cº de Luccarré.

TUBRECOLLE (LA), éc. cae de Baleix. — La Turequolle, 1769 (terrier de Baleix, E. 184).

Tursan (LE), pays compris aujourd'hui en grande partie dans le département des Landes. Les cos de Pour-

singues-Boucoue, de Boueith-Boueitho-Lasque et de Pouliacq sont les seules localités du département des Basses-Pyrénées appartenant au Tursan. — Civitas Aturrensium (Notice des provinces). — Le Tursan tirait son nom de l'Adour (Aturris).

Tunulmos, éc. c° de Lembeye; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f° 330).

Tustulant, f. c. de Chéraule. — Tustolar, v. 1480 (contrats d'Ohix, f. 89).

Turunu, mont. com d'Aincille et d'Estérençuby.

Turunu, mont. ca de Lécumberry.

U

Uсная, h. c<sup>-</sup> de Monein. — Uxar, 1385 (cens. f<sup>o</sup> 36). — La marque d'Uxa, 1441 (not. d'Oloron, n<sup>o</sup> 3, f<sup>o</sup> 115). — La marcqua de Huxa, 1548 (réform. de Béarn, B. 759). — Uchàa ressort. au baill. de Monein et comprenait 39 feux.

UDAPET, mont. cod de Borce.

Udole, f. c. de Chéraute. — La borde de Udolla, 1496 (contrats d'Ohix, f. 17).

Upox, f. c<sup>re</sup> de Barcus; mentionnée en 1479 (contrats d'Ohix, f° 82).

UGANGE, h. c\*\* de Saint-Jean-Pied-de-Port. — Gange, 1736 (reg. des baux du chap. de Bayonne).

Ugançan, h. c. d'Ossès. — Ugarçanne, 1513 (ch. de Pampelune). — Hospital de Uharzan, 1621 (Martin Biscay).

UGABB, lande, c<sup>20</sup> de Maslacq. — En 1752, elle appartenait aux communes de Loubieng et de Sauvelade et contenait 30 arpents.

Ueanné (L'), ruiss. qui coule à Estérençuby et se jette dans la Nive de Béhèrobie.

Ucanas (L'), ruiss, qui arrose la cos de Larrau et se perd dans la rivière de Larrau.

UGART, île dans le Gave d'Oloron, c° de Navarrenx; mentionnée en 1538 (réform. de Béarn, B. 820). Uenoux, éc. c° de Denguin.

UBABIA (L'), ruiss. qui prend sa source sur la commune d'Arbonne et se jette dans la mer à Bidart.

UBAÎTXA (L') ou RIVIÈRE DE SAINTE-ENGRACE, prend sa source dans la commune de Sainte-Engrace et va se jeter dans le Saison, après avoir traversé Licq-Atherey.

Unaitas (L'), ruiss, qui coule à Pagolle et se perd dans le ruisseau de Pagolle.

UMAITZ-ÇUBY (L'), ruiss. qui prend sa source à Jatxou et se perd dans l'Estang, après avoir arrosé la c° de Villefranque.

Unapanean (L'), ruiss, qui coule sur la con de Sainte-Engrace et se jette dans le Manchola.

Unalde, fief, coe d'Ibarrolle; vassal du royaume de Navarre.

Unales (L'), ruiss, qui arrose Labets-Biscay et se mèle à la Bidouse.

Unalde (L'), ruiss. qui traverse les c<sup>nes</sup> de Suhescun et d'Irissarry et se jette dans l'Oyhanbandy.

Unanqui (L'), ruiss. qui arrose la c™ de Saint-Michel et se jette dans l'Orion.

Unanatia (L'), ruiss, qui coule à Iholdy et se perd dans l'Oxarty.

UBART, f. c. de Barcus; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

Unart-Cizz, con de Saint-Jeon-Pied-de-Port. — Uhart.

1193 (cart. de Bayonne, f' 19). — Huart, 1513
(ch. de Pampelune). — Uharte, 1621 (Martin Biscay). — La cure d'Uhart-Cize était à la présentation de l'abbaye de Roncevaux. — Le nom d'Uhart-Cize est donné à cette commune, située dans le pays de Cize, pour la distinguer de celle d'Uhart-Mixe (con de Saint-Palais), placée dans le pays de Mixe.

Unanté (L'), ruiss. qui prend sa source dans la c<sup>ee</sup> de Hélette, arrose Irissarry et se jette dans le Lacca.

Unantéa (L'), ruiss, qui coule à Ayherre et se perd dans la Joyeuse.

UHART-JUSON, fief, c<sup>ne</sup> d'Aïcirits; vassal du royaume de Navarre.

UHART-MIXE, c<sup>om</sup> de Saint-Palais. — Ufart, xu<sup>o</sup> s<sup>o</sup> (cartde Sordes, p. 23). — Huart, 1384 (coll. Duch. vol. CX, f<sup>o</sup> 86). — Uhart-Juson en Newarre, 1599 (ch. de la Chambre des Comptes, B. 3264). — Uharte-Juson, Uhart-Juson, 1621 (Martin Biscay). — Le nom d'Uhart-Miss sert à distinguer estie commune de celle d'Uhart-Cize (voy. ce mot).

Unati (L'), ruiss, qui coule à Ascain et se jette dans la Nivelle.

170745

اجريب .

- 'E

- 2 :

1.1.

F 85

Ullerine (L'), ruiss, qui sort des landes du Pont-Long sur le territoire de Pau, traverse les c<sup>nos</sup> de Lons, Lescar, Poey (c<sup>on</sup> de Lescar), et se réunit à l'Aiguelongue pour former le Loussy. — La Ulheda, 1367 (cart. d'Ossau, f' 388). — L'aygue et grave aperade la Ulhade, 1440 (contrats de Carresse, f' 149).

Unduzen, fief, cos de Haux. — Undurain d'Aux, xvii° s° (ch. d'Arthez-Lassalle). — Ce fief relevait de la vicomté de Soule.

Undurent, vill. c<sup>no</sup> d'Espès; ancienne commune réunie à Espès le 10 janvier 1842. — Andurent, 1382 (contrats de Luntz, f° 82). — Undurent, 1455 (coll. Duch. vol. CXIV, f° 43).

Unxain (L'), ruiss, qui arrose Urrugne et se jette dans la baie de Saint-Jean-de-Luz.

Uncharala (L'), ruiss, qui coule à Cambo et se perd dans le Laresta.

Uncullo (LE col D'), cos d'Ossès et de Saint-Étiennede-Baïgorry.

Unchunay (Le col. b'), e e de Bidarray et de Macaye.

— Hoursuray, 1675 (réform. d'Ossès, B. 687, f'o).

Uncuir, con de Bayonne-Nord-Est. — Auricoctus, Orquuit, 1186; Sanctus-Stephanus de Auricocta, x11° s°; Orcuit, 1233 (cart. de Bayonne, for 8, 16 et 28). — Le Laurier, 1793. — On dit en basque Urkéta. — L'église d'Urcuit dépendait de l'abbaye de Lahonce.

UBCULO (LA TOUR B'), mont. coe de Saint-Michel, sur la frontière d'Espagne.

Unculu, mont. co de Lécumberry.

Uncuent, h. c° de Hasparren. — Saint-Joseph d'Urcuraye, 1662 (collations du dioc. de Bayonne). — Le ruisseau d'Urcuray prend sa source à Hasparren et se jette à Cambo dans la Nive.

Unbaca (L'), ruiss. qui coule à Issor et se jette dans le Lourdios.

Undains, chât. c<sup>so</sup> de Bassussarry. — Urdaidz, 1255 (cart. de Bayonne, f<sup>o</sup> 37). — Urdainz, 1402 (ch. de Navarre, E. 459). — Ourdains, 1739 (pouillé de Bayonne).

Undamendy, mont. cos d'iholdy, d'irissarry et de Suhescun.

URDANDRY, mont. c" d'Ossès.

Undatté (Le pout d'), co de Sainte-Engrace, sur la frontière d'Espagne.

Uanis, c<sup>es</sup> d'Arthes; mentionné en 1220 (ch. de l'Ordre de Malte). — *Urdess*, 1286 (ch. de Béarn, E. 267). — *Urdeix*, 1376 (montre milit. l' 30). — Ancienne dépendance de la commanderie de Malte de Caubin et Morlàas. — En 1385, Urdès comprenait 25 feux et ressort. au baill. de Pau.

Undos, c. d'Accous. — Forum Ligneum (Itin. d'Antonin). — Saincte-Magdaleine d'Urdos, 1615 (insin. du dioc. d'Oloron). — En 1385, Urdos comptait 11 feux et ressort. au baill. d'Aspe.

Unnos, h. c. de Saint-Étienne-de-Baïgorry. — Urdos de la Bastida, 1513 (ch. de Pampelune). — Urdoz, 1621 (Martin Biscay). — Le ruisseau d'Urdos coule à Saint-Étienne-de-Baïgorry et se perd dans le ruisseau de la Bastide.

Undossunz, mont. cod de Saint-Michel, sur la frontière d'Espagne.

Uappel, c<sup>ea</sup> de Saint-Étienne-de-Baïgorry; vill. distrait de la commune des Aldudes et érigé en commune le 15 février 1862.

Unesty, mont. c \*\* d'Espelette et d'Itsatsou.

Uвеатха (L'), ruiss. qui coule à Urcuit et se jette dans l'Ardanavie.

Useos, h. détruit, cº de Moumour.—Lo loc d'Urgous, 1468 (not. d'Oloron, n° 4, ſ° 145).

Uncount, h. c. de Saint-Pée-sur-Nivelle.

Unnanda (L'), ruiss, qui prend sa source à Hasparren, traverse Mouguerre et se jette dans l'Ardanavie.

Unnanna (L'), ruiss. qui arrose Larrau et se joint à la rivière de Larrau.

Uni (L'), ruiss, qui arrose la c° de Sare et se jette dans le Harane.

Union, grotte, cºs de Sare.

Unisks, montagne, c<sup>us</sup> des Aldudes, sur la frontière d'Espagne.

Unisty, redoute, coe d'Ainhoue.

Uniternaté (L'), ruiss. qui sépare Irissarry et Subescun et se jette dans l'Uhaide.

Unio (L'), ruiss, qui a sa source à Espelette et se perd dans le Halçabala, en arrosant Souraïde.

Unna (L'), ruiss, qui prend sa source à Ainhoue et se jette dans la Nivelle à Saint-Pée-sur-Nivelle.

Unnerdy, h. détruit, c° d'Anglet. — Urmendie, 1935; Urmendia, xiii° s° (cart. de Bayonne, f° 12 et 26).

Unonta (L'), ruiss. qui limite les c<sup>ses</sup> de Jatxou et de Villefranque et se jette à Mouguerre dans l'Urhandia.

Uaost, cºº de Morlàas. — En 1385, Urost comprenait 4 feux et ressort, au baill, de Pau.

Unaucaono, f. c\*\* d'Aussurucq; mentionnée en 1520 (cout. de Soule).

Unaugre, con de Saint-Jean-de-Luz. — Sanctus-Vincentius de Urruina, v. 1140; villa Urruingia, xii\* s\*;
Orroina, 1235 (cart. de Bayonne, for 8 et 29). —
Urruyne, 1342 (rôles gascons). — Urruinhe, 1511
(coll. Duch. vol. CV, for 287). — Urruinhe, 1519

(arch. de l'Empire, J. 867, n° 10). — *Urruigne*, 1552 (ch. de Labourd, E. 426).

En 1790, Urrugne fut le chef-lieu d'un canton dépendant du district d'Ustarits et composé des communes de Biriatou, d'Hendaye et d'Urrugne.

Unnunn, chapelle, cne de Bidart.

URRUTIALDE, h. c. de Saint-Jean-le-Vieux; anc. commune qui avait pour annexe Harriette. — Sanctus-Johannes d'Urrutie, 1335 (ch. du chap. de Bayonne). — Yrrutia, Urrutia, 1621 (Martin Biscay).

Universities and first d'Irissarry. — Urrusy, 1757 (collations du dioc. de Bayonne).

Unsurigoity, fief, c° de Lichans-Sunhar; mentionné en 1455 (coll. Duch. vol. CXIV, f° 43). — Rutigoyti, xvii° s° (reg. de la cour de Licharre). — Ce fief était vassal de la vicomté de Soule.

URRUTY, éc. co de Hélette.

UBRUTT (L'), ruiss. qui arrose Ahaxe-Alciette-Bascassen et se jette dans le Laurhiber.

Unautr (L'), ruiss, qui coule à Mendionde et se perd dans l'Oyharçabal. — Il y avait, en 1764, une prébende d'Urruty dans l'église de Mendionde (collations du dioc. de Bayonne).

Ussuya, mont. cos de Hasparren et de Macaye.

Unt, con de la Bastide-Clairence. — Aurt, 1193 (cart. de Bayonne, f' 18). — Hurt, 1243 (ch. de la Camara de Comptos). — Aourt, xiii s' (coll. Duch. vol. CXIV, f' 35). — Beata Maria d'Urt, 1686 (collations du dioc. de Bayonne). — Liberté, 1793. — La seigneurie d'Urt faisait partie du duché de Gramont.

Untiaguz (Le col d'), c<sup>re</sup> des Aldudes, sur la frontière d'Espagne.

Untusis, chât. cºº de Mendionde; mentionné en 1450 (ch. de Navarre, E. 426).

Untubia, chât. c°° d'Urrugne; ancienne vicomté. — Urtubia, x11° s°; Urtebie, 1233; Urtebia, 1235 (cart. de Bayonne, f°° 9, 12 et 28). — Urthuby, 1341 (rôles gascons). — Urthubie, 1519 (arch. de l'Empire, J. 867, n° 10).

Unumendy (La croix d'), pèlerinage, coe d'Ascain.

Unutionno (L'), ruiss. qui coule à Sainte-Engrace et se jette dans le Manchola.

Usclade (L'), lande, coo de Narp.

Usclades (Les), éc. cº de Gasteiner.

Usclat (LE BOIS DE L'), cne d'Aydius.

Usquain, vill. c° de Tabaille; anc. commune réunie à Tabaille le 18 avril 1842. — Usquen, xii siècle (cart. de Sordes, p. 27). — Usquenh, 1385 (cens.). — Usqueinh, 1399 (contrats de Gots, f 13). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Usquain comptait 12 feux

avec ses annexes, Campagne et Mongaston, et ressort. au baill. de Sauveterre.

Ussau, vill. c<sup>se</sup> de Tadousse; ancienne commune. — Ossau, xm<sup>e</sup> s<sup>e</sup> (fors de Béarn, p. 204). — Ossau en Vic-Bilh, 1538 (réform. de Béarn, B. 833). — La baronnie d'Ussau, créée en 1671, relevait de la vicomté de Béarn.

Ustanits, arrond. de Bayonne. — Sanctus-Vincentius de Ustariz, 1186; Ustaridz, 1194 (cart. de Bayonne, f° 32 et 35). — Ustaritz, 1322 (rôles gascons). — Marat-sur-Nive, 1793. — Ustarits était le chef-lieu du baill. de Labourd.

En 1790, Ustarits fut le chef-lieu d'un district composé des cantons de Bardos, Biarrits, Cambo, Espelette, Hasparren, Macaye, Mouguerre, Sare, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle, Urrugne, Ustarits, et de la ville de Bayenne.—Le canton d'Ustarits comprenait alors les communes d'Arbonne. Jatxou, Ustarits et Villefranque.

Ustanola (L'), ruiss, qui coule à Lécumberry et se jette dans le Laurhibar.

Usranteur, mine de fer, coe de Saint-Étienne-de-Baigorry.

Uréia (La sois D'), coe de Sainte-Engrace.

UTHALATIA (L'), ruiss. qui arrose Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut et se jette dans l'Aphourra.

Uтнивсосотça (L'), ruiss. qui coule à Larrau et se jette dans le Hurbelça.

UTHURÉCERTIE, mont. cºº de Larrau, sur la frontière d'Espagne.

Uтнивоприята (Le col b'), c<sup>ne</sup> de Lerrau, sur la frontière d'Espagne.

UTHUERY-HANDY (L'), ruiss. qui coule à Subescun et se perd dans l'Uhaide.

UTILIT, h. c° de Larceveau. — Uxiat, 1227 (Gall. christ. instrum. Bayonne, n° 5). — La Magdelene de l'espitau d'Utsiat, 1441 (not. de la Bastide-Villefranche, n° 1, f° 35). — Uxat, 1488 (not. de Pau, n° 3, f° 21). — Uciat, 1513 (ch. de Pampelune). — Utziate, 1621 (Martin Biscay). — Ancien prieuré dont le titulaire siégeait aux États de Navarre.

Uzan, c<sup>so</sup> d'Arzaoq; mentionné au x<sup>e</sup> s<sup>e</sup> (Marca, Histde Béarn, p. 267). — Usan, 1409 (ch. de Béarn, E. 2620). — Sonte-Quiterie d'Usan, 1487 (not de Larreule, n° 2, f° 15). — Usaan, 1505 (not de Garos). — En 1385, Uzan ressort, au haifl. de Pau et comprenait 23 feux.

Uzan (L'), ruiss. qui prend sa source dans les landes du Pont-Long, traverse le territoire des c<sup>nes</sup> de Pau, Lons, Lescar, Poey (c<sup>ne</sup> de Lescar), Denguin, Beyrie (c<sup>ne</sup> de Lescar), Bougarber, Viellenave (c<sup>ne</sup> d'Arthez), Mazeroles, Larreule, et se jette à Uzan dans le Luy-de-Béarn. — Usan, 1 1/24; Usanh, 1 1/91 (cart. d'Ossau, fo 97 et 355).

Uzein, c<sup>m</sup> de Lescar. — Usenh, 1385 (cens.). — A cette époque, Uzein comprenait 15 feux et ressort. au baill. de Pau.

Uzzazz (L'), ruiss. qui prend naissance à Ger, sort du département, y rentre à Montaner et se jette dans le Lys près de Caixon (départ. des Hautes-Pyrénées). - L'aiga aperada Usarte, 1429 (cens. de Bigorre, f° 210).

Uzos, coa de Pau-Ouest. — Uzoss, 1286 (ch. de Béarn, E. 267). — Uzos, xiii siècle (fors de Béarn, p. 25). — Uzos, 1536; Uzose, 1675 (réform. de Béarn, B. 655, f 62; 709, f 43). — En 1385, Uzos ressort. au baill. de Pau et comprenait 12 feux.

V

VALCARLOS (LE CHEMIN DU), dans la c<sup>ac</sup> de Lasse. — Ce nom vient de la vallée espagnole dite *le Valcarlos*, où mêne ce chemin.

VAL-DEXTRE (LE), vallée, con de Tardets; subdivision du pays de Soule qui comprend Alçay, Alçabéhéty, Alos, Arhan, Camou, Charritte-de-Haut, Cihigue, Lacarry et Sunharette.

Valertin (Le), ruiss, qui prend sa source au pied de la montagne de Louesque, arrose la c<sup>no</sup> des Eaux-Bonnes et se jette à Laruns dans le Gave d'Ossau.

— Lo Balandrii, 1443 (reg. de la Cour Majour, B. 1, f° 123). — Lo Balantii, 1538 (réform. de Béarn, B. 842). — La Balantin, 1727 (dénombr. d'Espalungue, E. 28).

VALENTIN (LE MOULIN DE), coe d'Anglet.

VALERTZ, lande, c'es d'Arrien, Espéchède, Gerderest et Sedzère; mentionnée en 1400 (réform. de Béarn, B. 757, f° 11).

Val-Strester (Le), vallée, c° de Tardets; subdiv. du pays de Soule qui comprend Abense-de-Haut, Atherey, Etchebar, Haux, Laguinge, Lichans, Licq, Montory, Restoue, Sibas, Sunhar, Tardets et Troisvilles.

Vauzé, vill. c"e de Bassillon; ancienne commune. —
Bausse, Bauser, 1538; Beauzé, 1675; Vauzer,
1682 (réform. de Béarn, B. 648, f 233; 654,
f 243; 826; 833). — Vauser, 1768 (dénombr. de
Candau, E. 24). — Il y avait une abhaye laïque
vassale de la vicomté de Béarn. — La baronnie
de Vauzé, créée en 1641, relevait de la vicomté de
Béarn et comprenait Peyrelongue-Abos et Vauzé.

VERBIELLE (LE BOIS DE). - Voy. BERVIELLE.

VERDETS, c<sup>om</sup> d'Oloron-Sainte-Marie-Est. — Berdes, x° s° (cart. de l'abb. de Lucq). — Berdez, x1° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 269 et 272). — Bardez, x11° s° (coll. Duch. vol. CXIV, f° 80). — Berdegs, 1385 (cens.). — Sent-Johan de Berdetz, 1422 (not. de Lucq). — La paroisse était annexe de Saint-Martin-de-Poey. — En 1385, Verdets comprenait 17 feux et ressort. au baill. d'Oloron.

Verez (Le moulin du), coe de Castagnède.

VERT (LE), riv. qui se forme à Aramits par la réunion du Vert d'Arette et du Vert de Barlanès et se jette dans le Gave d'Oloron à Moumour, après avoir arrosé Ance, Féas et Oloron-Sainte-Marie; mentionnée en 1322 (ch. de Joshaig, E. 360). — Lo Bert, 1468 (not. d'Oloron, n° 4, f' 144).

VERT (LE CEÂTEAU DU), c<sup>no</sup> de Moumour; tire son nom de la rivière du Vert. — Lo cami qui va de pont de Bert (placé en face du château) entau pont de Xarrard, 1467 (not. d'Oloron, n° 4, f° 126).

VERT D'ARETTE (LE), ruiss. formé à Arette par la Chousse et le Soulayet; il se joint au Vert de Barlanès, à Aramits, pour former le Vert. — L'aiga de Laro, 1538; l'aigue aperade Larron, 1589 (réform. de Béarn, B. 808, f' 92; 824).

VERT DE BARLANÈS (LE), ruiss. qui descend des montagnes de Lanne et se réunit, à Aramits, au Vert d'Arette pour former le Vert.

Vésiau (La). — Cette dénomination s'applique à la réunion des trois communes de Cette-Eygun, d'Etsaut et d'Urdos pour l'exploitation des montagnes.

Viale (La), h. cae d'Arzacq.

VIALÉ (LE), h. co de Castétis.

VIALE (LE), h. coe de Vignes.

VIALER, c<sup>a</sup> de Garlin. — Lo Vieler de Tarnos, 1385 (cens. f° 58). — Vielaa, 1402 (cens.). — Lo Bialer, 1542; lo Vieler en Vic-Bilh, 1544; lo Vieller de Sanct-Johan-Podge, 1546; lo Vialer, 1554; le Vialer, 1675; Saint-Pierre du Vialer, 1682 (réform. de Béarn, B. 651, f° 327; 738; 750; 754). — En 1385, Vialer ressortissait au baill. de Lembeye et comprenait 13 feux.

VIALUQUERS, éc. cne de Pontacq.

VIANNE, fief, co de Vielleségure. — L'ostau et gentilesse de Biane, 1457 (not. de Castetner, fo 118). — Viane, 1675 (réform. de Béarn, B. 668, fo 182). — Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn. VIASSE (LA), lande, cº de Monségur. — La Biasse, 1675 (terrier de Monségur, E. 212).

VIBARON, fief, c<sup>50</sup> de Làa-Mondrans. — L'ostau de Bivaroo, 1385 (cens. f<sup>5</sup> 5). — Biberon, 1546 (réform. de Béarn, B. 754). — Bibaron, 1701 (dénombr. de Làa, E. 32), — Le fief de Vibaron, vassel de la vicomté de Béarn, ressort. au baill. de Larbaig.

Viceille (Le), pays, arrond. de Pau; borné au N. par le Tursan et l'Armagnac, à l'E. par la Bigorre et le Montanérès, au S. et à l'O. par le Béarn proprement dit, suivant une ligne qui passerait par Limendous, Espéchède, Ouillon, Higuères-Souve, Anos, Saint-Armou. Thèze et la limite des arrondissements de Pau et d'Orthez. - Vicus-Vetulus, x' s'; Bigvilium, x1º 8º (cart. de l'abb. de Suint-Pé). - Archidiaconatus de Bigbilh, 1101 (cart. de Lescar). - Bigbilius, 1170 (reg. de Barcelone, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 268, 324, 375 et 471). — Lo parsan de Vic-Vielh, 1487 (reg. des Etablissements de Béarn). - Vic-Bielh, v. 1540; Viit-Bilh, 1542; Vic-Vil, 1547; Vig-Bilh, 1548 (réform. de Béarn, B. 738, 754, 758, 786). — L'archidiaconé de Vicbilh, dépendant de l'évèché de Lescar, comprenait les paroisses qui forment aujourd'hui le canton de Lembeye, moins Luc-Armau, Luccarré, Momy; le canton de Garlin, moins Boueilh-Boueilho-Lasque et Pouliacq; le canton de Morlàas, moins Estourenties-Dabant, Lespourcy, Lombia, Saubole, Serres-Castet, Urost; le canton de Thèze, moins Aubin et Bournos. - Lembeye était le chef-lieu de cet archidiaconé.

Vicnau, mia et fief, cas de Garlin, sur le Gabas; mentionné en 1674 (réforga de Béarn, B. 652, f° 228). — Le fief de Vicnau était vassal de la vicomté de Béarn.

Vidox, h. c<sup>ne</sup> de la Bastide-Clairence.

Vie-Blanque (La), lande, cºº de Bentayou-Sérée; mentionnée en 1682 (réform. de Béarn, B. 648, f° 152).

VIEGRANE, éc. c<sup>to</sup> de Denguin. — Viegranne, 1754 (terrier de Denguin, E. 308).

VIELEE-MORTE, h. détruit, c<sup>se</sup> de Lescar, près du Gave de Pau. — Lo parsaa de Vielhe-Morte, 1643 (cens. de Lescar, f° 105).

VIELLE (LA), ruiss. qui arrose Larreule et se jette dans le Luy-de-Béarn.

VIELLE (LA), vill. cne de Montaner.

VIELLE (LE MOULIN DE LA), coe de Montaut, sur la Mouscle; mentionné en 1580 (réform. de Béarn, B. 808, f° 18).

VIELLENAVE, com d'Arthes. — Biele-Nave, 1350 (not. de Pardies, n° 1). — Biele-Nabe, 1457 (cart. d'Ossau,

f° 231). — Vielenabe pres Cescau, 1538 (réform. de Béarn, B. 840). — En 1385, Viellenave ressort. au baill. de Pau et comprenait 6 feux.

VIELLENAVE, com de Bidache. — Villanueve, 1247; lo castet de Villanava, 1308 (coll. Duch. vol. CXIV, for 222 et 224).

VIELLERAVE, con de Navarrenx; mentionné au 1111 s' (Marca, Hist. de Béarn, p. 403). — Violenave, 1387; Sent-Per de Vielenave, 1411 (not. de Navarrenx). — Viellanave, v. 15/10; Vielanava, 1548 (réform. de Béarn, B. 760, fo 4; 799, fo 10). — Viellanava, 1620 (insin. du dioc. d'Oloron). — Il y avait une abbaye laïque vassale de la vicomté de Béarn. — En 1385, Viellenave ressort. au baill. de Navarrenx et comptait 22 feux. — La seigneurie de Viellenave faisait partie de la haronnie de Jasses.

VIELLENAVE, éc. c. de Mont (c. de Lagor). — Vielenave, Bielenave, 1771 (terrier de Mont).

VIELLENAVE, vill. c<sup>no</sup> de Taron; ancienne commune. — Viclenave de Sediragues, 1402 (cens.). — Vilanaba, 1542 (réform. de Béarn, B. 738, f° 96).

VIELLEPINTE, vill. C° de Pontiacq; ancienne commune réunie à Pontiacq le 25 juin 1842. — Villa-Picta, 1270 (cart. du chât. de Pau, n° 1). — Biela-Pinte, 1429 (cens. de Bigorre, f° 266). — Violapinta, 1549 (réform. de Béarn, B. 741). — Bielepinte, 1737 (dénombr. de Maure, E. 35). — En 1385, Viellepinte ressort. au baill. de Morlàas et comprenait 14 feux.

VIELLE-ROUEY (LA), bois, com de Lagor; meutionné en 1328 (réform. de Béarn, B. 669, fo 322).

VIELLESÉGURE, c° de Lagor. — La bastide de Viele-Segure, 1343 (not. de Pardies, n° 2). — Sent-Bertran de Viele-Segure, v. 1350 (not. de Lucq). — Bielesegure, 1391 (not. de Navarrenx). — Bielasegura, 1572 (réform. de Bearn, B. 769, f° 18). — En 1385, Vielleségure comprenait 56 feux et ressort. au baill. de Lagor et Pardies.

VIE-MALE, chemin dans la coo de Maseroles.

VIE-VIEONÈSE (LA), éc. c.ºº de Montestrucq; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 666, f° 289); tire son nom du chemin qui mène à Biron.

Vignal (LB), f. c de Gélos.

Vignasse (La), éc. c. de Baleix.

Vigrasse (La), éc. c<sup>20</sup> de Monségur; mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 649, f° 346).

Vignat, f. c<sup>ne</sup> de Jurançon. — *Binhat*, 1485 (not. de Pau, n° 1, f° 50).

Vienau, f. c. de Sévignac (c. d'Arudy). — Benhau, 1385 (cens. f. 71).

VIGNAU (LE), fief, cod d'Orther. - La domongedure deu

Vinhau, 1536 (réform. de Béarn, B. 806, f° 8).— Ce fief était vassal de la vicomté de Béarn.

Vignau (Le moulin du), c<sup>ee</sup> de Lescar; mentionné en 1643 (cens. de Lescar, f° 159).

Viene (LA), fief, c<sup>ne</sup> de Pardies (c<sup>e</sup> de Monein), à Pardières; mentionné en 1683 (réform. de Béarn, B. 671, f° 277), vassal de la vicomté de Béarn.

VIGRE (LA), mont. com de Laruns. VIGREATE, fief, com de Saucède. — Bignerte, 1385 (cens. 6° 24). — Ce fief, vassal de la vicomté de

Béarn, ressort. au baill. d'Oloron. Vieres, c° d'Arzacq. — Vinhes, 1385 (cens.). — Binhes, 1513 (not. de Garos). — En 1385, Vignes comptait 25 feux et ressort. au baill. de Pau.

Vienzs, éc. cº de Sault-de-Navailles.

Vignoles, h. c. de Denguin; ancienne commune. —
Binholes, 1286 (ch. de Béarn, E. 267). — Vinholes,
1385 (cens.). — A cette époque, Vignoles ressort.
au baill. de Pau. — La seigneurie de Vignoles faisait
partie de la baronnie de Denguin.

Vicoulas (LES), éc. c e de Bougarber.

VILEAU, f. coe de Lestelle.

VILLA-EUGÉNIE (LA), chât. impérial, coe de Biarrits, sur le bord de la mer.

VILLEFBARQUE, con d'Ustarits. — Ville-Francque, 1501; Villefranque en Labort, 1516 (ch. du chap. de Bayonne). — Sanctus-Bartholomeus de Villefranque, 1767 (collations du dioc. de Bayonne). — Tricolor, 1793.

VILLENEUVE, f. coo de Maslacq. — Grangia de Villanova,

1935 (réform. de Béarn, B. 864). — Ancienne dépendance de l'abbaye de Sauvelade.

Vionos, com de Mauléon. — Biodos, 1496 (contrats d'Ohix, f° 5). — Viodos-Abense-de-Bas, depuis la réunion d'Abense-de-Bas en 1842. — On dit en basque Bildoce.

VISCONDATIA, fief, coo d'Ossès; vassal du royaume de Navarre.

Viscondau (LE), c<sup>no</sup> d'Oloron-Sainte-Marie; emplacement de l'ancien château d'Oloron. — *Biscondau*, 1718 (dénombr. d'Oloron, E. 38).

Vispalie, fief, c° de Mont (c° de Lagor); mentionné en 1675 (réform. de Béarn, B. 671, f° 125); vassal de la vicomté de Béarn.

Visson, f. c<sup>ne</sup> de Montaut.

Vitau, fief, c° de Navarrenx; mentionné en 1714 (reg. des États de Béarn), vassal de la vicomté de Béarn.

Vivé (Le moulin du), c<sup>no</sup> de Lescar; tire son nom du vivier des évêques de Lescar auxquels il appartenait. — Lo molii deu Biver, 1385 (cens. f° 44). — Lo molii deu Biber, 1463 (cart. d'Ossau, f° 127). — Moly deu Bibee, 1538; lo molin deu Viber, 1539 (réform. de Béarn, B. 723; 847).

VIVEN, c° de Thèze. — Vivent, 1385 (cens. f° 47). — Biben, 1481 (not. de Larreule, n° 1, f° 4). — Bivent, 1535; Bibent, 1538 (réform. de Béarn, B. 704, f° 188; 831). — En 1385, Viven ressort. au baill. de Pau et comprenait 15 feux. — La baronnie de Viven, vassale de la vicomté de Béarn, renfermait Argelos, Auriac et Viven.

W

WEYMANN, chât. coe de Bayonne.

Y

YLOS, h. de la commune de Gan. — Ilos, 1358 (charte de Buzy, FF. 1). — Lo vic de Ylos, 1535 (réformation de Béarn, B. 701, f° 153). —

Ilos, vicq d'Oulous, 1753 (dénombrement de Rébénac, E. 41).

Yorka, mont. c<sup>nes</sup> d'Armendarits et de Méharin.

|   |  | · |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| , |  |   | - |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

## TABLE DES FORMES ANCIENNES.

## A

Aar. Ar. Abarhoe (L'). Barhous (La). Abbadie. Appatie (Bedous). Abbatbielles (Les). Batbielle (landes). Abedeille. Bedeille. Abence-Inferior. Abense-de-Bas. Abense prope Tardetz. Abense-de-Haut. Abenssa dejus Mauleon. Abense de Bas. Abera. Abere (Asson). • Aberoe. Arberoue (Le pays d'). Aberon. Labérou (Le). Abescat. Bescat. Abidos. Bidos. Abitehn; Abithen. Abitain. Aboos; Aboss; Abossium. Abos (Peyrelongue). Abossium; Abous. Abos (Monein). Achmora (Porte d'). Moines (Le col des). Acos. Accous. Aκουιτάνιος Ωκεανός (δ). Gascogne (Le golfe de). Acous. Accous. Acris-Montis (Castrum). Gramont. Ador. Adour (L'). Adsaut. Etsaut. Aespiis. Aspis. Aezparren. Hasparren. Affitaus (Los). Ahitaux (Les). Affittes; Afiites (les). Affittes (Les). Agarassi. Agaras. Agarence; Agarencum. Garenz. Agnès. Gourbères (Les). Agoees; Agoers; Agoes (les); Agoueix; Agoues. Agoès.

Basses-Pyrénées.

Agremont; Agremont. Gramont. Aguereinx; Aguerenx. Garenx. Aguerre. Daguerre. Aguoces. Agoès. Ahas. Aas. Ahaxa. Ahaxe. Ahasparne. Hasparren. Ahece. Ahetze (Ustarits). Ahedce. Ahetze (Ordiarp). Ahesparren. Hasparren. Ahetce. Ahetze (Ustarits). Ahetsa. Ahetze (Ordiarp). Aheze. Ahetze (Ustarits). Ahezparenne. Hasparren. Ahtxe. Ahaxe. Ahyerre. Ayherre. Aidie. Aydie. Aigabonne. Eaux-Bonnes (Les). Aigas-Cautes. Eaux-Chaudes (Les). Aignes (Los). Agnès (Les). Aignès. Gourbères (Les). Aignharp. Ainharp. Aignos. Agnos. Aigremont. Gramont. Aigues-Cauldes. Eaux-Chaudes (Les). Aiherre. Ayherre. Aincie. Aincy. Aincile. Aincille. Ainhisse. Ainhice. Ainhoe. Ainhoue. Ains. Anr. Ainza. Ainhice. Aïsus; Aisuus. Eysus. Ajarra. Ayherre. Alacehun; Alaschu; Alascun. Lescun (Accous).

Albere. Abère (Corbères).

Alberoa. Arberous (Le pays d'). Albertini (Domus). Lacommande. Albertinus. Aubertin. Albii. Aubin. Albinoridz. Alminorits. Alçueta. Alciette. Alçumbarrate. Sumberraute. Aldaus; Aldeos. Audaux (Navarreux). Aldigua. Aldiga. Alduide. Aldudes (Les). Alescar. Lescar (Pau). Algar. Auga. Alod. Lons. Alos. Loos (Canbios). Alpheanus. Adour (L'). Alsai; Alsay. Alcay. Alsiette; Alsuete. Alciette. Alsontarrac. Rol (Île de). Alsumberraute. Sumberraute. Alsuruku. Aussurucq. Alzueta. Alciette. Ambiela, Treslay, Ambielle. Ambille. Amendux; Amenduxs. Amendeui.r. Amichalgun. Amichalgue. Amire. Anire. Amixa. Mixe (Le pays de). Amorota; Amoros. Amorota. Anaux. Anhaux. Andongns; Andongs; Andonhs; Andoniæ; Andons. Andoins (Morlaas). Andoste. Andouste. Andoyns. Andoins (Castetnau-Camblong). Andoyns. Andoins (Morlàas). Andreinh; Andrenh. Andrein. Andriette. Andariette.

Andurenh. Undureia (Espès). Anée. Agnès. Anercastellum. Narcastet. An'eu. Anou. Angays. Angaŭ (Castetpugon). Angays. Angais (Clarac). Angladure ; Angladure (1'). Langladure. Angles. Anglet. Angos. Angous. Anguays. Angais (Clarac). Angulue. Anguelu. Angues. Anges. Anguos. Angous. Anguùs. Angus (Castillon). Anhanh. Aignan Anharp. Ainharp. Anhaus. Nhaux. Anhausse, Anhaux. Anhos. Agnos. Anhoue. Ainhous. Anhx. Anx. Anica: Aniza, Ainhice. Apoes, Lormand (Le). Anoge: Anoia, Anoue. Anois (Les). Lormand (Ls). Anolhaas: Anouillas. Anouillas. Anoya. Anoye. Ansa; Anse; Anssa; Ansse. Ance. Anthiis (Los); Antiis (los); Antins (les). Antin. Aoos. Dous. Aoss. Os. Aourt. Urt. Apara. Aphara. Apate; Apatospital. Aphat-Ospital. Apesberro; Apezberro. Aphezberro. Apha-Ospital. Aphat-Ospital. Aqua-Minor. Ayguemen. Aques. Agoès. Aquos. Accous. Aracho; Arachoo; Araco; Arago. Ara-Arambels. Harambels. Arambous (L'). Arambeaux. Aramburo. Haramboure. Aramburu. Harambure. Aramics: Aramits, Aramits, Aramoss; Aramos. Ramous. Aranco; Arancoey; Arancoin; Arancoeph. Arancou. Aranhon; Aranhoo. Aragnon. Aranquoen. Arancou. Aransa; Aransia; Aransse. Arance. Aransus; Aransusi. Arhansus (Iholdy).

Araspin. Araspy.

Araujuson. Araujuzon.

Araudz. Arunte.

Arans, Araux. Araus-Juson; Araus-Jusoo. Araigiazon. Araus-Susco; Araus-Susson. Araux. Arbaihe; Arbail; Arbaylbe. Arbailles (Les). Arbendaritz. Armendarits. Arberas; Arberatz; Arberas. Arbérats. Arberoa; Arberoa. Arberous (Le pays d'). Arbiuze (L'). Arbiuse (L'). Arboet. Arbouet. Arbore. Arberoue (Le pays d'). Arboti; Arbuet; Arbuete; Arbute. Arboust. Arbuus. Arbus (Bougarber). Arbus. Arbus (Lescar). Arcaldéa. Récaldéa. Arcangos; Archagos; Archangos. Arcangues. Archilous. Archilos. Arcii (L'); Arciis (l'). Arcis (L'). Ardaos; Ardoos. Ardos. Ardelii. Ardeilli. Ardengos. Ardengos. Areci. Aressy. Arnes, Ande. Arogla; Arogle. Réglé. Aressa. Aresey. Areta; Arete; Aretha. Arette. Areveseg. Reveset. Argalboo. Argagnon. Argangois; Argangos. Arcangues. Arganhoo; Arganion. Argagnon. Argiet. Arget. Arguanhoo. Argagnon. Aribalda. Rivehaute (Navarrenx). Aribeute, Ricchaute (Castétis). Aribe, Arripe. Aribera; Aribere. Arribere (L') (Lagor). Aricau. Arricau. Arien. Arrien (Morlans). Arigran (L'). Arrigran (L'). Ariis. Aris. Arimaioo. Riumayou. Arine. Larineq. Aris. Arrès. Arisson. Orisson (Saint-Michel). Ariu. Arrius. Ariu-Codec. Riu-Codée (Le). Ariu-Meda (L'). Riuméda (Le). Ariumonas. Arriumanous (L'). Ariupeyros. Riupeyrous. Ariuteca. Riuteque (Le). Ariutort. Ristort (Cardesce). Arive. Arrive.

Arivets (Los). Arribets (Les) (marais).

Armendaridz; Armendaritz; Armen-

dariz. Armendarite.

Armenhon; Armenhoo. Armaga Armenthiu; Armentiu. Armentia Arminorits. Alminorits. Armite (L'). Seint-Antoine (Osserain). Arnas. Arnos. Aron; Aroe. Arous. Aromas. Romas. Aromibau (L'); Aromiu (lo camii). Romiss (Le chemin). Aroquefort. Roquefort (Puyoo). Aroquiaga; Aroquiague. Roquiague. Aroses; Arosser. Arroads. Arostan, Rostan. Arosee. Arreeds. AIT. Ar. Arrasse (L'); Arrasse (l'). Arance (L').Arrac. Arracq. Arrac. Darracq. Arragnon (L'). Aragnon. Arraixiet. Rassiet. Arramoos: Arramos. Ramons. Arrancoeynh. Arancou. Arranegui. Arneguy. Arranhoo. Aragn Arrauds. Arunis. Arrauta. Arraute. Arrebenag. Rébénac. Arrebeseig. Reveset. Arrecii. Aresey. Arregatiu. Arregation. Arregle. Réglé. Arremos, Ramous Arreneguy. Arnéguy. Arresibourcq. Résiho Arressii. Aressy. Arretçu. Erretçu. Arrevenac. Rébénac. Arreverbille. Réberville. Arreveseg; Arreveseig; Arreveseg. Repeset. Arribagé. Arribager. Arribahauto; Arribalda; Arribalte. Rivehaute (Navarrenz). Arribarreyte. Rivareyte. Arribarroy. Arribarrouy. Arribau (L'). Castéra (Denguin). Arribau-Jusco. Arribaujuzon. Arribauta; Arribaute. Rivehante (Navarrenz). Arribaute. Rischaute (Castétia). Arribe, Arripe. Arribebes, Arribabes Arribero-Gave. Rivière-Gave. Arribere-Lagoenh. Rivière-Lagoin. Arriberes deus Gabes (Lous). Rivière-Gave.

Armendux, Amendeciz,

Arriberoy. Ribarrouy. Arricarda; Arricarde. Ricarde. Arricau-Viele. Arricau. Arrieta. Harriette. Arrimaior. Riumayou Arrimole. Arriumoulé. Arripeiroos. Rispoyrous. Arrischorc. Résihourcq. Arriu. Arrieu (Monein). Arriu. Arrius (Laruns). Arriugran. Arringrand (L'). Arringran. Hurquepeyre (Le). Arriu-Mayoo; Arriu-Mayor. Ris Arriumolee. Arriumoulé. Arriu-Monaxs. Arriuman Arriu-Peyroos; Arriu-Peyros. Rispey POME. Arriusecq. Arriousecq. Arrinteque. Riuteque (Le). Arriutort. Ristort (Le) (Laruns). Arrivous (L'). Arribous (L'). Arrocain. Roquain. Arrode. Arros (Nay). Arrode. Rode. Arrokiaga. Roquiague. Arromas; Arromas. Romas. Arromiu (Lo camii); Arromivau (lo cami). Romis (Le chemin). Arroquefort. Roquefort (Boueilh). Arroquefort. Roquehort. Arroqueinh; Arroquenh. Arr Arrosees; Arrosec. Arrosès. Arrosere. Arrousère. Arrosers. Arroses. Arrospide. Rospide. Arrossium. Arros (Nay). Arrostas: Arrostanh, Rosta Arroumiu (Chemin). Remin (Le chemin). Arroustan-Vielh. Rostan Arrouzès. Arrosès. Arrozere. Arrouzère Arroses. Arroses. Arrudii. Arrudy. Arrudy, Arudy. Arrue, Arue. Arrueta, Arraute. Areiis (Lo); Areis (l'). Areis (L'). Arsiset (L'). Arcis d'Arsaud (L'). Arsoritz; Arsoriz. Assorits. Arssis (L'). Arcis (L'). Arssoriz. Assorits. Artes; Artesium; Arthees; Arthes. Ar-Arthez-Deçà ; Arthez-Delà. Arthez-d'As-Arthiguelotan. Artiguelout

Arthigues. Artigues (montagne).

Arthits. Artix. Articqs (Les). Artics (Les). Artics; Artica. Artic. Artigaloba. Artiguele Artigalopta; Artigalotas; Artigelobtas. Artiguelouten. Artigues. Artigues (Castillon). Artigue-Bielhe. Artiguebielle. Artiguelobe. Artiguelowe. Artigueloptaa. Artigueloutae Artigues. Barthe (La) (Gonchez). Artite; Artitz; Artixe. Artix. Artizeta. Arcizette. Artoste. Arteuste. Aruaa. *Herrua*. Arudi. Arrudy. Arudi: Aruri. Arudu Arvide, Arbide. Aryoo. Arries (Monein). Arys. Aris. Arzet. Arget. Asap. Asasp. Ascaing. Ascain. Ascot. Escot. Asoste. Assouste. Aspa, Aspe (Vallée d'). Aspa-Luca, Accous. Aspea. Aspe (Vallés d'). Aspees. Espès (Salies). Aspes. Aspe ( Vallée d'). Aspes. Espés (Mauléou). Aspes (Lo molii). Espes (Le moulin d'). Aspesberro. Aphezberro. Aspoey. Espoey (Pontacq). Aspremont. Pyrénées (Les). Assad; Assag; Assal; Assatum. Assat. Asseres (Villa), Serres (Ascain). Asso: Assonium: Assoc. Asson. Assoste, Assouste. Assun. Asson. Ast. Aast. Asta. Aste. Astoos (Los); Astos (los). Astous (Les). Astos. Estos. Astons. Auston Ataes. Athas. Atagui. Athaguy. Atas. Athas. Aterey. Atherey. Athagui, Athaguy. Atos. Athos. Åτουρις (ό). Adour (L'). Atsaut; Atssaut. Etsaut. Aturrensium (Civitas). Tursan (Le). Aturris; Aturrus Tarbellicus; Aturus; Atyr. Adow (L'). Auberti; Aubertii; Auberty. Auber-

Aubii. Aubin. Aubii (Lo). Aubin (L'). Aubons; Auboos; Aubos. Aubous. Auby (L'). Aubin (L'). Aucagnes. Cagnez. Aucet (L'). Lausset (Le). Aucevielle. Aussevielle. Aucoz. Occos. Aucuruc. Aussurucq. Audaus. Audaux (Monein). Audaus. Audaux (Navarrenx). Audeyos. Audéjos. Audirac. Audiraca. Audor. Adour (L'). Audoz. Audios. Augaar. Auga. Augas. Augas (Castetbon). Augar. Auga. Augeu. Ogeu. Augua; Auguaa. Auga. Auguas. Augus (Les) (Sedze). Aulher. Aulet. Aulioo. Lion. Aulosa (L'); Aulose (l'); Aulose (l'). Aulouse (L'). Auriag. Auriac. Auricocta; Auricoctus. Urcuit. Aurin. Orin. Aprion. Orion Aurios. Aurions. Auronse (L'). Auronce (L'). Aurorenh. Oroignen. Aurt. Urt. Ausere (L'). Barade (La). Auser-Juson. Alcabehety. Auserucus. Aussurucq. Auso-Viele. Aussevielle. Ausii. Auzin. Aussabiela : Aussavielle, Aussavielle, Aussebat, Ostabat, Ausse-Forque. Ausschourque. Ausseruc. Aussurucq. Ausset-Suson. Alcay. Aussun, Ossue. Aussuruc. Aussu Austalop. Oustaloup. Austos. Austous. Autabiela. Autevielle. Autaribe; Autarribe; Autarrive en France. Autorrive. Autavielle; Autebiele; Autebielle; Authevielle. Autovielle. Avedele: Avedelha, Bedeille Avensa, Abense-de-Bas. Avera. Abère (Corbères). Averat. Abérat. Avero. Labérou (Le). Avidoos. Abidos.

Avitein; Aviteing; Avitenh. Abitain. Avitos, Abidos, Avos. Abos (Peyrelongue). Avarza. Euharce. Ayciri. Aitciry. Aydia. Aydie. Aygabere. Aiguebère (montagne). Aygua-longa; Aygue-lonca. Aiguelongue (L'). Aygues-Cautes. Eaux-Chaudes (Les). Aybarp. Ainharp. Avnciburu. Aincy. Aynharp. Ainharp. Avnhos. Arnos. Aynice. Ainhice. Aynziburu. Aincy Ayrie. Aydie. Ayxeriis. Aicirits. Ayza. Ahaicé. Azasp. Asasp. Azcarat; Azcarate. Ascarat (Saint-Étienne-de-Baïgorry). Azcavn, Ascain. Azme, Asme. Azumbarraute, Sumberraute.

## B

Bacarau; Bacarrau. Baccarrau. Bacessari. Bassussarry. Bachs. Baigts. Bacilhon; Bacilhoo. Bassillon. Badeg; Badegs. Badet. Badegs. Badeigt. Baese (La). Baise (La). Bag (La). Baig (La) (Lucq). Bag (La). Labat (Castillon). Bagbielhe. Batbielle (landes). Bag de Geup (La). Baig de Geup (La). Bag de Geus (La). Josbaig (Vallee de). Bagé (Le); Bagee. Bager (Le). Bagees. Bages. Bagès (Le). Saint-Christau (Lurbe). Bag-longue. Bailongue (La). Bag-Pregona (La); Bagpergonne; Bagpregone. Baigprégone. Bags. Baigts. Baies. Bagès. Baigbiella. Batbielle (landes). Baigs. Baigts. Baige-Gran. Hourquette de Baygran. Baigueir; Baiguer; Baigur. Baigorry. Baigx. Baigts. Bailleinx; Baillens. Baillenx. Baines. Béarn (Le). Baiona; Baione; Baïonne. Bayonne. Baïsa; Baise (la). Baïse (La).

Baits (La). Baig (La) (Lucq). Baits. Baigte. Balagué; Balagues. Balaguer. Balaichon; Balaischon; Balaisson. Balickon. Balandrii (Lo). Valentin (Le). Balanssun. Balansun. Balantin (Le). Valentin (Le). Balas. Baleix. Balasco; Balasquo. Balasque. Balechs; Baleixs. Baleix. Balembitz. Balambits. Balensu: Balensun, Balansun, Balentii (Lo). Valentin (Le). Bales; Balesie; Balestoos; Balex. Baloix. Baleychoun; Baleyson. Balichon. Baleyxs. Baleix. Balhencz; Balhenx; Balhenxs. Baillenx. Balirag. Balirac. Baliros; Balliros. Baliros. Balorn, Balour, Balzunze. Belsunce (Ayberre). Banavacum. Bénéjac. Baqua (La). Baque (La). -Barada (Moulia de). Baradat (Moulin de). Baran d'Urdios. Barain. Baratos. Barétous (Vallée de). Barbaa. Barban. Barbapodium. Larreule. Barber (Lo). Barbé. Barcelley. Brassalay. Barcoys; Barcuix; Barcuixs; Barcux; Barcuys. Barcus. Bardez. Verdets. Bardine. Pardies (Nay). Barelhes. Bareille. Barelhes. Bareilles (Arudy). Barelhes. Bareilles (Buzy). Barelhes (Las). Bareilles (Les). Barethous; Barétons; Baretoos. Barétous (Vallée de). Barhanecha; Barhaneche; Barhenica. Barnèche. Barhoa; Barhohe. Barhoue (La). Barinco. Barinque (la Bastide-Cézéracq). Barinco; Barincou; Barincquo; Barinquo. Barinque (Morlàns). Barkarrau. Baccarrau. Barkoche. Barcus. Baror, Balour, Barrehowa (La). Barhous (La). Barromeres. Baroumères. Barssun; Barsun. Barzun. Barta. Barthe (Navarrenx).

Bartas (Lo). Barthe (La), bois (Clarac). Barte. Barthe (Navarrenx). Barte. Barthet. Barte de Laros (La). Barthe (La) (Sainte-Suzanne). Barthe du Buisson (La). Buisson Barzunum. Barzun. Bas. Labatmale. Basadgle; Basagle. Basacle (Le). Bascas (Los); Bascle; Bascles; Basclois (les); Basclonia; Bescos. Basque ( Le pays). Basesp. Baseigt (Le). Baset (Lo); Basiet. Baziet. Basilbon; Basilboo. Bassillon. Bassa (La). Basse. Basse (Lu). Labasse (Baigts). Basse-Burie (La). Soule-Souverain. Basses (Las). Labasse (Guqueron). Bassessari; Bassessarri; Bassissari. Bassussarry. Bassgen : Bassgren. Ibassunia. Bassussarits. Bassussarry. Bastanees; Bastannes. Bastanès. Bastarros. Bastarous. Bastenes. Bastanès. Bastida (La). Bastide (La) (Saint-Étienne-de-Baïgorry). Bastida de Clarenca; Bastida de Clarencia; Bastida Nuova de Clarenza; Bastide (la): Bastide de Clarence (la); Bastide de Clérance; Bastide de Clérence. Bastide-Clairence (La). Bastide de Duffort. Duffort. Bastide de Montreyau (La). Bastide Monréjau (La). Bastide de Vielefranca (La). Bastide-Villefranche (La). Bastide-Monreyau (La). Pastide-Monréjau (La). Bastide vialer de Ceserac (La). Bastido-Gézéracq (La). Batalha; Batalhe. Bataille-Pure. Batalhes (L'ariu de). Bataillès (Le). Bathielhe; Bathilhe. Bathielle (landes). Batgran. Hourquette de Baygran. Batkaral. Baccarrau. Batrulague. Barthulague. Baudreixs; Baudres; Bandrexs; Bandrevs. Bandreix. Baurs. Baurs. Bausee; Bauser. Vauzé. Bauta. Baute. Baxardoo. Bachardo Baxilho. Bassillon. Bayees. Bagès. Bayer. Bager.

Baygourra. Baigura. Bayguer; Bayguerr. Baigorry (Vallée Bayona; Bayone. Bayonne. Baysa; Bayse (la); Bayze (La). Boise (La). Bazndgie. Basacie (Le). Bazcacen, Bascassan Beardum. Béarn (Le). Bearids. Biarrits. Bearnases; Bearnium; Bearnum. Béarn (Le). Bearridz; Bearrits; Bearriz; Bearriz. Biarrits. Beart. Béarn (Le). Beaugard. Saint-Péc-sur-Nivelle. Beaure. Baure. Beauzé. Vanzé. Recass. Recess. Recas. Bedat (Lo). Beudat. Redelbe, Badeille. Bedoos. Bedous. Bedos. Bidos. Bedose (La). Bidouse (La). Befasquen. Béhasque. Begarie. Béguerie. Begbedee. Betheder (Loubieng). Begbeder. Betbeder (Sainte-Suzanne). Begbielle. Batbielle (landes). Begloc. Bellocq (Salies). Begmau (L'arriu de). Beigmau (Le). Bégossères (Les). Bégoussère (La). Bégué. Béguer (Sauveterre). Bégué. Béguer (Sedze). Bégué (Le). Puseacou. Beguerie (La). Mongaston (Charre). Beguinos. Béguios. Behascan; Behasquen. Béhas jue. Behauce. Béquios. Behaun. Béhaune. Behorobie. Béhérobie (Vallée de). Beiarridz; Beiarriz. Biarrits. Beios. Béguios. Beitbeder. Réculus. Belai. Belay. Belcayre. Beucaire (Bordes). Belgunze. Belsunce (Ayherre). Belogarde. Bellegarde. Belhaudi. Belhaudy. Belhoscar. Beloscar (Aroue). Belioos (Los). Belliou. Belloc. Bellocq (Salies). Belluix. Belaix. Beloenhs; Beloin; Beloing. Beloins ( Les ). Belate. Beusts (Clarac). Beluixs. Behaix. Belzunce. Belsunce (Ayherre).

Benadit. Bénédit. Benarna. Lescar. Benarnenses. Béarn (Le). Benarnum; Benarnus, civitas Benarnensium. Lescar. Benauyes. Benauges. Bendaosse. Mendousse. Benearnum. Lescar. Benedict; Benediit. Benedit. Beneharnum, Lescar. Beneigac; Beneyac. Bénéjac. Beneyacq. Benejacq (Lagor). Benne (La). Labenne. Beno. Benou (Le) (Bielle). Bentaio; Bentanhou; Bentayon; Bentayoo. Bentayou. Beo; Beoo. Béon. Beorlegui. Behorleguy. Beost; Beosta; Beoste, Beuste (Clarac). Berat. Abera. Berauta: Beraute. Barraute. Beraute. Berraute (Mauléon). Berbiela; Berbielle. Bervielle. Berdegs; Berdes; Berdets; Berdez. Berduc. Roger. Bere. Abère (Corbères). Berte. Abère (Morlàas). Berenix; Berenxs. Bérenx (Salies). Bererencx; Bererens; Bererenxs. Bererenx. Bergebieil. Béribieilh. Bergoey; Bergoi. Bergouey. Bergous. Bergoue (Le). Bergoy; Bergui. Bergouey. Berhanexe. Barneche. Berho, Berro. Berindos. Brindos. Berlana. Berlane, Berlanes, Barlanès, Berlanne. Berlane. Bernadegs. Bernadet. Bernadets. Bernateix. Bernadetz. Bernadets. Bernateg. Bernatet. Bernateigts. Bernateix. Berne. Béarn (Le). Berne. Bernet (Le bois). Bernedet, Bernadets. Bernet Bernes. Bernetegs. Bernateix. Berns. Bers. Berraulte. Berraute (Mauléon). Berraute. Barraute. Berrerenzs. Bérérenz. Berroganh; Berroganhe. Berrogain. Bert (Lo). Vert (Le). Bertaco. Panecau.

Bert-Biele. Bervielle. Beryndes; Beryndos. Brindos. Bes (Le). Bees (Le). Besacorba; Besacourp. Besacour. Bescad. Bescat. Besecorp. Bésacour. Besiau (La). Abésiaux (Les). Besii. Bezing. Besii-Gran. Besingrand. Besin; Besinch. Bézing. Besingran. Bésingrand. Beskoitce. Briscous. Besla-Marela; Besle-Marelhe. Mareilles (Les).Besquat. Bescat. Bessiart. Baziart. Bessincq. Bezing. Betarram, Betharram. Betereta; Beterete. Betterette. Betloc. Bellocq (Salies). Betloc. Bellocq (Serres-Sainte-Marie). Beucayre. Beucaire (Bordes). Beucayre. Beucaire (Morlaus). Beuquayre. Beucaire (Bordes). Beusta. Beuste (Clarac). Beusta. Beuste (Orriule). Beygorri. Baigorry (Vallee de). Beygoyz. Béguios. Beygur. Baigorry (Vallee de). Beyos. Béguios. Beyre in Amixa; Beyria. Beyrie (Saint-Palais). Beyria. Beyrie (Lescar). Beyria (La). Labeyrie. Beyrice; Beyrics. Beyric (Lescar). Bezacour; Bezacourp. Bésacour. Bezii; Bezincq. Bezing. Bialer (Lo). Vialer. Biane. Vianne. Biar; Biara; Biard; Biarn; Biarnium: Biarnum. Béarn (Le). Biarriz. Biarrits. Bias. Béarn (Lc). Biasse (La). Viasse (La). Bibaron. Vibaron. Bibee (Lo). Vivé (Lc). Biben: Bibent, Viven. Biber (Lo). Vivé (L.). Biberon. Vibaron. Bidachune. Bidache. Bidalas; Bidalla. Bidala. Bidassoe; Bidassona (la); Bidassone. Bidassoa (La). Bidaxen, *Bidache*. Bidazona. Bidassoa (La). Biderein. Bidéren. Bidos. Abidos. Bidose (La); Bidoze (la). Bidouse (La).

Biela. Bielle. Biela-Pinte, Viellepinte. Bielasegura. Viellesegure. Riele Rielle Bielefranca; Bielefranque. Bastide-Villefranche (La). Bielenabe; Biele-Nave. Viellenave (Arthez ). Bielenave. Viellenave (Mont). Bielepinte. Viellepinte. Bielesegure. Vielleségure. Bielle d'Asson (La). Hermitage (L'). Bier. Bie. Biern; Bierne. Béarn (Le). Bigbilb (Archidiaconatus de); Bigbilius. Vicbilh (Le). Bignerte. Vignerte. Biguios. Beguios. Bigur, Baigorry (Vallée de). Bigvilium. Vicbilh (Le). Bii. By. Biiron. Biron. Biis (Los). By. Bilaa (Lo). Bilan (Le). Bildariz. Bildarraits. Bildoce. Viodos. Bileles. Bilhères (Laruns). Bilhera. Bilheres (Lagor). Bilheras. Bilhères (Laruns). Bilhere. Billère. Billaa (Lo). Bilan (Le). Billere. Bilhères (Laruns). Bimeinh. Bimein. Binhat. Vignat. Binhau. Vignau (Sévignac). Binhes. Vignes (Arsacq). Binholes. Vignoles. Biodos. Viodos. Biriato. Biriatou. Birieute. Bieuret. Biro: Biroo. Biron. Bisanos: Bisanoss. Bizanos. Biscay. Bisqueis. Biscaya. Biscay (Barcus). Biscondau. Viscondau (Le). Bisquey; Bisqueys. Bisqueis. Bissus. By. Bitalhet (Lo). Bitaillet. Bitengs; Bitenh. Abitain. Bius. Bious. Biusalheyt; Biussalheyt. Biussaillet. Bivaron. Vibaron. Bivent. Viven. Biver (Lo). Vivé (Le). Biys. By. Bisenos. Bizanos. Blaixoo; Blasxoo; Blaxon; Blaxoo; Blaysso; Blexoo. Blackon.

Boaast, Boast. Boatium (Civitas). Bayonne (?). Bocau (Lo). Boucau (Le) (l'Hôpitald'Orion ). Boeil. Boueilh. Boeilho. Boueilho. Boelb. Boeil. Boeso. Bouézon. Boet (Lo). Boust (Ls). Boeu-Mort. Boumourt. Boey (Lo). Louboey. Boeysoo; Boeso. Bouézon. Boffebent. Bouhaben (Cardesse). Bohaben. Bouhaben (Gan). Bohaben; Bohabent; Bohebent. Bowhaben (Loubieng). Bohe-bent. Bouhaben (Cardesse). Boilho. Boueilho. Boisdarros (Le). Bosdarros. Bois de la Comptesse (Le). Bois de la Comtesse (Le). Bola (Lou). Boala (Le) (Izeste). Bolh. Boeil. Bolhon; Bolhoo. Bouillon. Bolhunce. Olhonce. Bolmort; Bomort. Boumourt. Bonasont; Bonehont. Bonnesont (Abitain). Bonehont. Bonnefont (Loubieng). Bonehout. Bounehon. Boneseube. Bonneseube. Bonlieu (Le); Bon-Loc. Bonloc (Hasparren). Bonnehon. Bonnefont (Loubieng). Bonnesiannes. Bonnecia Bono-Loco (Ecclesia de). Benlec (Hasparren). Bonut; Bonuyt. Bonnut. Boosst. Boast. Boo-Loc. Bonloc (Araujuson). Boomort. Boumourt. Borc de Caubios (Lo). Beurg de Caubios (Le). Borc-Garbe; Bore-Garber. Bougarb Borc-Nau. Bourg-Newf (Le) (Monein). Bore-Nau, Bourg-Newf (Le) (Morlass). Borda (La), Laborde (Sainte-Gladie). Bordanaba. Bordena Bordas. Bordes (Lembeye). Bordellas, Bordères (landes). Borderas, Bordères (Clarac). Borderes-Dessus. Bourderes. Bordes de Somoloo (Las). Bordes d'Espoey (Les). Bordetas; Bordetes; Bordettes. Bourdettes. Bordiu (Lo). Bourdin (Jurançon).

Bordiu (Lo). Bourdiu (Lo) (Garlin).

Bordiu (Lo). Bourdis (Le) (Orin). Borgarber. Bougarber. Bories (Les). Bories (Les). Bornau. Bourg-Newf (Le) (Monein). Bornos. Bournos Borroma; Borrome (la). Bourromme (La). Borsa; Borse. Borce. Borteiry. Borthery. Bortouille (La). Bartouille (La). Borza. Borce. Bose d'Arros (Lo); Boseq d'Arros (lo). Boodarros. Bosom, Bouzo Bosquet (Lo). Lormand (La). Bouesou. Bouezoe Bouhebent. Bouhaben (Loubieng). Boumort. Boumourt. Bourgarber. Bougarber Bourguet; Bournguet. Bourraget (Le). Bourroume (La). Bourromme (La). Bourruguet (Le). Bourruget (Le). Boyrie. Beyrie (Lescar). Boyvie. Béhobie. Boxoos. Bouchous Bracelay; Bracelai. Bra Branaa (Lo). Brana (Salies). Brase. Brasquet. Braselay. Brassalay. Breca. Brèque (marais). Brescos (Lo). Bruscos (Ls). Bretaigne; Bretanhe. Bretagne. Briscos. Briscous Brocar (Lo). Broog (Navailles). Broquisse. Brouge Brosee. Brouses. Brosset. Brousset. Broussez (Les). Broussé. Brudges. Bruges. Bruscoos (Lo). Bruscos (Le). Bruscos. Briscous. Brusquat. Bruscut. Bruiges. Bruges. Busler. Buslé (Le). Bucunariz. Busous Bugneng; Bugnhenh. Bugnein. Bulgarona. Burgaronne. Bulmor. Boun Buneinh; Bunhen; Bunheng; Bun henh; Bunionh. Bugnein. Bunos; Bunus. Bunus Burgarona; Burgarone. Burga Burgaux. Burgaus. Burguarone. *Burgar*e Burguer (Lo). Burgué. Burguerone. Burgaron Burgus-Novus. Bourg-Newf (Le) (Morlàss).

Burgus (Vetus). Morlàns-Bielle. Buroos. Buros. Buroose: Burossa: Burossium, Burosse. Burunga, Olhones. Russlet, Riveraillet. Busi; Busia. Buzy. Busieg; Busiet. Buziet. Busii. Buzy. Bustinge. Bustines. Busunarits. Bussunarits. Busy. Busy. Buyangue. Bugangue. Buzi en Bag. Buzy. Buznaritz. Bussumarits. Bustince; Busting. Bustince. Buzunariz, Buseunarits. Byas. Béarn (Le). Bydos. Abidos. Byern. Béarn (Le). Byhoeyt. Bihousy (Le). Bynet. Binet.

## $\mathbf{C}$

Cabane (La). Lacabanne. Cabaré. Cabéré. Cabbis. Capbis. Cabee (Lo). Cabé (Athos-Aspis). Cabee (Lo). Cabé (Bellocq). Cabeilh. Cabeil. Caber (Lo). Cabé (Athos-Aspis). Cadalhoo; Cadelho; Cadelhoo; Cadelionense (castrum); Cadellio; Cadelo; Cadelon. Cadillon. Cadeye (La). Lacadée. Cadilhon. Cadillon. Cagnès (Le). Cagnez. Cagots (La hon deus). Cagot (La fontaine du) (Arthez). Cailhau de Baure (Lo). Téberne Caioo. Gayon. Çalaha. Salha (Aicirits). Calbinus. Caubin. Calbios. Caubios (Lescar). Calhau. Caillau. Calvi: Calvinus. Caubin. Cama, Cama. Camalong. Camlong. Cambe. Cambo. Cambios. Caubios (Lescar). Camboo. Cambo. Cambus-Mayor. Cambus (Bielle). Cam de Poyou (Lo). Salle-Ducamp (La). Camer. Came. Cami Ferrat (Lo). Chemin Ferré (Le). Camii. Camy. Camis deu Rey. Chemins du Roi.

Camis deu Senhor. Chemins du Seigneur. Camblonc. Cambiong. Cammed, Came. Camo: Camo en Micxe. Camou-Mixe. Gamoere (La). Camoire (La). Camoo, Camu. Camoo (Lo). Camou (Le) (Salies). Carmourteres. Camortères. Campaigne; Campanha. Campagne (Pardies). Campanha. Campagne (Monein). Campanha; Campanhe. Campagne (Tabaille). Campanhe. Campagne (Ogenne). Campanhe deu Plàs. Campagne (Pardies). Camp - Batalhee; Camp - Batalher. Champ-Batailler (Le). Camp de la Borda. Camborde. Campfariee. Camharrie. Campfrancq. Campfranc. Campione; Campioneq. Cambiong. Camps. Glain. Campsoo; Campsour. Campsor. Campus-tortus; Cam-tort. Camptort. Camur. Camou-Mixe. Camur en Béarn; Camuu. Camu. Cancer (Le). Cancet (Le). Candalop. Candeloup. Candalots. Candelot. Candau. Pauborde. Candelop. Candeloup. Canee (Lo); Caneet (Lo). Canet (Lo). Cantor. Camptort. Caparecx. Caparrecq (Ls). Capatouya. Capetouya. Capbiis; Capbisii (grangia). Capbis. Capdelajon. Capdelayou. Capdelas; Cap-de-Las-Debaig; Capde-Las-Dessus. Capdelàas. Cap de Layoo. Capdelayou. Capdepont. Capdepon. Cap deu Pont de Mauleon. Capdepont. Cap deu Pont deu Sent-Esperit de Bayonne. Saint-Esprit. Caperaus (Lo Goa deus). Capéras (Le Goa des). Capicog. Cappicot. Capite Pontis Baione (Domus in). Saint-Esprit. Capito (Lo molii deu). Repie (Le moulin d'). Capmorteras; Capmorteres. Camor-Cappiquot. Cappicot. Carapasse. Carpasse. Carasa. Garris.

Cardesa, Cardesas, Caremerets (Los). Carmeret. Carreissa (Curtis); Carressa. Carresse. Carricaburue. Carricaburu (Ainharp). Carsusan. Carsuza. Casa (La). Lacaze. Casabant. Casaban. Casabé. Cassaber (Lagor). Casabona; Casabone. Casebonne (Lurbe). Casaet. Cassaet. Casamayor, Casemajor, Casambosii; Casamboy. Casamboucy. Casanaba; Casanave. Casenave (Monein). Casanhe. Cassaigne (Miossens). Cassarer. Casarer. Casauboo. Casaubon (Serres - Sainte-Marie). Casaufranc. Casaurang. Casaus. Casaux (Bougarber). Casaus. Casaux (Lanne). Casaus. Casaux (Louvie-Juzon). Casaux-Domec. Casaus-Domecq. Casaver, Cassaber. Case-avant, Casaban. Casebone. Casebonne (Lucq). Casemayor. Casamayor (Cette-Eygun). Casemayor. Talon. Casembosii; Casemboyé. Casamboucy. Caslinus. Garlin. Cassagne. Cassaigne (Miossens). Cassambossy. Casamboucy. Cassanhe. Cassaigne (Fichous-Riumayou). Gassanhe. Cassaigne (Miossens). Cassave; Cassavee; Cassaver; Casseber. Cassaber. Casse-Cariera. Cassis-Garière (La). Cassembocii; Cassemboussy. Casamboucy. Casseve; Cassever. Cassaber. Cassever. Cassabé. Cassi-Gariera. Cassie-Garière (La). Casso. Cassou (Navailles-Angos). Casso (Lo). Casse. Casso (Lo). Cassou (Baigts). Cassombossi. Casamboucy. Castade-au-Cami. Castéide-Cami. Castaeda. Castagnède. Castaeda. Castede (La). Castaeda. Castéido-Cami. Castaeda-Candau. Castéide-Candau Castaeda et lo terrador aperat de Doat. Castéide-Doat. Castaede. Castagnède. Castaede; Castaede-Camii. Casteide-Cami. Castaede-Candau. Gastéide-Candau.

Castacde de Montaneres. Castéide-Doat. Castabede deu Camii. Castéide-Cami. Castuigmajon. Castetmayou. Castaignede. Castagnède. Castainh. Castaing (Orthez). Castaneta. Castagnède. Castauh. Castaing (Assat). Castanh. Castaing (Orthez). Castanh. Castaing (Rontignon). Castanh (Lo). Castaing (fief) (Orthez). Castanbeda. Castagnède. Castanheda deu Cami. Castéide-Cami. Castanhede. Castagnède. Castanhede; Castanhede de Doot. Castride-Doat. Castanhot. Castagnot. Castaranh; Castarrain. Casterin. Castaybede. Castagnède. Casteede deu Camii. Casteide-Cami. Casteg. Casteigt. Casteg. Castet (Arudy). Casteg. Castet (Pontacq). Casteg. Castets (Escurès). Casteg (Lo). Castet (Monein). Casteg-Abidoo. Casté-à-Bidau. Casteghielh. Castetbieilh. Castegho; Castegbon; Casteg-boo. Castetbon (Sauveterre). Casteg de Pardies. Lahourcade Casteg-Geloos. Castetgélos. Castegnau (Le). Castetnau (Maslacq). Casteg-Nau d'Arribere (Lo). Castetnau (Navarrenx). Castegnee; Casteg-Ner. Castetner. Castegner (Lo casteg de). Castetner (Le Haut). Casteg-Pugo; Casteg-Pugoo; Casteg-Pungoo. Castetpugon. Casteg-Tarbe. Castetarbe. Casteg-Thiis; Casteg-Tiis. Castétis. Casteide-Saint-Sever. Casteide-Candau. Casteig. Casteigt. Casteig. Castet (Arudy). Casteigbon. Castetbon (Sauveterre). Casteigt-bieilh. Castetbieilh. Castelar (Lo). Castéra (Montaner). Castelbon. Castetbon (Sauveterre). Castelhon; Castelhoo. Castillon (Lembeve). Castelhoo, Castillon (Arthez). Castelhoo-Susoo. Castillon (Baigts). Castello. Castillon (Arthez). Castellum. Castet (Arudy). Castellum. Castets (Escures). Castellum Ursalicum. Castetgélos. Castelnau (Castrum de). Castetnau (Navarrenz). Casteraa. Castéra (Bellocq).

Casteraa; Castera au Vicbilh (Le). Castera (Montaner). Casteraa. Castéra (Ozenx). Castera de Morenguets. Sansau. Casterar. Castéra (Argagnon). Casterar. Castéra (Balirac). Casterar. Castéra (Le) (Denguin). Casterar (Lo). Castera (Assat). Casterar (Lo). Castera (Bérenx). Casterar (Lo). Castera (Monein). Casterar (Lo). Castera (Montaner). Casterar (Lo). Castera (Ozenx). Casterar (Lo). Castera (Sendets). Casterar deu Bilaa. Bilan (Le). Casteras (Lo). Castera (Autevielle). Casterasses (Les). Castéras (Monein). Casterees. Casteres. Casterra. Castéra (Montaner). Casterranh. Castérin. Castet (Le). Castella (Laroin). Castetabidon; Castetabidoo. Casté-d-Bidau. Castet d'Assoo. Hermitage (L'). Castet de Salies (Lo). Château de Salies (Le). Castetebiel. Castetbieilh. Castethiis; Castetiis; Castétins. Castėlis. Casteinau. Castérot (Monein). Casteine, Casteiner, Castelpuguon. Castelpugon. Castet-Tarbe. Castetarbe. Castetys. Castétis. Casteyde. Castcide-Doat. Casteymajour. Castetmayou Castilhon. Castillon (Baigts). Castrum Nobile. Moncade (Tour de). Castrum - Pengon; Castrum - Pulgor. Castetpugon. Catro: Catron. Saint - Pé - de - Bas et Saint-Pé-de-Haut. Cattarie. Guetary. Cau (La). Lacan Caubas. Caubas (Les). Caubii. Caubin. Caubii de Sendets. Caubin de Sendets. Caubioos. Caubios (Lescar). Candarasa. Coarraze. Caulerrere, Caubarrère, Caug; Caugs. Caus. Cauhapee: Cauhaper. Cauhapé. Caular (Lo). Caula. Caumayo (La); Cau-Mayor. Laconmayou. Caumiaa. Caumia Caunar. Cauna. Causada (La). Caussade (La) (Pon-

tacq).

Causade (La). Caussade (La) (Bentayou). Causeg (Lo); Causeig (le). Canceig (Le). Caussada (La). Caussade (La) (Lescar). Cautz. Caus. Cavas (Las). Lascabes. Caver (Lo). Cabé (Athos-Aspis). Caves (Las). Lascabes. Caze (La). Lacaze. Cebii. Seby. Cecerac. Bastide-Cézéracq (La). Cedza, Sedze. Cemper. Saint-Pé (Lucq). César (La Porte de). Cize (Pays de). Ceserag. Bastide-Cézéracq (La). Cela; Cete. Cette. Ceubalade. Saurelade. Ceubaladette. Saureladete. Cezerdou. Cézérou. Chabar, Etchebar (Tardets). Chapitel. Chapital. Chardiesse, Chardèse, Charo. Caro. Charri. Etcharry Charrie. Charie. Chauvin - le - Dragon. Saint - Jean - de -Luz. Chebar. Etchebar (Tardets). Chebarne. Etchebar (Alçay). Chebers. Chibers. Chelosse. Chalosse (La). Cheraltus. Chéraute. Cherbejuson. Cherbes. Cheverce. Chiverse. Cheverrie. Chiberry. Cheze. Chèse. Chiberie. Chiberry. Chibers. Cheverce. Chibersa, Chiverse, Chiherene Chihere Chiros. Siros. Chiverce. Chiverse Chiverrie. Chiberry. Cibitz. Cibits. Ciborotce. Sibas Cihiga. Cihigue. Cimacorba; Cimecorbe. Simacourbe. Cirgos. Sirgos. Ciros. Siros. Cirzia (Vallis); Cisaire; Cisara; Cisera; Cisia; Cisre. Cize (Pays de). Civitiz. Cibita. Ciza; Cizia; Cizie. Cize (Pays de). Clabarie. Claverie (Loubieng). Clabaries (Las). Lasclaveries. Clarac; Claracum. Claracq.

### TABLE DES FORMES ANCIENNES.

Claragues (Lo cami); Clargues (lo cami). Clerguet (Le chemin). Claveria. Claverie (Asson). Claveria. Claverie (Loubieng). Clerac. Claracq. Clergues (Lo grant cami). Clerguet (Le chemin). Clos (Lo). Incamps (Bénéjac). Coarasa; Coarasette (la vie); Coarasola (la via); Coarrasa; Coarrase. Coarrage. Coch (Lo). Cogh. Cocuro; Cocuroo; Cocurour. Cuqueron. Coëgt (Lo); Coeyt (lo). Coig de Denguin (Le). Coffita; Cofite. Coffite. Cog (Lo). Cogh. Cog de Dengui (Lo). Coig de Denguin (La). Cogdesremps; Coigdaremps. Coigdar-Coigt de d'Anguein (Lo). Coig de Donguin (Le). Colombotz. Colombots. Colomme. Coulomne. Comanderie de Misericordi (La). Hópital-Saint-Blaise (L'). Comeg. Counteigt. Comiher (Lou). Commiher. Commanda (La). Commande (La) (l'Hôpital-d'Orion). Commande de Aurion (La). Hópitald'Orion (L'). Commande de Sendets (La). Caubin de Sendets. Commanderie d'Aubertin (La). Lacommande. Commanderie de l'Espitau (La). Commande (La) (l'Hôpital-d'Orion). Commanderie du Bager d'Eysus (La). Saint-Christau (Lurbe). Comme d'Aneu (La). Come d'Aneu (La). Concæ; Conches; Conches. Conchez. Condra (La). Lacondre. Conquees (Los); Conquetz; Conquez. Conques (Audaux). Constante. Arbonne. Cootz. Couts (Asson). Cootz (Los). Cout (Ls). Coquoanhes (Fons de). Glain. Coquron. Cuqueron. Coralet. Couralet. Corberas. Corbères. Corbuü. Corbun. Corrost (Lo). Courroux. Cortade. Courtade. Corthiade; Cortiade. Courtiade.

Basses-Pyrénées.

Cortiede. Courtière.

Cos. Accous. Cos (Lo). Coos (Monein). Cosladaa; Cosledaas; Cosledan. Coslédán Cossirat. Coussirat. Cot-d'Arremps. Coigdarrens. Cotelhon. Coteillon. Cotz (Los). Cout (Le). Cotz (Los). Couts (Les) (landes). Couerrage. Coarrage. Coucuron. Cuqueron. Coullomme, Coulomme. Convaillet. Couraillet. Courberes, Corbères, Courbuu. Corbun. Couroues. Crouss. Courriés (Les). Courriers (Les). Coz (Le). Coos (Monein). Crabosa; Crabossa; Crabosse. Carabosse. Crampas. Brampa. Gravere (La). Crabère (La). Crestias (Lo). Crestia (Carresse). Crestiaa (Lo). Crestia (Sallespisse). Crestias (La hont deus). Cagots (La fontaine des). Crodselhes; Croiseilles; Croseilles; Croselhes. Crosseilles. Crotz (La). Pimbo. Crouzeilles; Crozelha. Crouseilles. Cuch deu Rey (Lo). Cug. Cucq (Le). Cuq (Lc). Cucuroo; Cucuror; Cuquerour; Cuquroo. Cuqueron. Curde (La). Lacurde. Cuyeu. Cugez. Cycereo. Cize (Pays de). Cyros. Siros.

### D

Dabancens; Dabancenx. Davancens. Danginum; Danguii; Danguin. Denguin. Danty. Antin. Darrac. Darracq. Darron (Le pont); Darront (lo pont). Aron (Le pont d'). Debesa (La). Ladevèse. Debeze (La). Debèse (La) (Gerderest). Dedans-Couts. Couts-Dedans. Delibet (Le). Bouquehort (Le).

Dengii; Dengui; Dengui; Denguinum; Dengun; Dengunum. Denguin.

Dessus. Sus (Navarrenx).

Detestevin. Testeby.

Dicharii. Etcharry. Dieurette. Bieuret. Diisse. Disse. Diossa. Diusse. Dissa. Disse. Diusaboo. Diusabeau (Oràas). Diusaboo; Dius-Abou. Diusabeau (Salies). Dius-Ayde; Diusayude. Diusajude (Salies). Diuse; Diussa. Diusse. Diuzabeau. Diusabeau (Salies). Diaca (Porte de). Somport. Djebel-el-Bortat. Pyrénées (Les). Doa (Molin de la). Doue (Moulin de la). Doasoo. Doazon. Doasoos; Doasou; Doassous. Doasous. Dost-Casteyde. Castéide-Doat. Doazous. Doazous. Doignen. Dognen. Domazanh; Domeçayn. Domezain. Domec-Poc; Domecq (lo). Domec (Asasp). Domecq. Domec (Bielle). Domecq (Le). Domec (Le) (Dognen). Domeeq de Vidos. Domec (Viodos). Domenger (Lo). Domengé. Domengius; Domenjeus. Domengeux. Domesahn; Domesang; Domesang; Domezan; Domezay; Domezayn. Domezain. Domi. Doumy. Domialas; Domialar. Ormiélas. Domii; Domin; Dominium; Domium. Doumy. Donalas. Ormiélas. Don-Amarti-Hiri. Saint-Martin-d'Arbe-Don-Aphaleu. Saint-Palais. Donen; Doneng; Donenh (villa de). Dog nen. Don-Este-Hiri. Saint-Esteben. Donez. Aunez. Donbeen. Dognen. Don-lban-Garaci. Saint-Jean-Pied-de-Port. Don-Iban-Lohizun. Saint-Jean-de-Luz. Don-Iban-Zahar. Saint-Jean-le-Vieux. Don-Isti, Saint-Just. Donzac (Le moly); Donzag (molendinum de). Donzacq (Moulin de). Doos; Dosium. Dous. Dosse. Dousse. Dosse. Os. Dotze (Lo). Douze (Le). Douas (Las). Doue (La).

Doumeeq (Le). Domec (Sarpourenx).

Doumengeux. Domengeux.

Doux. Dous.
Doze (Lo). Douze (Le).
Dufort. Duffort.
Duguat (Lo). Dugat.
Dullort. Duffort.
Dumi. Doumy.
Duranson; Duransoo. Jurançon.
Durfort. Duffort.
Dussoquoa. Socoa.
Dyssa. Disse.

### E

Eaux d'erquebusades. Eaux-Bonnes (Len). Eccheverce. Chiverse. Eccheverrie. Chiberry. Echabarne. Etchebarnia. Echacapar. Etchecopar (Ossas). Echagoyen. Etchegoyen (Camou-Cihigue). Echaos. Échaux. Echari. Etcharry. Echart. Etchart (Bardos). Echarz. Saint-Jean-d'Etchart. Echaus; Echauz. Échaux. Echeberri. Etcheverry (Saint-Martind'Arberoue). Echegaray. Etchegaray. Echegoyen. Etchegoyen (Méharin). Echepare. Etchepare (Saint-Esteben). Echevehere. Etchebehere. Egremont. Gramont. Eguia. Héguy (Orègne). Eixoes. Socir. Eizus. Eysus. Elarona. Oloron. Elben. Aubin (Thèze). Eleron. Oloron. Eleta. Hélette. Eliceche, Elichetche, Eliceche. Élissetche (Uhart-Cize). Elinia; Elloreus; Elloronensium civitas. Oloron. Elzurren. Elsorron Embarras (Les). Embarrat (L'). Embejette (L'). Embegitte (L'). Empirei (Montes). Pyrénées (Les). Emz (La). Lems. Endaye. Hendaye. Engoust (L'). Lengoust (Baliros). Enter-Gave-Baise; Enter-Guave et Bayse (lo vic de). Entre-Gave-et-Baïse. Eoos. Ayous. Erberua. Arberoue. Erbide. Arbide. Erciel; Ercies, Arthez.

Eressi. Aressy. Erete; Eretha. Arette. Erm; Ermb. Herm ( Audéjos ). Err. Er. Erreyti. Oréite. Ersille. Erzil. Erudi; Eruri. Arudy. Esbor (Lo molin d'). Esboucq (Lo moulin d'). Escan. Ascain. Escaratz. Ascarat (Bardos). Escaut. Escos. Escherue. Cherue. Eschot. Escot. Esco (L'). Escou (L'). Escobee; Escobes. Escouben. Escoo. Escou. Escoos. Escos. Escoot; Escot. Escoul. Escoubees, Escoubes, Escoz en Navarre, Escos. Escurees; Escuresii (mercatus). Escu-Esgarrebaque; Esgourrabaque. Esgouarrebaque. Esgoarrabaque (Moulin d'). Massecoste. Esguarrabaque. Esgouarrebaque.

Example of the first of the fir

Espaiunga en Ossau. Espaiungus (Laruns). Esparren. Hasparren. Espeçede. Espéchède. Esperabasco. Esperbasque. Esperabec. Esperbe.

Esperbasco. Esperbasque.
Esperchen. Esperbe.
Esperce. Espés (Mauléon).
Espexede. Espéchède.
Espiaub-Baup; Espiaucau (l'). EspiauCaup (L').

Espiis; Espis. Aspis.
Espitau (L'). Hôpital-du-Luy (L').
Espitau d'Aubertii (L'). Lacommando.
Espitau d'Aurion (L'); Espitau d'Orion
(l'). Hôpital-d'Orion (L').
Espitau d'Osse (L'). Grange d'Osse
(La).

Espiubeig; Espiubeigt. Espiubeg (L').
Espiut; Espiuta. Espiute.

Espoei; Espoi. Espoey (Pontacq).

Espoune (L'). Lesponne (Baliros). Espuei; Espui. Espoey (Pontacq). Esquerra. Esquerre (Montaut). Esquialest; Esquielest. Estialescq. Requiula; Esquiule. Esquiule. Esquoot. Escout. Estacam. Estecam. Estariaa. Estaria. Estecamp. Estecam. Esteilhon. Estellon. Esteirol. Esteyrou (L'). Estelle (L'). Lestelle. Esterius. Estarius. Estheles; Estialesc. Estialescq. Estibayre. Estibaire. Estielesc. Estialescq. Estiroo. Estiron. Estis. Astis. Estivayre. Estibaire. Estrata. Estrate. Estyalescas. Estialescq. Esus. Eysus. Etchaus; Etchaux. Échaux. Etcheberri. Etcheverry (Alçay). Etchecoppar. Etchecopar (Laguinge). Etcheverie. Etcheberria. Etcheverrie. Etcheverry (Ithorots). Exabe. Exave. Exare. Charre. Exesa (Alodium de). Chèse. Expexede. Espéchède. Expouey. Esposy (Pontacq). Eyharse. Eyharce. Eyheralarre. Saint-Michel (Saint-Jean-Pied-de-Port). Eyhereguie. Eyhereguy. Eyssus. Eysus. Ezabe. Exave. Esmont. Mont (Garlin).

### F

Ezus. Eyens.

Fabarnet, v. 1440. Habarnet (Le).
Fageda (La); Fagede (la). Hagède (La).
Faget. Hayet (Crouseilles).
Faget. Hayet (Puyòo).
Faget (Hospitale de). Faget (Le) (Oloron).
Faget; Fagetum-Albinum. Haget-Aubin.
Fagets (Los). Faget (Le) (Oloron).
Fagosso, Faguesoa.
Faied. Mifaget.
Faiet. Faget (Sauvelade).
Faldracon. Faldaracon.
Falhe (Le). Lafaille.

Farauriz. Hérorits. Fargoe (La). Forge d'Angosse (Aste-Béon). Fargoes. Hargous. Fargoes. Hargues. Faron. Haron. Farruguet. Harruguet. Fathse. Haitzea. Fauret (Lo). Hauret. Faurie. Haurie (Vielleségure). Fausegui. Courbet. Fausquete. Hausquette. Fausti (Ecclesiola Beati). Lacq. Faute. Haute. Fayet. Hayet (Crouseilles). Fayet. Hayet (Etsaut). Fayet (Lo). Hayet (Puyoo). Fayet-Aubii. Haget-Aubin. Fayet-Poey. Faget-Poey. Feas. Féas (Aramits). Fedas (Lo). Hedas (Le). Fedac (Le); Fedat (lo). Hédat (Le). Fedembag-Jussoo; Fedembaig. Hedembaigt. Ferere. Herrère (Oloron). Ferrarie d'Incamps (La). Forges-d'Angosse (Arthez-d'Asson). Ferrera; Ferrere. Herrère (Oloron). Ferrera; Ferrere. Herrère (Sainte-Suzanne). Ferrere (La). Herrère (La) (Pau). Ferrerie de Lobie (La). Nogarot (La forge de \. Ferreyre. Herrère (Sainte-Suzanne). Ferriette. Harriette. Ferroo. Herrou. Ferruguet. Harruguet. Feugar (Lo). Heuga. Feuguera (La); Feuguere (la). Lahenguère (Sainte-Suzanne). Feuguere (La). Laheuguère (Balansun). Fexets. Fichet. FFerrere. Herrère (Sainte-Suzanne). FFlavon. Eslavou. Fialer (Lo). Hiale. Fichoux. Fichous. Fieyta (La); Fieyte (la). Hieyte (La). Pigeres; Figueres; Figueres. Higueres (Morlàss). Fiite (La). Lafite (Navarrenx). Fiite (La). Lahitte (Puydo). Filhan, Hillant, Fitola (La). Lafitole.

Fixets. Fichet.

Flayeo. Eslayou.

Florance. Florence

Fixoos; Fixos; Fixous. Fichous.

Flor-de-Lis. Flour-de-Lis. Florenthias-Darrer; Florenthies-Darrer. Eslourenties-Darre. Florenthies-Davant. Eslourenties-Dabant. Flos. Eslous. Fourcendulh, Forcendia, Foncie (Conventus). Lahonce. Fendaa-Freda; Fondaafrede. Hontarède. Fonda-Romiau (La). Fontaine de Rome Gabasot. Gabarrot (Le). (La). Fondarraga. Hondarrague. Fonse (Le). Lahonce. Font (La). Lafont. Fontaa (La); Fontaas. Hountas. Fonta-Rede. Hontarede. Fontecaute. Hontecaute. Foo. Hou. Foracate. Houracate. Forat. Hourat (Le) (Louvie-Juzon). Forc (Lo). Hourcq. Forcade (La). Fourcade (Lespielle). Forcade (La). Hourcade (Andoins). Forcade. Hourcade (Ogenne-Camptort). Forcades, Hourcades, Forcalabee. Hourgalabe. Forcas; Forcensis (moneta); Forcie Morlani. Hourquie (La) (Morlàas). Forcs; Forex; Forexs. Hours. Fore-Couts. Couts-Dehors. Forgade. Fourcade (Lespielle). Forgalabee. Hourgalabe. Forges d'Asson (Les). Forges d'Angosse (Arthez-d'Asson). Forgualabee. Hourgalabe. Formated; Formatel; Formatellum. Romatel. Forn (Lo). Hour. Forquia (La); Forquie (la); Forquiee (la); Forquie-Vielhe (la). Hourquic (La) (Morlas). Forsenduc. Forcendia. Forum Ligneum. Urdos. Foscau, Auliou. Fossatz. Houssats. Fosset (Lo molii de). Housse (Le moulin de). Fourgs. Hours. Freytet (Lo). Freitet. Friequet. Friquet. Frontefrede, Houtarde. Fronthinhoo; Frontilhoo; Frontinho; Frontinhon; Frontinhoo. Rontignon. Frontun. Rontun. Furcas. Hourquis (La) (Morlàas).

Furoo. Hurou.

Furquina Morlensis. Hourquis (La) (Morlàas). Furtera. Hurterot. G Gaba (Lo). Gave de Pau (Le). Gabareig (Le). Gabarret (Le). Gaberus. Gave de Pan (Le). Gahas. Gabaston (Morlaas).

Gabastoo. Gabaston (Morlans). Gabaxs. Gabas (Laruns). Gabe (Lo), Gave de Pan (Le). Gabe de Bius ( Lo ). Gave de Bious ( Le ). Gabe de Brosset (Lo). Gave de Brousset (Le). Gabe du Sazon (Le). Saison (Le).

Gabe Ossales (Lo). Gave d'Ossau (Le). Gahardu; Gailhardu. Gahardou. Gairosse. Gayrosse (Audéjos). Galan. Minvielle (Asson). Galanhon. Galagnon. Galard. Pont-Goaillard (Le).

Galarede, Garlède. Galaubet. Galoubet. Galhees; Galhes; Galie. Gaillès.

Galine (La). Géline (La). Gallo. Gaillo. Gamarte. Gamarthe.

Gamassabal. Gamaçabal. Gamoart. Gamarthe. Gamou. Camoy. Gand. Gan. Gange. Ugange. Gant. Gan.

Garaci. Cize (Pays de). Garaleda. Garlède. Garat. Garatia. Garatéhéguy. Garatéguy.

Garence. Garenx. Garindayn; Garindeing; Garindenh.

Garindein. Garlade Garlède Garlii. Garlin.

Garpalou (Le). Gaspalou (Le). Garra. Garat (Saint-Martin-d'Arberoue). Garrabia; Garraibie. Garraibe.

Garralede. Garlède. Garrategui. Garateguy. Garravbie, Garraibe. Garrelede, Garlède, Garrija, Garria. Garro, Gréciette.

Garruce. Garris. Gasanar. Gassana. Gasli. Garlin.

Giscoos, Guiscous

Gassanar; Gassena; Gassenar. Gas-Gassies. Gasies. Gassissantz. Roaries. Gastelur. Gastellur. Gaston (La terra). Béarn (Le). Gottari. Guétary. Gaubios. Caubios (Lescar). Gauleret; Gauregs; Gaureix. Gaureret. Gavardere. Gabardère. Gavarensis (Fera). Gave de Pau (La foire du). Gavarin; Gavarn. Gabarn. Gavarret. Gabarret. Gavas. Gabas (Laruns). Gavas (Le); Gavasensis (fluvius). Gabas (Le). Gavasto; Gavaston. Gabaston (Morlàas). Gavaston (Lo). Gabaston (Le). Gavastonium. Gabaston (Morlàas). Gavat. Gabat. Gave Béarnois (Le). Gave de Pau ( Le ). Gave de Sauveterre (Lo); Gaver (lo). Gave d'Oloron (Le). Gaves; Gavet (10). Gave de Pau (Le). Gaya. Gaye (Gayon). Gayo. Gaye (Gan). Gayoo. Gayon. Gayros. Garos. Gayros; Gayrossa, Gayrossa. Gayrosse (Audéjos). Geerr. Ger. Geest (Lo). Gest (Le). Geleberria; Geliberie. Giliberry. Gellos. Gélos. Gelos. Gélous (Le). Geloss, Gélos, Gentain; Gentenh; Genteynh. Gentein. Genzane. Gensanne. Gera. Gère. Gerbaigts-Gendro; Gerbays-Gendro. Gerbas-Gendron. Gerderes; Gergerest. Gerderest. Germanau: Germenau: Germenaut. Germenaud. Geronse, Géronce. Gerr; Gerre. Ger. Gerzeresium; Gerzerest. Gerderest. Ges (Lo). Gé (Le). Gestaas; Gestazium. Gestas. Geub. Geup. Geusbag-Doos. Dous. Geusbagt; Geusbaxs. Josbaig (Vallée de). Giestaas; Giestars. Gestas. Gious. Geus (Arzacq). Gileberrie; Giliberie. Giliberry. Gironce; Gironsse. Géronce.

Goarde (La). Lagarde (Escos). Goarnalussa. Gornal Goeytaplaa. Goeyteplaa. Goez. Goes. Golhers. Gouilhers. Gomerr: Gommer. Gomer. Goosse, Gouza. Gorrette, Gourette Gorsii; Gorzii. Gourzu. Gose. Gouze. Gostz, Goust. Gotenh. Gotein. Gotz. Gouts. Gouarnalusse. Gornalusse. Goues; Gouex. Goes. Goumer, Gomer Gourrets, Gorrets, Gonrrette, Gourette. Goursin. Gourzy. Goutain. Gotein. Goyat (Lo). Gouyat. Goza; Goze. Gouze. Grammontoises (Les). Eaux-Chaudes (Les). Grand-Pont. Saint-Martin-d'Arrossa. Granges (Les). Bordes de Castillon (Les). Grantmont, Gramont, Grecq (Le). Grec (Le). Grumensoo. Gurmençon Guabas. Gabas (Laruns). Guabas. Gabas (Le). Guabastoo. Gabaston (Morlass). Guan; Guant. Gan. Guaros. Garos. Guarravbie, Garraibe. Guarria, Garria Guatarram. Bétharram. Gualtary. Guélary. Guavasto. Gabaston (Morlàas). Guave (Lo). Gave de Pau (Le). Guayrosse. Gayrosse (Audéjos). Guermieta. Guermiette. Guerreciette. Gréciette. Guéthary. Guétary. Guibelleguiet. Guibéléguiet. Guinarla; Guinarte. Guinarthe. Guiranso. Jurançon. Guirmenson. Gurmençon. Guironce. Géronce. Guiscoos. Guiscous. Guissen (Villa). Guiche. Guisseriu (Lo). Guicherieu. Guixarner, Guichané. Guoarde (La). Lagarde (Oràns). Guoarrex. Gorrets.

Guoes, Goés.

Guoeyteplaa. Goeyteplaa.
Guomerr; Guomerre. Gomer.
Guoretz. Gorrets.
Guorete. Gowette.
Guoyat. Gouyat.
Guoze. Gouze.
Guranso. Jurançon.
Gurmensoo; Gurmensson. Gurmençon.
Gurtz; Gurz. Gure.

### H

Haas. Aas. Haas. Aas (montegne). Hacha. Haitzéa. Haesparren. Hasparren. Haget. Hayet (Crouseilles). Haget. Hayet (Loubieng). Habetza de Peyriode. Aketze (Ordiarp). Hailhe. Haille (La). Haisse; Haitce. Haitzea Hajette (La). Hagède (La). Halharet. Hailleret, Halsn. Halsou. Hanauz. Anhaux. Hanbeiti. Hombéiti. Handaye. Hendaye. Harambeltz, Harambela, Haramboure. Haramburua. Harauriz. Hérorits Harchiloa. Archiloa. Harciel. Arthez. Harembels. Harambels Hargous. Hargues. Harotsa. Harotca. Harribelsete, Harribelchet. Harrieta, Harriette. Harriste. Ariste. Haspar; Hasparn; Hasparrein. Hasparren. Hast. Aast. Hatse. Haitzea. Haube. Habé. Hauns; Hausa. Haux. Hausquete (Moulin de). Hausquette. Havars. Habas (Saint-Jean-de-Luz). Havitenh. Abitain. llayede (La). Hagède (La). Hayet. Haget (Castillon). Heass. Féas (Aramits). Hedass. Hédas (Le). Hegoaburu. Hegobure. Heguilus. Héguiluce. Helete. Hölette. Henx (L'). Hens (L'). Heoos. Ayous. Her. Er.

Hereciel. Arthez. Hereta. Arette. Herimbaigt. Hédembaigt. Hermau. Armau. Herruguet. Harruguet. Hesparrem; Hesparren; Hesperenne; Hesperren. Hasparren. Hetse, Ahetze (Ordiarp). Heyhereguie. Eyhéréguy. Heytos. Hitos. Hidaus, Idaux. Hier. Ger (Le pic de). Hiete (La); Hieyta (la). Hieyte (La). Higas. Chambre d'Amour (La). Hilas (Las). Hies (Les). Hiite (La). Hieyte (La). Hillan. Hillant. Hitton. Hiton. Hirassabal. Iracabal. Hiriberry. Briscous. Hiriburu; Hiruber. Saint-Pierre-d'Irube. Hoerbo. Ouerbe. Hohixs. Ohix. Holorna. Oloron. Honce (La); Honcia. Lahonce. Hondas. Bettérette. Hondasnas. Hondarnas (Le). Honderiz, Hondritz. Hondernas. Hondarnas (Le). Hon deu Mur (La). Houn du Mur (La). Honerac. Méracq. Hontaas; Hontas. Bettérette. Hoo. Hou. Hopital d'Amorots (L'). Ospital (Amorots). Hopital d'Érion (L'). Hopital-d'Orion Hopital de Saint-Blaise de Misericorde (L'). Hôpital-Saint-Blaise (L'). Horaas. Ordas. Horça. Ossès. Horeyte. Oréite. Horn (Lo). Hour. Horquia (La). Hourquis (La) (Morlàas). Horrida. Orride. Horsorrotz, Orcorros. Hortes, Orthaz. Horxs. Hours. Hospital d'Orion. Hôpital-d'Orion (L'). Hospitale de Faget. Faget (Le) (Oloron). Hospitalis deu Huy. Hôpital-du-Luy (L').Hospitalis-Novus. Espitau-Nau (L'). Hospitalis Silvæ-Latæ Orthesii. Sauveladete.

Hosta-Barisium, Ostabaret (L'). Hostabat. Ostabat. Hoste. Hosta. Hostebarezio (Terra de). Ostabaret (L'). Houratale. Houracate. Hourpellat. Hourpelat. Hoursuray. Urchuray. Hozta, Hosta. Huart. Uhart-Cize. . Huart. Hhart-Mire. Huarte. Uhart-Cize. Hucetarren. Sutarre. Hurigoien. Hirigoyen. Hurt. Urt. Hurtere. Hurterot. Huxa. Uchàa. Huy (Le L'). Luy-de-France (Le). Huy (Lo). Luy-de-Béarn (Le). Huzater (Villa). Sutarre. Hyruber. Saint-Pierre-d'Irube.

### T

laçes. Jasses (Navarrenz). lausbag. Josbaig (Vallée de). Ibarola. Ibarla. Ibarre en Labort. Ibarron. lbarren. Ibarre. Ibarrola; Ibarrole. Ibarrolle. Icor. Issor. Idauns: Ideaux. Idaux. Idronium. Idron. Ices (Las). Hies (Les). lera. Gere. les (Les). Hies (Les). Igoo. Igon. lgun. Eugun. Harre, Ilharre, Rassa: Ilasse, Illasse. Ilbarritz, Ilbarritz, Ilhe. Ilhée. lloos; llos. Ylos. Iluro. Oloron. lmus Pyræneus. Saint-Jean-Pied-de-Incamp. Incamps (Coarrage). Incans. Incamps (Bénéjac). Invidia. Lembeye (Pau). Ipariis. Ipharis. Iparse. Ipharcé. Iradcesabau. Iraçabal (Saint-Jean-de-Luz). Iramitz. Aramits. Irandatz. Irandate Iribarren. Iribarnia. Iribiu. Erribieu. Irigoyhen. Irigoyen (Ossas). Irisarri; Irissari; Irizuri. Irissarry.

Irle (La). Île (L'). Iron. Irun. Iruber. Saint-Pierre-d'Irube. Iruleguy. Irouléguy. lrumberri. Irumberry. Irumendie. Urmendy. Isarté. Izarthes (Les). Isaure; Isaure. Izaure. Isoo. Issor. lasesta. Izeste. Isso; Issoo. Issor. Issoqui. Içoquy. Istialieczs. Estialescq. Isturiz. Isturits. Isuici (Villa). Eysus. Itorrotz. Ithorots. Itsatzou. Itsatsou. lvarrola. Ibarrolle. Ixaure. Izaure. Izarthe. Izarthes (Lee). Izesta, Izeste. Izpura. Ispoure. Izturiz. Isturits. Izura. Ostabat.

### J

Jaces. Jasses (Navarrenx). Jago; Jagon; Jaguo. Jagou (Garos). Jaguo. Jagou (Anbertin). Jaldai. Jalday. Janits. Lécumberry. Jarzerest. Gerderest. Jathsu; Jatsou; Jatsu. Jatxou. Jand. Jant. Jauliberrie. Giliberry. Jauregui. Jauréguia. Jauregui. Jauréguy (Orègue). Jaureguiberri. Jauréguiberry (Espès-Undurein). Jaureguisabar. Jauréguissabar. Jaureguiveri. Jauréguiberry (Camou-Cihigue). Jaurgain. Jaurégain. Jauribeheti, Jaurébéhéty. Java. Jave. Jaxou. Jaxu. Jean-Jacques-Rousseau. Saint-Esprit. Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port. Jegoamorta. Gègue-Morte (Le ruisseau de). Jeroncen. Géronce. Jerre. *Ge*r. Jert (Le). Gert. Jeub; Jenp. Geup. Jeus-Bag. Josbaig (Vallée de). Joan de Béarn. Jean-de-Béarn.

Joertz. Joers. Jois (Le). Joos (Le). Joliu (Lo); Joris. Jolis. Jorre. Ger. Jos (Lo). Joos (Le). Joshacum; Joshag; Joshaix. Joshaig (Vallée de). Joseg (Lo); Josseg (lo). Josset (Le). Jouit. Souhet (Le). Joushaig. Joshaig (Vallée de). Judsue. Juxue. Julhac; Jullac; Jullaq. Juillac. Junquee (Lo). Junqué (Le). Juranson; Juransoo; Juranssoo; Jurenco. Jurancon. Jurent. Juren. Juscia (La). Juscie (La). Jusciot (Le). Jusclet (Le). Justicis (Las). Justices (Les) (Lembeye). Justicis (Las). Justices (Les) (Lescar). Justicis (Las). Justices (Les) (Sauveterre). Jutsue, Juxue.

### L

Lasionquette, Lalonquette. Laar (Lo). Làa (Le). Labadie. Abbadie (L') (Aydie). Labaig. Baig (La) (Lucq-de-Béarn). Labaigs d'Audaus; Labaigt de Geup. Baig de Geup (La). Labasere. Labassère. Labatut-Figuera; Labatut-Figuiere. Labatut-Figuère. Labbat de Bauta. Labat (Castetbon). Labedz, Labets, Labena. Labenne. Laber, Laber. Labetore. Labétoure. Labetz; Labez. Labets. Labord. Labourd (Le). Laborda. Laborde (Montagut). Labort; Labourt; Laburdensis (episcopatus); Laburdi (vallis). Labourd ( Le). Lac. Lacq. Lacarra. Lacarre. Laccarri. Lacarry. Lacede. Sède (La) (Monpézat-Bétrac). Lachari. Lacarry. Lachepailhet. Lachepaillet. Lacoma. Lacomme (Lagor). Lacosa, Lacause. Lacoste, Castérés, Lacoume. Lacomme (Lagor). Ladebag. Ladébat.

Laduche; Laduis. Laduch. Ladnix. Ledewix (Esquiule). Laduix; Laduixs. Ledevix (Oloron). Laduixs. Ledevix (Estialescq). Laduxium; Laduxs. Ledenix (Oloron). Laffitan, Laftau. Laffon. Lafont. Lafforcade, Lahourcade, Lafiitau. Lafitau. Lafiite. Hieyte (La). Lafiite. Lafite (Abitain). Lafiite. Lahitte (Sallespisse). Lafite; Lafita. Lafitte (Monein). Lafita. Lafite (Pau). Lafittau. Lafitau. Lafon, Lafont. Lafontaa; Lafontan. Lahontan. Laforcada; Laforcade de Pardies; Laforcade deu Casterot; Lafourcade. Lahourcade. Lag. Lacq. Lagard. *Lagarde* (Lucq-de-Béarn.). Lago. Lagor (Orthez). Lagoarda; Lagoarde. Lagarde (Oràas). Lagoarde. Lagarde (Lucq-de-Béarn). Lagoarde. Lagouarde. Lagoardere. Lagouardère. Lagoein; Lagoenh; Lagohenh (Lo). Lagoin (Le). Lagoos. Lagos (Clarac). Lagouin (Le). Lagoin (Le). Laguarrigue. Lagarrigue. Laguenh (Lo). Lagoin (Le). Laguinga. Laguinge. Laguor. Lagor (Orthez). Lahansson, Loukosson. Lahet, Léhétia. Lahitau. Lafitau. Lahitolle. Lafitole. Laborcade. Lahourcade. Lahuntan. Lahontan. Lajo (Lo). Layou (Le). Lalane. Lalande. Lalanusse. Lannuse (Le). Lalas. Alàas (L'). Lalonca; Lalongua; Lalongue. Lalongue. Lamataboscq. Lamatabois. Lamayoo; Lamayor; Lamayour. Lamayou. Lambarre. Lambare. Lambege; Lambeya; Lambeye. Lembeye (Pau). Lamidon; Lamidoo. Lamidou. Lamothe. Motte (La) (Gayon). Lana. Lanne (Aramits).

Lana (La). Lalanne (Ispoure).

Lana-Cauba. Lannecaube.

Lanagasoos. Langassous. Lanagran. Lannagrand. Lanagrassa. Lannegrasse. Lanaplas; Lanaplan. Lanneplas (Orthez). Lapavieja; Lanevielhe. Lanevieille. Lande-Major. Lannemajour. Landibarre. Lautabat. Landiston; Landiston. Landiston (Le). Landressa; Landresse. Lendresse. Lane. Lanne (Aramits). Lane. Lanne (Arudy). Lanecalba; Lanecaube. Lannecaube. Lanefrancon. Lanefranque. Lane-Gassoos; Lanegassos. Langas-Lanegrace; Lane-Grasse. Lannegrasse. Lanelongue; Lanelonque. Lalongue. Lane-Lonquette. Lalonquette. Lanepla. Lanneplàa (Orthez). Lane-Plaa (Lo); Lane-Plan (la). Lanneplaa (lande). Laneplan. Lanneplaa (Orthez). Lanepoyes; Lane-Puyes. Lannepugez. Lanes (Las). Lannes (Les) (pays). Laneserbo. Serbou. Lanevielhe. Lanevieille. Langassos. Langassous. Lanhos (Lo). Lagnos (Le). Lannes (Las). Rivière-Ousse Lanneyeux. Lannejus. Lanota. Lanot (Igon). Lanuce; Lanusce; Lanussa. Lanusse (Miossens). Laoos: Laos. Lons. Lapadun. Lapadu. Lapassat. Passet. Lapedas. Lapèdes. Lapeyre. Lapayre. Laphurdi. Labourd (Le). Lapista. Lapiste. Lapitz. Laphitz. Lapurdum. Bayonne. Laquay. Lacay. Laquider. Laquidee. Lar. Laa (Lagor). Lar (Lo). Laa (Le). Laraignon. Laragnon. Laranhoet. Laragnous. Laranbon; Laranboo. Laragnou. Larhag; Larbat (vicaria de). Larbaig (Le). Larçabal; Larçabau; Larçaval. Larceреан. Lardass: Lardasse, Lardas. Lare. Larre (Jurancon). Larejurent. Arréjuren (L'). Larexaa. Laredjat.

Larfontan: Larfontan. Lahontan. Larbossa. Louhossoa. Larhuns. Laruns (Oloron). Laribeus. Arribeus (L'). Larine; Larings. Larineq. Larmano. Larmane. Laro. Vert d'Arette (Le). Larocque. Larroque. Laroeinh; Laroenh; Laroinh. Laroin. Laron (Lo bosc de). Bastard (La foret). Larori. Larrory. Larr. Làa (Maslacq). Larr (Lo). Làa (Le). Larramendi. Larramendy. Larrando. Larrondua. Larraun. Larrau. Larrebaseig; Larrebesseigt. Reveset. Larrebiu. Larrebieu. Larrecha, Larrediat. Larrede (Podge de). Laurede. Larressorre. Larressore. Larriba. Larribar. Larribeus. Arribeus (L'). Larribiu. Larrebiu. Larrinco. Larineq. Larron. Vert d'Arette (Le). Larron (Lo bosc de); Larrond; Larront. Bastard (La foret). Larrori. Larrory. Larrossoa, Louhossoa. Larrus (Lo). Larus (Le). Larsabau; Larsaval; Larseval; Larssabau. Larceveau. Larsuno. Larsun. Larta; Larthe. Larté. Larungoriz. Laruntaldéa. Laruntz. Laruns (Berrogain). Laruntz; Larus. Laruns (Oloron). Larvallensis (Archidiaconatus); Larvallum. Larbaig (Le). Laryneq. Larincq. Larzabal. Larçabal. Larzabai; Larzabaie. Larceveau. Las. Làas. Lasa. Lasse. Lasansaa. Lassansda. Lasaubetat. Lasseubétat. Lasburdensis (Episcopatus). Labourd (Le). Lasburdensis (Sancta-Maria). Bayonne. Lasca; Lascaa; Lascar. Lescar (Pau). Lascedes. Sede (La) (Monpézat-Bétrac). Lasceube. Seube (La). Laschar; Laschurris. Lescar (Pau). Lascorre deu Guabe. Lascoure. Lascun. Lescun (Accons).

Lascurcensis (Diœcesis); Lascurrensis (diœcesis); Lascurris. Lescar (Pau). Laseube. Lasseube. Lasp. Aasp (L'). Laspiela; Laspiele. Lespielle. Lasquun. Lescun (Accous). Lassate. Salle (La) (Arrosès). Lassede. Sede (La) (Luc-Armau). Lassedes. Sède (La) (Lalongue). Lasserre. Serre (La) (Saint-Boès). Lasseubat. Seube (La). Lassu (Villa de); Lassuni; Lassunis (villa). Saint-Hilaire. Lastapies; Lastapis. Lestapis (Mont). Lastelle. Lestelle. Latsari. Laxarre. Lau (Lo). Loup. Laucet. Lausset (Le). Laudiston. Landistou (Le). Laudure. Laudure. Laufira. Lauhire. Laufirasse (La), v. 1360. Lauhirasse (Le). Laufirasse, 1547. Lauhirasse (Le). Laufire. Lauhire. Laugaa. Lauga (Oràas). Lauga (Salies). Laugadiassa. Laugadiasse. Laugar. Lauga (Monein). Laulher. Laulhé. Lauphire. Lauhire Laurade (La). Laurède. Laurets. Lauret. Laurier (Le). Urcuit. Lauroa; Lauroaa. Lauroua. Lauronce. Auronce (L'). Laurum. Laur. Lauset. Lausset (Le). Laver; Laverr. Laber. Laxce; Laxe; Laxer. Laché. Laymidoo. Lamidou. Layo (Lo); Layoo (lo). Layou (Lo). Layrac. Layracq. Lazerquou. Laserque. Lecarre. Lacarre. Lechanzu. Lichans. Leduch; Leduixs; Leduix. Ledenix (Oloron). Leduixs. Ledeuix (Esquiule). Ledux; Leduxs. Ledeuix (Oloron). Leet. Léés. Lééu (Le). Luy-de-France (Le).

Léez-d'Arré (Le). Léès (Le).

Legunhon; Legunhoo. Legugnon.

Lefonce. Lahonce.

Leguinge. Laguinge.

Legié. Léguie.

Lehonce: Lehonza, Lahonce, Leizparz. Léispars. Lekarre, Lacarre, Lekhuine. Bonloc (Hasparren). Lema. Lème. Lembege; Lembeya. Lembeye (Pau). Lembeya. Lembeye (Salies). Lembeye. Lembeye (Orion). Lundressa. Lendresse. Lengos; Lengost. Lengoust. Leon (Lo). Leu (Le). Leon (Lo). Lion. Leoo aperat Foscau; Leoo aperat Osquau. Auliou. Leoos; Leos. Lons. Lerm. Ilerm (Audéjos). Lerm. Herm (L') (Ay lie). Lers. Lars. Lers; Lertz. Lhers (montagne). Leruntz. Laruns (Berrogain). Les. Léés. Les (Lo). Lees (Le Gros-). Lesa. Lèze (La). Lesca. Lescar (Pau). Lescorre de las Basses. Lascoure. Lescorrexs. Lescorreix. Lescuba. Lescoube. Lescunium. Lescun (Accous). Lesons; Lesoos. Lezons. Lespada; Lespadaa. Fouchet-Perignon. Lespiaub. Lespiaut. Lespiaub; Lespiaup. Lespiau. Lespiela; Lespiele. Lespielle. Lesporcii; Lesporsii; Lesporsin; Lespoursin. Lespourcy. Lessos. Lezons. Lestares; Lestarreson; Lestarresso. Lestarzou. Leste. Laste. Lestella. Lestelle. Leszos, Lichos, Leü (Le). Luy-de-France (Le). Leu (Lo). Leu (Le). Leuy (Lou). Luy-de-Bearn (Le). Lexans. Lichans. Lexe. Leche. Lexos. Lichos. Leza (La). Leze (La). Lezoos; Lezos. Lezons. Lheme. Lème. Lhens. Henz (L'). Lias (Lo molin de). Liaas. Libarren. Libarrenx. Liberté. *Urt*. Libet (Le). Bouquehort (Le). Libiet. Libiéta. Lie. Licq. Licaracu; Licarasse. Licerasse.

Lieu (Le). Luy-de-France (Le). Liger. Lige. Ligie. Léguie. Ligui. Licq. Liis (Lo); Liis-Dabant (lo). Lys (Le). Linhac. Lignac (Castéide-Cami). Lion (Le). Leu (Le). Lion (Lo); Lioo (lo). Lion. Liorse; Liorsse. Liorce. Lis (Le). Lys (Le). Lisague. Lissague (Le Grand-). Lisar (Lo). Liza. Lisarre. Licharre (Nay). Liseau. Lizo (Le). Liserat, Larreule. Lis-Suinte-Colomme. Lys. Lissans. Lichans. Lissave. Lichabe. Littos. Litos (Le). Livarren. Libarrenz. Livro; Livroo. Livron (Pontacq). Lixans; Lixantz. Lichans. Lixare; Lixarra; Lixarre. Licharre (Mauléon). Lixarre. Licharre (Nay). Lixaut. Litos ( I.e ). Lixos. Lichos. Lizar (Lo). Liza. Lizaraçu; Lizarazu. Licerasse. Lizeau (Le); Lizoo (lo). Lizo (Le). Liane-plas. Lanneplas (Orthes). Llarte. Larté. Lo. Lau (Vialer). Lobee, Loubé. Lobiein. Loubieng. Lobie-Inso. Lowis-hizon. Lobienh. Loubieng. Lobier. Louvie. Lobier; Lobier-Jusco; Lobier-Juscon; Lobierr-Jusoo. Louvis-Juzon. Lobier-Sobiron; Lobier-Sasoo; Lobie-Souviron. Louvie-Soubiron. Lobihen; Lobiheng. Loubieng. Lobiher-Jusoo. Louvie-Juzon. Lobiber-Susoo, Lourie-Soubiron. Lobinhe; Lobinher; Lobinhom. Louvi-Lobis; Lobix; Lobixs. Loubix. Loboos. Loubous. Locii (Lo). Loussy (Le). Lod. Lons. Loey (Lo). Loueit (Le). Loeyt (Le); Loeyt-Daban (le). Louet (Le). Loeyt de Darrer (Le). Lousit (Le). Lohitzsun; Lohixun. Lohitzun. Lom. Dulom.

Lombiaa; Lombian. Lombia.

Lombradiu. Ombratiu. Lombyaa: Lombia. Loncquera (La). Lalonquère. Londayz. Londaits. Lonso; Lonson. Loncon. Loo. Lau (Vialer). LOOS. LONA. Looubagnon. Loubagnon. Lop (Lo). Loup. Lopieng; Lopienh. Loupien. Lorizun. Orisson. Loron (Lo); Loron. Oloron. Lorteg; Lorteig. Ortet. Lorussona. Louhossoa. Los. Lau (Vialer). Los. Lons. Los. Loos. Loson (Lo). Ouzon (L'). Lospieng. Loupien. Lossium. Lous (Le). Loth. Lone. Lou (Lo). Loou (Lo). Loubée. Loubé. Loubié. Louvie-Juzon. Loubie, Louvie-Soubiron. Loubiein. Loubieng. Loubis. Loubix. Louhossoua, Louhossoa. Loupieing. Loupien. Loussalès. Saleys (Le) (bois). Loussalès (Le chemin). Ossalois (Le chemin). Louvienh. Loubieng. Louvignber. Louvigny. Lovienh. Loubieng. Lovier-Sonviron, Louvie-Soubiron. Lovignier; Lovinherio (castrum de). Louvigny. Loyt (Lo). Louet (Le). Loytegui. Lohiteguy. Lozon (Lo). Ouzon (L'). Lu (Le). Luy-de-France (Le). Lu (Lo). Leu (Le). Luba. Lube. Lubbet. Loubé. Luc. Lucq (Saint-Faust). Luc. Lucq-de-Béarn. Luc (Lo). Luc (Lembeye). Lucarer; Lucarree; Lucarrer. Luccarré. Luc-Bieil. Lucq-Bieilh. Luccardon. Lucardon. Luccarrer. Luccarré. Lucenhet. Lussagnet (Lembeye). Luc-Garice; Lucgarier. Lucgarrier. Lucinheg. Lussagnet (Lembeye). Lucmendoos; Luc-Mendos; Lucmen-

dous. Limendoux.

Luco (Molendinum de). Luc (Moulin Luco (Villa de). Lucq-de-Béarn. Lucq-Garié. Lucgarrier. Lucquat (Lo). Lucat. Lucus. Lucq-de-Béarn. Luc-Vielh. Luc-Bioilh. Lucza; Lucze. Luze. Lugunhon; Lugunboo. Légugnon. Lui. Luy-de-Béarn (Le). Luixe; Lukuce. Luxe. Lun (Le). Luy-de-France (Le). Lunius. Luy-de-Béarn (Le). Luntz. Luns. Luperium, Louris-Juzon. Lupiniacensis (Vicecomitatus). Louvigny. Lurdios. Lourdios (Le). Lurossoa; Lurrossoa. Louhoss Lurunensium (Civitas). Oloron. Lusanhetum; Lusaulhet; Lussanhet; Lusseignet. Lussagnet (Lembeve). Lussoo; Lussun. Lusson. Lustreporci. Lespourcy. Luu (Le). Luy-de-Bearn (Le). Luû (Le); Luüy (Le). Luy-de-France (Le). Luza. Luze. Luxanet. Lussagnet (Lembeye). Luy (Lo). Luy-de-France (Le). Luy (Lo); Luy de Berlana (lo). Luyde-Béarn (Le). Luy Bielh (Lo). Luy-Vieil (Lo). Luyos (Les). Luyos. Luyesoo. Lusson. Luzies; Luzoé; Luzouer (le); Luzné (lo); Luzvé (le). Luzoué (Le). Lyon (Le). Lion. Lytoos. Litos (Le).

# M

Maccaie. Macaye.
Macepediculum. Macepédouil.
Maclag. Maslacq.
Magdalena (La). Madeleine (La) (Saint-Jean-le-Vieux).
Magdalene; Magdalene d'Aranhe. Madeleine (La) (Tardets).
Magdelaine (La). Madeleine (La) (Saint-Jean-le-Vieux).
Magdelaine (L'espitau de la). Monpesté.
Magdelenne (La). Madeleine (La) (Pau).
Magdaleine (La). Madeleine (La) (Pau).
Magnabaig. Magnabaigt.
Mainvielle. Minvielle (Asson).

Maison-Neuve de Broussé. Maison-Neuve de Brosser. Malardenczs; Malardenzs. Malardenz. Malarrode. Malerode. Malascrabas. Malascrabes. Malausana; Malausanne en France; Malaussana. Malaussanne. Malbec; Malbeg. Maubec. Male-Arode, Malerode. Matleon; Malus-Leo. Maulson. Malyforn. Malyherm. Mans-Barraute. Masparraute. Manssos. Mansos. Maquaie. Macaye. Marac. Marracq. Marat-sur-Nive. Ustarits. Marcade (La). Marcade. Marcamale. Marquemale. Marca-Soquere. Marque-Souqu Marcatellum. Marcadet. Marcelhon; Marcelhoo; Marcello; Marcelo. Marsillon. Marcerii. Marcerin. Marcoey; Marcoey-Susaa. Marcoueyt. Mariaa. *Maria*. Merie in Eleron. Sainte-Marie (Oloron ). Marie Maddalene d'Aranhe; Marie Magdalene d'Aranhe. Madeleine (La) (Tardets). Marinella. Marignéla. Marmons (Les); Marmont; Marmonts (les). Marmous (Les). Marque-Soquere. Marque-Souquère. Marrimbordes. Marimbordes. Marroc. Soulenz. Mersanhs (Los); Marsains (los); Marsans (les). Marsains (Les). Marsau. *Mars*òo. Marseilhon: Marseillou. Marsillon. Marseings. Marsains (Les). Marselhoo Marsillos Marsery. Marcerin. Marslag. Maslacq. Marso. Marsoo. Marsoinx. Marsains (Les). Marssalhoo. Marsillon. Marssaynz (Los). Marsains (Los). Marsselhon. Marsillon. Marsserii. Marcerin. Marsson, Marsio. Masberrauta. Masparraute. Mascarass. Mascaras. Mascoete; Mascoeto. Mascouette. Maseres. Mazères. Maserolas; Maseroles; Maserolles. Ma-

Masey. Massey. Maslac en Larbag; Maslach. Maslacq. Masoo (La). Lamayson. Masparrauta; Masperaute; Masperrauta. Masparraute. Masquaraas; Masqueraas. Mascaras. Masquoeto. Mascouette. Massigoye. Massegoye. Matardona. Matardonne Matebosc (La). Lamatabois. Maubecq. Mauber. Maubesii. Mauvésy. Mau-Brosser. Broussé. Maucoo. Maucor (Abos). Maucoo; Maucoo dejus Morlaas. Maucor (Morlàas). Maufrequet. Maufaguet. Mauleo; Mauleoo. Mauléon. Maumussou. Maumusson. Maupay. Maupoey. Mauquo. Maucor (Morlaas). Maur. Maure. Mausbarraute. Masparraute. Mayeste (Lo). Majesté. Mayo (La). Lamayou. Mayoo. Mayou (Le). Mayrac. Meyrac (Sévignac). Mazbarraute. Masparraute. Mazeras, Mazères. Mazerolles. Mazeroles. Mazlag. Maslacq. Masparrauta; Mazparraute. Masparraule. Mearin. Méharin. Medailles (L'arriu de las). Mendane (Le).Medge (Lo). Medgé (Le). Medita. Menditte. Medium-Faget; Medius-Fagetus. Mifa-Medyat (Lo); Meige (lo). Medge (Le). Meilhoo. Meillon. Meille (La). Mielle (La). Meilon. Meillon. Meirac. Méracq. Meirac. Meyrac (Sévignac). Melhac. Meillac. Melho; Melhon; Melhoo. Meillon. Melianda, Méliande, Membred: Membreda. Membrede. Mendaosse; Mendeossa; Mendeosse. Mendousse. Mendeviu. Mendibieu. Mendi. *Mendy*. Mendialde. Souraide. Mendiarte. Ainhoue. Mendibe. Mendive.

193 Mendibiu. Mendibieu. Mendigorria. *Mendigorry*. Mendikota. Menditte. Mendilaharsu. Mendilahaxou. Mendiondo. Mendionde. Mendite. Menditte. Mendosa. Mendousse. Mendux. Amendewix. Menquiagua. Menguiague. Menrisqueta. Mendisquer. Mente. Menta. Merac (Lo). Méracq. Mercadiu (Lo cami); Mercat (lo-cami deu), Mercadieu (Le chemin). Mercer (Lo). Merce (Saint-Boes). Merdansson. Merdancon Merede (L'arriu). Merdé (Le) (Morlàas). Meritain; Meriteing; Meriteng; Meritengs; Meritenh; Meritensis (Sanctus). Méritein. Merolæ; Meroles. Mazeroles (?). Mespie. Maspie. Mespleter; Mespletere. Mesplatère. Messas. Saint-Pé-de-Bas et Saint-Pédo-Haut. Mestelan, Mesthelan, Metiat (Lo). Medgé (Le). Meur. Mur. Mialoes. Mialès. Micxe. Mixe (Pays de). Midy (Le pic de). Midi (Le pic du). Miele (La). Mielle (La). Mielos. Mialos. Mieydi (Lou piec de). Midi (Le pir du ). Mieyfaget; Mieyfayet; Mieyhaget. Mifaget. Mija. Mixe (Pays de). Milcents. Miossens. Millayer. Millagé. Millesancti. Miosse Milleyer. Millagé. Minbiela, Minvielle (Castagnède). Minbielle. Minvielle (Ramous). Miossans. Miossens. Miraboup (Le). Mirapoup (Le). Mirapeix. Mirepeix (Baigts). Mirapeix; Mirapes; Mirapexs; Mirapiscis. Mirepeix (Clarac). Miremon. Miramon (Lys). Mirepoix. Mirepeix (Clarac). Miresor. Mirassou. Miripexs. Mirepeix (Clarac). Missagove. Massegovs. Misse. Mize (Pays de).

zeroles.

Maserras. Mazères.

Miucens; Miucents; Miucentz. Mios-

sens.

Miulayer, Millage. Minsent. Miossons. Mixa (Archidiaconatus de); Mixia; Mizza. Mize (Pays de). Mocozuayn. Mocosail Mofoos; Mohoos; Mohos. Mouhous. Moliaa (Lo). Moulida (Le). Molii de l'Abadie. Moulin de l'Abbaye (Le). Moliis (Lo baniuu deus). Moulins (Le canal des). Molin Dessus (Lo), Moulin Dessus (Le). Molino del Bosc. Moulin du Bois (Le). Molino del Mercado. Moulin du Marché (Le). Molians (Castellum). Morlàas (Pau). Molo. Melot. Momaas. Momas. Mombeg. Monheigt. Momfort. Montfort. Momi; Momii; Momin. Momy. Momor: Momou. Moumour. Mon. Mont (Baigts). Mon. Mont (Lagor). Monassud. Monassut. Monbalor; Monbalour. Monbalou. Monbeg; Monbeig (lo bosc). Monbet (Le bois de). Moncada. Moncade (Garlin). Moncamp; Moncaub. Moncaup. Moncayola; Moncayole. Moncayolle. Monclaa; Monclar. Moncla. Moncoeyle; Mon-Coeyle. Moncoueyle. Moncoyole. Moncayolle. Mondabat; Monde-Abat; Mondebag. Mondehat. Mondenh. Mondein. Mondran; Mondran-Debaig; Mondran-Dessus; Mondrans (les). Mondrans. Mondulh. Puyòo (Le). Mondulhs (Los). Puyoo (Le Grand et le Petit). Mondusclatz. Mondusclat. Monehn. *Mune*in. Moneing; Monen; Moneng; Monenh; Monenth; Monesi. Monein. Monfabaa. Monhauba. Mongarber. Bougarber. Mongastoo. Mongaston (Charre). Mongastoo. Mongaston (Lamayou). Mongelos. Mongelous. Mongelos en Cize. Mongélos. Monguaston. Mongaston (Charre). Monguasion. Mongaston (Lamayou). Monguiscart. Salles-Mongiscard. Monhaubar. Monhauba. Monhort, Montfort.

Monjelos. Mongélos. Mon-Mir. Momy. Monmoo; Monmor. Moumour. Monneinh. Monein. Monpesat; Monpessat. Monpézat. Mons-Acutus. Montagut (Arzacq). Mons-Altus. Montaut (Clarac). Monsegat; Monseguat. Moustardé. Mons-Pazatus. Monpézat. Monstroo : Monstrou. Moustrou (Piets). Mont (Lo). Mont-Saint-Jean. Montagne-sur-Nive. Loukossos. Montagud. Montagut (Arzacq). Montagut. Montaigu (Baigts). Montalibet. Montalivet. Montanerium; Montanerius. Monta-Mont-Ardon. Montardon. Mont-Arricau. Montaricau. Montastruc. Montestruc (Escures). Montastruc. Montestrucq. Montaubas. Montauban. Montand, Mondaut (Onsse). Montaud. Montaut (Clarac). Mont-Bidouze, Saint-Palais. Mont-Caubet, Moncaubet. Mont-Caup. Moncaup. Mont-Claa; Mont-Clar. Moncla. Mont de Vic-Vielh (Lo). Mont (Garlio). Montem Guiscardum (Burgus apud castellum). Salles-Mongiscard. Montesquiu. Montesquieu. Montestrucq. Montestruc (Escurès). Mont-Gaston. Mongaston (Lamayou). Montgaston; Montgastoo. Mongaston (Charre). Montgerbiel. Bougarber. Monthauba. Monhauba. Montiis. Montis. Montjoia (La). Montjois (La). Montmoo; Montmor. Mous Montori; Montoury. Montory. Mont-Pessat. Monpézat. Mont-Reyan. Bastide-Monréjau (La). Mont-Segur. Monségur. Mont-Valoor; Montvalor. Monbalou. Morelli (Castellum). Muret. Morencx; Morengs. Mourenx. Morenguegs; Morenguetz. Morenguets. Morenx; Morenxs. Mourenx. Morlàss-Viella. *Morlàss-Bielle*. Morlaes (Lo cami). Morlannais (Le chemin). Morlana. Morlanne (Arzacq). Morlana. Morlanne (l'Hôpital-d'Orion). Morlana. Morlanne (Lagor).

Morlane. Morlanne (Arzacq).

Moriane. Morianne (Lagor). Morlanensis (Vicaria); Morlanis (Sancta-Fides de); Morlans en Berne; Morlanum; Morlars; Morlas; Morlens; Morlensis (villa). Morles (Pau). Morlong. Monlong. Morsail. Mocosail. Moscla (La); Moscle (la). Mouscle (La). Mosla; Moslaa (lo bosc de). Mourie (Le bois de). Mosle (La). Mouscle (La). Mosquaroos. Mousqué Mosque; Mosquee; Mosquer (lo). Mousqué (Loubieng). Mosquere (La). Mosquères Mosquere (La). Mousqué (Castetbon). Mosqueroos; Mosqueros; Mosquerous. Mousquéros. Mosques. Mousqué (Loubieng).

Mosserole; Mosseyrolle; Mossirole. Mousserolles Mostee, Mousté. Mostroo. Moustrou (Maspie). Mostroo; Mostror; Mostruco. Moustrou (Piets). Mota d'Arroses (La). Motte (La) (Arrosès). Mota de la Bastide. Lamotte. Mote (La). Lamothe (Bayonne). Mote de Cesserac (La), Lamotte. Mote de Pardies (La). Lahourcade. Mothe de Laroein (La). Castella. Motte de Turenne (La). Motte de Turry ( La). Mouliérot (Le). Moulin de l'Abbaye (Le). Mouly deu Compte (Le). Moulin du Comte (Le). Moumou. Mou Moumy. Momy. Moundeilh de Boupé. Mondeil de Boupe. Mouneinh. Monein. Mountouné, Moutoné. Mourlanne. Murianne. Monscaros. Monsquéros. Moustée. Mousté. Muffale (La). Balichon Mugalar. Mugular. Mugan (Lo); Mugang. Mugain. Mugaritz. Mugarits. Muhale (La); Muhale (le). Balichon. Muler. Moulé. Munen: Munenh. Munein. Muning Monein Mur. Ma. Mured; Mureg; Mureig; Mureigt; Murel. Muret.

Muro (Sanctus-Severus de); Mur-Mayor; Murr. Mu. Musquildi; Musquldi. Musculdy. Myalees. Mialès. Myfaget. Mifaget. Myxe. Mixe (Pays de).

### N

Nabaas, Nabas, Nabalhas; Nabalhes. Navailles (Thèze). Nabalhes (Los); Nabalhes (los quoate). Navailles (Les). Nabarrenezs. Navarrenz. Nabia; Nabiaas. Nabias. Nei. Nay. Narb, Narp. Narbee (Le). Narbé (Le). Narbona, Arbonne, Narcasted; Narcasteg. Narcastet. Nardos. Ardos. Nargasie. Nargassie. Naubista. Naubiste. Naudee. Naudé. Naudemenyon; Naudomenion; Naudo menyor. Naudemenion. Naulonquette. Lalonquette. Naupernas. Naupernes. Nauvalhes. Navailles (Thèze). Nauvista; Nauviste. Naubiste. Navaillès (Les); Navaillez. Navailles ( Les ). Navales; Navalha. Navailles (Thèze). Navalhees d'Angos (Los). Navailles (Los). Navalhes. Navailles (Thèze). Navalhes et Essaut. Sault-de-Navailles. Navallise. Navailles (Thèze). Navarence. Navarrenx. Navarra-Ultra-Puertos. Navarre (La basse). Navarrence: Navarrence: Navarrenexs, Navarrenx. Navarrenses. Navarre (La basse). Navarrensis (Sponda). Navarrenx. Navarri; Navarria. Navarre (La basse). Navare; Navas. Nabas. Nees (Lo). Néés (Le). Nercasteg; Nercastet. Narcastet. Nés (Le). Néés (Le). Nesat (Lo). Nézat. Neys (Lo). Nées (Ls). Niva. Nive (La). Nive-Franche, Saint-Jean-Pied-de-Port. Nive-Montagne. Saint-Michel (Saint-Jean-Pied-de-Port). Niver (Lo). Nive (La).

Nosriu; Nosrriu. Nosrriou. Nogeriæ. Noguères. Noguees. Noguez. Noguer. Nougues. Nogueras. Nogueres. Nogues. Noguez. Noia. Anoye. Noliboos. Nolivos. Norman. Lormand (Le). Nosti; Nostii; Nostin. Nousty. Nostre-Dame. Saint-Loup (Orthez). Nostre-Done de Casteg de Bonuyt. Sainte-Marie (Bonnut). Nostre-Done de Lasee de Sancta-Maria; Nostre-Done de Lassee a Sente-Marie. Sainte-Marie (Oloron ). Nostre-Done de Serres. Serres-Sainte-Marie. Novarrin. Nogrrieu. Noustin. Nousty. Novempopulana; Novempopulania; Novem-Populi. Novempopulanie Novus-Burgus. Bourg-Neuf (Le) (Morlàas). Noya; Noye. Anoye. Nussa (La). Lanusse (Assat). Nusse (La). Lanusse (Escos). Nybe (Le). Nive (La).

### 0

Oceanus Santonicus. Gascogne (Golfe Oconissia; Oconyssia. Occonits. Oelh-Arburu; Oelhharburu. Oyhanbure. Oerbo; Oerbou. Ouerbe. Oere. Abère (Morlàns). Oeyheradar. Oyheradar. Oeyre. Abere (Morlas). Ogena; Ogene; Oiena. Ogenne. Oilhon. Ouillon. Oilleguy. Olhéguy. Ojenne. Ogenne. Olaro. Oloron. Olço. *Olce.* Oleiron; Olero; Oleron; Oleronensis (diœcesis). Oleron. Olete. Olette. Olfabie. Olhaiby. Olhabarats. Olhabaratza. Olhabia; Olhabie; Olhaibie; Olharby. Olhaiby. Olhassari, Olhassarry. Olhassure. Olhassoure. Olhayvi. Olhaiby. Olhon. Ouillon.

Olhonz. Olhonce. Olhoo. Ouillon. Oliber. Olivé. Olion. Ouillon. Oliorsse. Liorce. Olo; Olon. Oxillon. Oloro (Civitas); Oloronensia (pagus): Oloronium; Oloroo. Oloron. Olu. Leu (Le). Olzo. Olce. Ombrez (Les). Ombrés (Les). Ompres (Los); Omprez. Ombres (Les). Onaso. Onsix. Onderidz. Hondritz. Onecx. Oneir. Oneix; Ones. Aunez. Onex. Oneix. Onice-Gainecoa. Abense-de-Haut. Onicepia. Abense-de-Bas. Onix. Oneix. Onizmendi. Donizmendy. Onze-Cassous (Les). Onze-Chônes (Les). Oos. Dous. Oos. Os. Oose, Ousse. Oosse (La). Ousse (L'). Oquinverro. Oquilamberro. Oquoz. Occos. Orabarre. Oregue. Oras. Ordas. Orbere. Ourbère. Orça. Ossès. Orchunh. Orcun. Orcuit. Urcuit. Orcunh. Orcun. Ordios. Lourdios (Accous). Ordios. Lourdios (Le). Oregar; Oregay; Oreguer. Oregue. Oreite; Oreyta; Oreyte. Oreite. Ori: Orii. Orin. Oriquenh. Oriquein. Orit. Aurit. Oriure. Orriule. Oron. Oloron. Oroo (Val d'). Aurone (L'). Oron. Oloron. Oronenh; Oronhen; Ororeng; Ororenh. Oroignen. Orquancoe. Oragneo. Orquah. Orcun. Orquuit. *Urcuit*. Orriague. Lahorriague. Orrils. Orius. Orriola; Orriula; Orriure. Orriule. Orroina. Urrugne. Orroo (L'); Orrou (l'). Ourrou (L'). Orsacoe. Orsanco.

Rebaseg (La). Revest. Rebenacq. Rébénac. Rebeseig. Reveset. Reculuse. Réculus. Regula. Larreule. Renart. Renard. Rénéguy. Arnéguy. Benoart Renair. Resion. Restone. Rete. Arette. Reula (La); Reulæ Silvestrensis (conventus); Reule (la). Larreule. Revenac. Rébénac. Revequa. Révêque (La). Revesellum. Reveset. Rey (Lo). Taramun. Revaa (La). Larreva. Ribahaute. Rivehaute (Navarrenx). Ribaniuson, Arribaniuzon, Ribaute. Rivehaute (Navarrenx). Ribbe. Arrive. Ribe-Aute. Rivehaute (Navarrenx). Ribere, Arribère (L') (Lagor). Ribere de Lescar (La). Rivière-de-Lescar (La). Ribere-Gave. Rivière-Gave. Ricarda. Ricarde. Ricau. Arricau. Rien. Arrien (Morlèas). Rigau (La). Arrigae (L'). Riontz. Aurions. Riparia. Rivière (La). Ripperia-Gavari. Rivière-Gave. Riu-Long (Le). Aiguelongue (L'). Riumayor; Riumayour. Riumayou. Riupeyroos. Riupeyrous. Rius. Orius. Rivera-Gabe. Rivière-Gave. Rivera-Ossa; Rivere-Osse. Rivière-Ousse. Riverouy. Ribarrouy. Rode. Arros (Nay). Rodger. Roger. Romass. Romas Rome (Lou cami de). Romiu (Le che-Romiau (La fonda). Fontaine de Rome (La). Romivau (Cami). Romiu (Chemin). Ronteau. Rontau (La). Rontinho: Rontinhoo. Rontignon. Roquafort. Roquefort. Roquefort - de - Tursan. Roquefort. (Boueilh). Roques. Rocque Roques. Salle (La) (Billère). Rosees; Rosez; Rosses. Arrosès.

Rotger dit Berducq. Roger.

Roumieu (Camy); Roumii (camii); Roumiu (Le chemin). Romiu (Le chemin). (Oloron). Ruisseau de Baygorri (Le Grand). Nive de Baigorry (La). my). Rutigoyti. Urrutigoity. Ryons. Aurions. ben. S data. Saaquet. Labourt-Heure (Le). Sabalce. Cabalce. Sabi (Lo). Saby. Sabinaguet. Sévignac (Bordes). Sec (L'ariu de). Sacq (Le). Sadiracum; Sadirag. Sadirac. Béon). Safores. Sahores. Sagete; Sagette. Sayette. (Abos). Sabucrs. Sauques. Sainbisens. Saint-Vincent (Baigts). Sainct-Andren, Saint-Andrieu. Sainct-Christen, Saint-Christen, Sainct-Esperit de Bayonne; Sainct-Esprit-lès-Bayonne. Saint-Esprit. Sainct-Estienne d'Aribelabourt; Sainct-Estienne - Rive - Labourt. Étienne (Bayonne). Nivelle. Sainct-Hermon, Saint-Armou. Sainct-Jaime du Bagé. Saint-Christau Léren. (Lurbe). Sainct-Jean-du-Pied-des-Ports : Sainct-Jean-du-Pied-pres-des-Ports. Saint-Jean-Pied-de-Port. Sainct - Jehan - de - Lux. Saint-Jean-de-Saudens. Luz. Sainct-Johan-de-Buitz. Mouguerre. Sainct-Julyan d'Ossès. Saint-Julien (Osoča). Sainct-Martin de Osses. Saint-Martin d'Arrossa. Sainct-Pee de Labour. Saint-Pée-sur-Nivelle. Bas). Sainct-Sprit-lex-Bayonne, Saint-Reprit. Saint-Amont; Saint-Armon. Saint-Armou. drein). Saint-Aulary. Saint-Aulaire. Saint-Berin. Saint-Burein. mous). Saint-Blaise. Aphat-Ospital. Saint-Blas. Hopital-Saint-Blaise (L'). Saint-Bois; Saint-Boues. Saint-Bois Aspis). Saint-Cristau. Saint-Christau (Lurbe). Saint-Dets. Sendets. Saint-Doz. Saint-Dos. Sainte-Colome. Sainte-Colon (Cassaber).

Sainte-Confessa. Sainte-Confesse.

Sainte-Coulome. Sainte-Colomme

léguy).

Sainte-Grace. Sainte-Engrace (Béhor-

Sainte-Lucii, Scinte-Lucie. Sainte-Marie-Légugnon. Sainte-Marie Sainte-Quitterie. Sainte-Quiterie (Dou-Saint-Esteve d'Arberone. Saint-Este-Saint-Guirons. Saint-Girons (Orthes). Saint-Jacques (Boirie). Caubin de Sen-Saint-Jayme, Saint-Christen (Lurbe). Saint-Jayme. Saint-Jammes. Saint-Jean-de-Biutz. Mougue Saint-Jean-Pouge. Saint-Jean-Pou Saint-Julian. Saint-Julia (Aste-Saint-Laurens d'Abos. Saint-Laurens Saint-Martin de Garro. Gréciette. Saint-Medart. Saint-Médard. Saint-Mon. Saint-Mont. Saint-Paul d'Asson. Arthez-d'Asse Saint-Pé (Le chemin de). Henri IV (Le chemin de). Saint-Pe-d'Iruby. Saint-Pierre-d'Irube. Saint-Pee-d'Iberren. Saint-Pée-sur-Saint-P en France, Saint-Pé-de-Saint-Peireux. Saint-Poyrus. Saint-Picq. Saint-Pic. Saint-Saderny. Louvis Saint-Saudeins; Saint-Saudeins. Saint-Saint-Vincens. Saint-Vincent (Baigts). Saisie. Sazie. Sajettes. Sagettes. Sala (La). Salle (La) (Ance). Sala (La). Salle (La) (Balausun). Sala (La). Salle (La) (Billère). Sala (La). Salle (La) (Charritte-de-Sala (La). Salle (La) (Loubieng). Sala d'Andrenh (La). Salle (La) (An-Sala d'Arramoos (La). Salle (La) (Ra-Sala d'Assat. Salle (La) (Assat). Sala d'Athos (La). Salle (La) (Athos-Sala de Bedos. Salle (La) (Bidos). Sala de Busi (La). Salle (La) (Busy) Sala de Cassaver (La). Salle (La)

Sala de Ceserac. Salle (La) (la Bastide-

Sala de Frontinhoo. Salle (La) (Ron-

Cézéracq ).

tignon).

Sala de Gotenh (La). Salle (La) (Gotein). Sala de Lana (La). Salle (La) (Lanne). Sala de Lacos (La). Salle (La) (Lons). Sala de Montastruc (La). Salle (La) (Montestrucq). Sala de Poey (La). Salle (La) (Poey). Sala de Salies (La). Salle (La) (Salies). Sala de Suhast (La). Salle (La) (Camou-Mixe-Suhast). Sala de Ydroo (La). Salle (La) (Idron). Salanaba. Salenave (Bérenx). Salanave. Salenave (Salies). Salanova. Sallaberry (Ilharre). Salas - Monguiscart. Salles - Mongis card. Salas-Pisso. Sallespisse. Salaverri. Sallaberry (Arbouet). Sale (La). Salle (La) (Mazeroles). Sale (La). Salle (La) (Montestrucq). Sale (La). Salle-Ducamp (La). Sale d'Andrenh (La). Salle (La) (Andrein). Sale d'Arramos (La). Salle (La) (Ramous). Sale d'Athos (La). Salle (La) (Athoe-Aspis). Sale de Bardos (La). Salle (La) (Bardos). Sale de Begbeder (La). Salle (La) (Sainte-Suzanne). Sale de Berenx (La). Salle (La) (Bérenx). Sale de Busi. Salle (La) (Buzy). Sale de Castanhede (La). Salle (La) (Castagnède). Sale de Lobienh (La). Salle (La) (Loubieng). Sale de Mur (La). Salle (La) (Castagnède). Sale de Saint-Etiene. Salle (La) (Sauguis). Sale de Salies (La). Salle (La) (Salies). Sale de Sibas (La). Salle (La) (Alos-Sibas). Salees (Lo); Saleis (la). Saleys (Le). Sale-Ranque. Salafranque. Sales. Salles (Salies). Sales. Salles-Mongiscard. Salès (Lo). Saleys (Le). Sales et Rontun. Sallespiese. Sales - Monguiscart; Sales - Monguisquart. Salles-Mongiscard. Salespis; Salespisses; Salespisso; Salespissoo; Sales-Pissos. Sallespisse.

Saleta de Usos (La). Sallette (La)

Salice (Cami); Salicra (la carrera);

(Uzos).

Sancto-Xristina. Sainte-Christine (Es-Saliere (la vie). Salier (Le chemin). quiule). Salinæ; Saline in Aquensi pago. Salies (Orthez). Salla (La). Salle (La) (Bérenx). Salla de Maucor (La). Taillac. Saile de Mongaston (La). Salle (La) (Charre). Sallès (Le). Saleys (Le). Salles (Lo). Saleys (Le) (bois). Sailes-Pisse. Sallespisse. Sallez (Le). Saleus (Le) (bois). Sallie (Le chemin); Sallier (le chemin). Salier (Le chemin). Salt. Smilt-do-Nanailles Saltaussinos. Saltaussina Saltus; Saltus et Navalliæ. Sault-de-Navailles. Salvaterra; Salvatierra. Sauveterre. Sammes. Sames. Samper. Saint-Pée (Saint-Jean-le-Vieux). Samonset. Samonzet (Lamayou). Samsons. Samsons. Sancta-Clucque, Sainte-Cluque, Sancta-Columba, Sainte-Colomm Sancta-Confessa. Saints-Confesse. Sancta-Bit. Saint-Abit. Sancta-Engratia. Sainte-Engrace (Ter-Sancta-Eulalia. Saint-Aulaire. Sencta-Gracia. Sainte-Engrace (Juxue). Saneta - Gracia. Sainte - Engrace (Tardets). Sancta-Helena, Sainte-Helena, Sancta-Lucie, Sainte-Lucie Sancta-Lucie de Morlaas. Dugat. Sancta-Maria. Sainte-Marie (Igon). Sancta-Maria de Biela. Sainte-Marie (Bielle). Sancta-Maria de Olorno. Sainte-Maria (Oloron). Sancta-Maria de Serris. Serres-Saints-Marie. Sancta - Marie. Sainte - Marie (Loubieng). Sancta - Marie de Biele, Sainte - Marie (Bielle). Sanct-Antoni. Saint-Antoine (Osserain). Sanct-Aramon; Sanct-Armoo. Saint-Armou. Sancta - Susana ; Sancia - Susanna. Sainte-Suzanne. Sanct-Aubii. Saint-Aubin. Sanct-Boes, Saint-Boes, Sanct-Cedarin, Lourie. (Lantabat).

Sancte-Gratii. Sainte-Engrace (Tar-

dets).

Sanct-Guoenh, Saint-Goin, Sancti-Johannis (Via). Saint-Jean-Piedde-Port. Sancti-Leonis (Oratorium), Saint-Leon. Sancti-Nicholai (Burgus). Saint-Nicolas (Morlàas). Sanct-Jacme et Sanct-Cristau de Bayer. Saint-Christau (Lurbe). Sanct-Lop. Saint-Loup (Orthez). Sanct-Miqueu. Saint-Michel (Aydie). Sanct-Pee. Saint-Pé (Monein). Sanct-Pee de Salies. Saint-Pe (Salies). Sanct-Peritous; Sanct-Philitoos. Saint-Pélitou. Sanctus-Avitus. Saint-Abit. Sanctus-Bernardus. Saint-Bernard. Sanctus-Castinus. Saint-Castin. Sanctus-Gerontius. Saint-Girons (Orthez). Sanctus-Hilarius de Lassu. Saint-Hilaire. Sanctus-Joannes de Licerio, Saint-Élix. Sanctus-Joannes-Vetus. Mouguerre. Sanctus - Johannes de Cisera. Saint-Jean-Pied-de-Port. Sanctus-Johannes-de-Luce; Sanctus-Johannes-de-Luis; Sanctus-Johannes-de-Luk; Sanctus-Johannes-de-Luvs. Saint-Jean-de-Luz. Sanctus - Johannes - de - Pede - Portus Saint-Jean-Pied-de-Port Sanctus - Johannes - de - Podio. Saint-Jean-Poudge. Sanctus - Johannes - sub - Pede-Portus. Saint-Jean-Pied-de-Port. Senctus-Julianus. Saint-Julien. Sanctus-Lidorus. Saint-Gladie. Sanctus-Martinus de Bonut. Saint-Martin (Bonnut). Sanctus-Martinus d'Ouses, Saint-Martin d'Arrossa. Sanctus - Petrus de Sendos, Saint-Péda-Léren Sanctus - Petrus d'Ivarren. Saint-Pée sur-Nivelle. Sanctus-Salvator juxta Sanctum-Justum. Saint-Sauveur (Lécumberry). Sanctus-Sigismundus de Orthesia. Saint-Sigismond. Sanctus-Spiritus in Capite Pontis Baionensis. Saint-Esprit. Sanctus - Stephanus. Saint - Étienne

Sanctus-Stephanus-de-Bayguerr. Saint-

Étienne-de-Baigorry.

Saint-Étienne (Bayonne). Sanctus-Vincentius. Saint-Vincent ( Hélette). Sanct-Vit. Saint-Abit. Sanctz-Guyrontz. Saint-Girons (Orthez). Sandoos; Sandos. Saint-Dos. San-Estevan de Arberoa. Saint-Esteben. Sangoenh, Saint-Goin. Sanguinadaas (Los). Sanguinadas (Los). San-Jayme, Saint-Jaime, San-Juan-del-Pie-de-Puertos. Saint-Jean-Pied-de-Port. San-Juan-lo-Bieth, Saint-Jean-le-Vieux, Sanladie. Saint-Gladio. San-Miguel-el-Viejo en Ultra-Puertos. Saint-Michel (Saint-Jean-Pied-de-Port). Sansert (Lo molii de). Sancerre Le moulin de). Sansoo; Sansoos; Sanssoos. Samsons. San-Steffano di Lantabat. Saint-Étrenne (Lantabat). Santa-Araci. Sainte-Engrace (Tardets). Santa - Cathaline. Sainte - Catherine (Luccarré). Santa-Elena. Sainte-Hélène. Santa - Engracia. Sainte - Engrace (Juxue). Santa-Helena. Sainte-Hélène. Santa-Luci. Sainte-Lucie. Santa-Maria. Sainte-Marie (Saint-Jean-Pied-de-Port). Sant-Esperit dou Cap dou Pont de Baione. Saint-Esprit. Sant-Esteban, Saint-Esteben. Sant - Esteban. Saint - Étienne - de-Baï-Sant-Esteven d'Arrive-Labort. Saint-Étienne (Bayonne). Sant-Jacme (Cami de). Romiu (Chemin). Sant-Jaime. Saint-Jaime. Sant-Johan. Saint-Jean-Pied-de-Port. Sant-Johan del Cabo del Pont de Bayona. Saint-Esprit. Sant-Johan-del-Pie-de-Puerto; Sant-Johan - deu - Pe - deu - Port; Sant-Johans, Saint-Jean-Pied-de-Port. Sant-Juan-el-Viejo. Saint-Jean-le-Vieux. Sant-Just. Saint-Just. Sant-Martin. Saint-Martin d'Arberoue. Sant-Mignel. Saint-Michel (Saint-Jean-Pied-de-Port). Sant-Pelay. Saint-Palais.

Sant-Sadarnii, Louvie.

Sanctus-Stephanus de Ripa-Laburdi.

Sant-Trinitat, Sainte-Trinité. Sant-Vincentz de Salies. Saint-Vincent (Salies). Sanzos. Samsons. Saole-Sobiraa. Soule-Souverain. Sarainh (Lo); Saranh (lo). Osserain. Sarasqueta. Sarrasquette. Saraubii; Saraubin. Sarauby. Sares. Sare. Sarescquéta. Sarasquéta. Sargos. Sirgos. Saro. Caro. Sarporenex; Sarporenexs; Sarporenexs. Sarpourenx. Sarrabera, Sarrabere, Sarragayon. Serregayon (La). Sarralh de Montesquiu (Lo). Sarrail (Montestrucq). Sarramonne; Sarramoune. Serramone (Aurions-Idernes). Sarrancia; Sarransce; Sarranse. Sarrance. Sarraplas, Serreplás. Sarrasiis (La font deus). Sarrasins (La fontaine des). Sarrante, Sarrande, Sarravere; Sarrebere. Sarrabère Sarre-Martii. Serre-Martin. Sarreplaa. Serreplàa. Sarricoata; Sarrikota. Charritte (Arraute). Sarrikota-Gaina. Charritte-de-Haut. Sarrikota-Pia. Charritte-de-Bas. Sarrite. Charritte-de-Haut. Sarrulhe-Jusco; Sarrulhe-Susco, Serrauilla. Sarteh. Sartey. Sasie, Sazie. Sason (Le). Saison (Le). Satariz. Satharite-Urruty. Saubajuncte; Saubajunte. Sauvej Saubalade, Sauvelade. Saubaladete. Sauveladete. Saubamala. Sauvemale. Saubamea. Sauveméa. Saubanhon: Saubanhoo, Sauvaenon Sauharan, Sauharan, Saubaterra: Saubaterre, Sauveterre, Saubemea. Sauveméa. Saubemea. Sauvemia. Saubeste. Soubestre (Le). Saubetat (La). Lasseubétat. Saubeterre. Sauveterre. Saubista. Saubistes. Saubola. Saubole. Sauceta (Villa de). Saucede (Oloron). Saucelaa. Sauceta (Le). Saucas: Saucas, Saugues.

Saud. Sault-de-Navailles. Sand. Saut (Charre). Saud (Lo). Saut de Monein (Le). Sauguetie. Sauguet (montagne). Saussede. Saucède (Oloron). Sausti; Saustin. Caustins. Saut. Saucq (Montfort). Saut. Saux (Hasparren). Saut (Lo). Eteaut. Saut; Saut-de-Nabalhes. Sault-de-Navailles. Sauterisse. Sautarisse (Bellocq). Sauterisse. Santarisse (Sauveterre) Saut et Nabalhes. Sault-de-Navailles. Savi. Saby. Savinhacum. Sévignac (Arudy). Savinhaguo. Sévignac (Bordes). Sayet (Lo). Sagé (Le). Saysie. Sazie. Sazo. Saison (Le). Scain; Scainh. Ascain. Scode (La). Sede (La) (la Bastide-Monréiau ). Scendetz. Sendets. Scendos, Saint-Dos. Sciot Sacasa de Sint. Scobees; Scobes. Escoubés. Scoey. Ecousy. Scoo. Escou. Scos. Escos. Scot. Escot. Scot. Escout. Scures. Escures. Sehi : Sehii. Séhu. Sebinach; Sebinhac. Sévignac (Arudy). Sebinhac. Sévignac (lande). Sebinhac. Sévignacq. Sebinhago; Sebinhagon; Sebinhaguot. Sévignac (Bordes). Secerac. Bastide-Cézéracq (La). Sedirac; Sediracum. Sedirac. Sedse, Sedze, Sedsere. Sedzère. Sedza. Sedze. Secubola, Saubole. Segneurie (La); Segnourie (la). Seigneurie (La). Segualass. Ségulas (Lagor) Segualas. Ségulas (Salles-Mongiscard). Selvalada, Sauvelade. Semboees; Semboys. Saint-Bode. Séméacq; Semeacum; Semeagon; Semiac. Séméac. Semonzet. Samonzet (Lamayou). Sempee. Saint-Pé (Baliros). Semperitou. Saint-Pélitou. Senboes. Saint-Bods.

Senct-Andriu. Saint-Andries.

Senct-Johan de Goarlies. Saint-Jean (Orthez). Senct-Saudeng. Saint-Saudens. Sendeds; Sendegs. Sendets. Sendegs et Caubin; Sendetz d'Anoya. Caubin de Sendats. Sendez. Sendets. Sendos; Sendos-Juson; Sendos-Suson. Saint-Dos. Senescau (Le moulin du). Sénéchal (Le moulin du). Sengoenh. Saint-Goin Senhor (Lo cami deu). Seigneur (Le chemin du). Sen-Jacme de Bager. Saint-Christau (Lurbe). Sen-Johan. Saint-Jean (Hasparren). Sen-Picq. Saint-Pic. Sen-Saudenh; Sensaudens. Saint-Saudens. Sent-Abit en Lissarre. Saint-Abit. Sent-Arromaa. Saint-Armou. Senta-Susane. Sainte-Suzanne. Sent-Aubi. Saint-Aubin. Sent-Aulari. Saint-Aulaire. Sent-Boees; Sent-Boes. Saint-Boes. Sent-Castii, Saint-Castin, Sent-Ceber; Sent-Cever. Saint-Sever. Sente-Ric Saint-Abit Sente-Cathalina. Sainte-Catherine (Lescar). Sente-Colome. Sainte-Colomme. Sente-Confesse. Sainte-Confesse. Sente-Elene. Sainte-Hélène. Sente-Eulalie. Saint-Aulaire. Sente-Grace-deus-Portz; Sente-Gracie. Sainte-Engrace (Tardets). Sente-Lene, Sainte-Hélène, Sente-Lucy. Dugat. Sente-Marie de Serres. Serres-Sainte-Marie. Sente-Quitteri. Sainte-Quiterie (Lescar). Sent-Esperit. Saint-Esprit. Sent-Esteben de Rivelabor; Sent-Esteven de Ribelabort. Saint-Étienne (Bayonne). Sente-Suzane. Sainte-Suzanne. Sente-Trenitat. Sainte-Trinité. Sent-Germe (La fon). Saint-Germain (La fontaine). Sent-Gerontz. Saint-Girons (Orthes). Sent-Gili. Saint-Gilles. Sent-Girons. Saint-Girons (Orthez). Sent-Girontz. Saint-Girons (Abos). Sent-Goenh. Saint-Goin. Sent-Guili, Saint-Giller, Sent-Haust, Saint-Faust,

Sent-Hermo. Saint-Armou. Sent-Jacme (Lo cami de). Romiu (Le chemin). Sent-Jacme. Saint-Jammes. Sent-Johan d'Abos. Saint-Jean (Abos). Sent-Johan-de-Lus; Sent-Johan-de-Luus; Sent-Johan-de-Luxs. Saint-Jean-de-Luz. Sent-Johan doù Cap dou Pont de Baionne. Saint-Esprit. Sent-Johan-Podge; Sent-Johan-Potge. Saint-Jean-Poudge. Sent-Juliaa. Saint-Julia (Le). Sent-Just deu pays d'Ostabares. Saint-Just. Sent-Ladia; Sent-Ladie; Sent-Ladier. Saint-Gladie. Sent-Laurens; Sent-Laurentz. Saint-Laurent (Morlas). Sent-Laurentz d'Abos. Saint-Laurent (Abos). Sent-Ledie; Sent-Ledier. Saint-Gladie. Sent-Lop (L'espitau). Saint-Loup (Orthez). Sent-Marthi. Saint-Martin (Tadousse-Ussau). Sent-Marthii. Saint-Martin (Balansun). Sent-Marthii de Salies, Saint-Martin (Salies). Sent-Marthin; Sent-Marti. Saint-Martin (Autevielle). Sent - Martii. Saint - Martin (Lucq-de-Béarn). Sent - Martii. Saint - Martin (Serres-Sainte-Marie). Sent-Martin Saint-Martin (Tadousse-Ussau). Sent-Martin (La peyre de). Saint-Martin (La pierre). Sent-Martin de Garanhoo. Saint-Martin (Autevielle). Sent-Miqueu. Saint-Michel (Lescar). Sent-Miqueu. Saint-Michel (Lucq-de-Béarn). Sent-Palay; Sent-Palays. Saint-Palais. Sent-Pe. Saint-Pé (Monein). Sent-Pec (Cami de). Saint-Pé (Chemin de). Sent-Pee de Catro; Sent-Pee de Catron; Sent-Pee de Catroo. Seint-Péde-Bas et Saint-Pé-de-Haut. Sent-Pée-d'Irube, Saint-Pierre-d'Irube, Sent-Pelito, Saint-Peliton. Sent-Per. Saint-Pé (Monein).

Sent-Per. Saint-Pé-de-Léren.

(Le moulin de) (Salice).

Sent-Per (Lo molin de). Saint-Pé

Basses-Pyrénées.

Sent-Helitz. Scint-Eliz.

Sent-Peyruix; Sent-Peyruxs. Saint-Pourus. Sent-Pic. Saint-Pic. Sent-Polit; Sent-Polit d'Ossau. Saint-Hippolyte. Sent-Sadarnii. Louvie. Sent-Saubador-deus-Pors. Saint-Sauveur (Lécumberry). Sent-Saudenh. Saint-Saudens. Sent-Stephen. Saint-Étienne (Sauguis). Sent-Vincens. Saint-Vincent (Louvie-Juzon). Sent-Vizentz. Saint-Vincent (Salies). Sent-Xristau. Saint-Christau (Lurbe). Seras-Castet. Serres-Castet. Serboo. Serbou. Sere; Séré. Sérée. Serer. Séré. Sergos; Sergoz. Sirgos. Serot (Lo). Sarrot (Le). Serra. Serres-Castet. Serra (La). Serre (La) (Gurs). Serracaute, Sarrecaute. Serra de Mureg (La). Serredingue. Serra de Siro. Lasserre (Lembeye). Serradingou. Sarredingue. Serramona. Serramone (Aurions-Idernes). Serramona. Serramone (Ledeuix). Serra-Morlas. Serres-Morlas. Serras, Serres-Castet. Serrasecque. Serresèque. Serrasoeix. Serre-Soeix. Serra-Souquere. Serre-Souquère. Serre. Serres-Sainte-Marie. Serre (La). Lasserre (Lembeye). Serre (La). Lasserre (Montaner). Serre-Casteig. Serres-Castet. Serre de Vic-Bilh (La). Lasserre (Lembeye). Serremias. Serremia. Serremone. Serramone (Ledeuix). Serre-Morlans. Serres-Morlans. Serres. Serres-Castet. Serres. Serres-Sainte-Marie. Serres - Carboeres; Serres - Casteg; Serres de Sent-Esxentz. Serres-Castet. Serrespexa, Serre-Socia. Serres-Saint-Icheux, Serres-Castet. Serrot (Le). Sarrot (Le). Seruilhe, Serrewille, Serviele. Servielle. Sescau. Cescau. Seserac; Seserag. Bastide-Cézéracq (La). Sesquas. Sesques.

Sesquau. Cescau.

Sete. Cetta. Set-Faus; Sethaus. Sept-Haus (Les). Setsa. Sedze. Setsere. Sedzère. Sette. Cette. Setze. Sedze. Seuba (La). Lassoube Seubalade. Sauvelade. Seube d'Escot (La). Lasseubs. Seubejuncte; Seube-Junte. Sau Seubemea. Sauveméa. Seubole. Saubole. Seula; Seule. Soule (La). Seuvola, Saubola, Sevignac-Mauco. Sevignac (Bordes). Sevignacq; Sevignac (Arudy). Sevinhac. Sévignac (Bordes). Sevinhac. Sévignac (lande). Sevinhac; Sevinhac-Darrer; Sevinhacum. Sévignacq. Sevinhaguo. Sévignac (Bordes). Seviniacum. Sévignacq. Sexse. Sedze. Sezerac. Bastide-Cézéracq (La). Sezere. Sedzère. Sezii; Sezuic. Cézy. Sgoarrabaca. Esgouarrebaque. Sialosse. Chalosse (La). Siboure. Ciboure. Sibyllates. Soule (La). Siderac. Sadirac. Silegoe; Silengoa; Silhecoa; Sillègueles-Domezain. Sillègue. Silvalata. Sauvelade. Silvestrensis (Archidiaconatus); Silvestrensis (pagus); Silvestrum. Soubestre (Le). Simacorba; Sima-Curva; Simbe-Corbe. Simacourbe. Simceu; Simceus; Simpsens; Sinceux de las Claveries. Simposus. Singuinadas. Sanguinadas (Les). Sinseu. Simposus. Sinus Aquitanicus. Gascogne (Golfe de). Siroo. Siro. Siroos. Siros. Sisie. Cize (Pays de). Sivas. Sibas. Sizer. Cize (Paye de). Slorentiees-Darrer. Eslourenties-Darre. Soarn; Soarns (Les). Soars. Soarpuru. Sorhapuru. Sobac (Lo). Soubac. Sobaignon; Sobalhoo. Sauvagnon. Sobamea. Sauveméa. Sobanho; Sobanhoo. Sawagnon.

Sobemea, Sauvemia. Soberbielle. Supervielle. Sobervielle, Souberbielle, Sobeste. Soubestre (Le). Sobiele. Soubielle. Sobola (Vallis). Soule (La). Socanho; Socanhoo. Soucagnon Socillades. Souilhades. Soeis; Soeixs. Soeix. Soet. Souhet (Le). Soex; Soexs; Soeyxs. Soeix. Soharpuru in Mixia. Sorhapuru. Soja (La). Souye (La). Sokuece. Succes. Sola (Vicecomitatus de). Soule (La). Solar (Lo). Soularou (Le). Sola-Sobiran. Soule-Souverain. Sole. Soule (La). Soleinx; Solencx; Solenx (lo); Solenx-Dejuus et Solenx-Desus. Soulenx Soler (Lo). Castaing (Rontignon). Soleroeu (Lo). Soularou (La). Sole-Sobira. Soule-Souverain. Solhades. Souilhades. Solii (Lou). Cély (Le). Solla; Solle. Soule (La). Som. Souss (Asson). Som (Lo). Soum (Lestelle). Somboes; Somboeys. Saint-Boes. Somlhebe, Souilhède, Somolo; Somolon. Soumoulou (Assat). Somolon; Somoloo. Soumoulou (Pontacq). Somouset. Semonzet (Lamayou). Somps. Soms. Sonjeu. Songeü. Soobanhoo. Sauvagnon. Soole. Soule (La). Soraburu; Sorhaburu; Sorhapure. Sorhapuru. Sorbatesete, Sourateelle. Sorbete, Sorbuéta, Sorholuce. Sorholus. Soritz. Sourise. Soriz. Sorits. Soroeta. Sorhouet. Soroete; Soroheta. Sorhuéta. Sorroihe. Sarrail (Lanneplàs). Sorueta. Sorhueta. Sosaute. Sussaute. Sosced (Lo). Sosset (Le). Sosmonset, Samonzet (Lamayou). Sosoeu; Sosoueu. Soussousy. Sossaute, Sussaute Sost (Lo). Soust (Le). Soste. Assousts. Soto (Lo). Sottou.

Souards (Les); Souarns (les). Sours.

Soubernos; Soubernous. Subernos. Soubeste. Soubestre (Le . Soublette. Subéléta. Soneix. Socia. Souge: Souia: Souie. Souve. Souia. Souve (La). Soula. Soule (La). Southebe, Southède. Soulon, Soulou. Sourouette. Sorhuéta. Souvagnon. Sawagnon. Soya. Souye. Soyees. Souyers. Soyge. Souye. Sozeu; Sozoeu. Souse Spalunga. Espalungue (Laruns). Spechede. Espéchède. Spelette. Espelette. Spelunca. Espalungue (Laruns). Spexede; Speyxede. Espéchède. Spiaucaub. Espiau-Caup (L'). Spiis. Aspis. Spinalba. Lespian Spiuta; Spiute. Espiute Spoey. Esposy (Pontacq). Squiule. Esquiule. Ssaranh (Lo). Osserain. Sseubole. Seubole. Stecamp. Estecam Stela (La). Lestelle. Stiroo. Estiron. Ston. Fatos. Suast. Sukast. Subercase, Subercaze (Asson). Suberoa. Soule (La). Subiboure. Ciboure. Subola (Vallis). Soule (La). Suescun. Suhsecun. Suhi. Souhy. Sumacorbe. Simacourbe. Summus Pyrenæus. Beniarté (Le col de). Summus Pyrenæus; Sumus-Portus. Somport. Sunarta; Sunarte. Sunarthe. Sunharrete. Sunharette. Sunsen. Sansous. Superbat. Souperbat. Suquos. Succes. Susauta; Susaute. Sussaute. Susbieles. Sousbielles. Sus-Majour. Sus (Navarrenx). Sus-Menour; Susmeor; Susmio; Susmioo; Susmyon. Susmiou. Sus prob Borgarber. Sus (Bougarber). Sustaren. Sutarre. Suus. Sus (Navarrenx). Suus (La). Lassus.

Sausmioo. Susmiou.
Szarre. Charre.
Sylva-Bona. Lucq-de-Béarn.
Sylva-Lata. Sauvelade.
Sylvæ. Lasseube.
Symecorbe. Simacourbe.
Syssra. Cize (Pays de),

### T

Tadaosse; Tadeossa; Tadoosse; Tadossa; Tadosse; Tadoza; Tadoze. Tadous Tailhade (La). Taillade (La) (bois). Talabens (Les). Sept-Camis (Les). Talhac. Taillac. Talbade (La). Taillade (La) (ruisseau). Taloo (Lo). Talou. Tarbella Pyrene. Pyrénées (Les). Tarbelli; Τάρδελλοι (οί). Tarbelliens ( Les). Tarbellum æquor. Gascogne (Golfe de). Tardedz; Tardetz; Tardix. Tardets. Taro; Taroo. Taron Tarride (Le portail de). Lachepaillet. Tarrumun. Taramun. Tarsac. Tarsacq. Tartoeing; Tartoing; Tartoins; Tarton. Tartoin. Tarusates. Taron. Tarzeds, Tardets. Tastabii; Tastaby; Taste-Bii. Testeby. Tatabens (Les). Sept-Camis (Les). Tatze. Taste. Tavalhe. Tabaille. Taxices. Tachies. Tebalhe. Tabaille. Tedeosse. Tadousse. Teesa; Teeza. Thèze. Tei (Lo). Aux-Theys. Teintureria (L'arriu de la). Teinturerie (Le ruisseau de la). Ten (Lo). Then (Saint-Armou). Terçag. Tarsacq. Teremun. Taramun Tersac; Terssac. Tarsacq. Tese; Tessa. Thèze. Testebii (Lo); Testevin. Testeby. Teulere (La). Tuilerie (La). Teuleres (Las). Teulère (La) (Montsner). Teza; Teze; Tezee. Thèze. Thedeosse. Tadousse. Theesa; Theese. Thèze. Thermopile. Saint-Étienne-de-Baigorry. Thils (Les). Tile. Thon Thou. Tilh de Leduixs. Tillet.

Tillaber (Le). Tillabe. Tinturé (L'arriu). Teinturerie (Le fruisseau de la). Tisnee (Lo). Lieste. Tisnera (La). Tisnère (La). Tithinhacus; Titinhacu; Titinhatz; Titinhax. Tetignax. Tiuroo. Tiuron. Too (L'ariu). Arricoutou (L'). Too de França (La); Tor (la); Tor de Fransa (la). Tour de France (La). Tornacapeg; Tornacapet. Tourneca-Toron. Turon (Espoey). Toron (Lo). Touron. Toron Darradet. Turon d'Arradet (Le). Torrumie. Trémeilh. Tour de Lamarque (La). Lamarque. Tournecapeig. Tournecapet. Touron (Le). Turon (Le) (Andrein). Touron de Castéra (Le). Turon de Castéra (Le) (Baigts). Touron de Hourcy (Le). Turon de Hourcq (Le). Touron de Millot. Turon de Millot (Le). Touron des Moures (Le). Turon des Maures (Le) (Arthez). Tourons (Lous). Turons (Les). Tourroos (Lous). Turrons (Les) (Eslourenties-Dabant). Tourruquo de Pey. Tourrucot de Pey. Toyaa. Touya (Gabaston). Toyaa. Touya (Vielienave). Trarcades, Tirecaze. Tres-Bielles. Troisvilles. Tres-Herrous (Las). Sœurs (Les pics des). Treslay. Terlayon. Tres-Serours (Las). Saurs (Les Pics des ). Tres-Serra. Tresserre. Tricolor. Villefranque. Trilha (La). Trille (La). Troih (Lo). Troueilh. Trolh (Lo). Trouilh (Le). Trondee (La grabe de). Tronde (La). Troussilh (Le moulin). Hayet (Etsaut). Trubesser. Trubessé. Truiou. Truyoo. Tucau (Le). Tuco (Le). Tucco; Tucquo; Tuquo. Tuco (Lembeye). Turequolle (La). Turrecolle (La). Turon de Turin (Le). Motte de Turry (La): Turris. Tour de France (La).

Tustolar. Tustulart.

U Uciat. Utxiat. Udaus. Idaux. Udolla. Udole. Ufart. Uhart-Mixe. Ugarcanne; Ubarçan. Ugarçan. Uhaïtz-Handia. Saison (Le). Uhart: Uharte. Uhart-Ciza. Uharte-Juson; Uuhart-Juson en Navarre; Uhart-Jusson. Uhart-Mixe. Uharzan. Ugarçan. Ulhade (La); Ulheda (la). Uilhède (L').Ulhurriague. Lahorriague. Undarolle. Ondarrolle. Underitz. Hondritz. Undurain. Undurein (Haux). Undurenh. Undurein (Espès). Union. Itsatsou. Urcuraye. Urcuray Urdaidz; Urdains. Urdains. Urdaixs; Urdays. Sainte-Engrace (Tardets). Urdeix; Urdess. Urdes. Urdiarb; Urdiarbe; Urdiarp. Ordiarp. Urdios; Urdious. Ordios. Urdos de la Bastida; Urdoz. Urdos (Saint-Étienne-de-Baïgorry). Urduos. Ordios. Urgous. Urgos. Urkéta. Urcuit. Urmendia; Urmendie. Urmendy. Urrucega. Ritzague. Urruigne; Urruina; Urruinhe; Urrungia; Urrunhe. Urrugne. Urrusague. Ritzague. Urrustoia. Arrast. Urrutia; Urrutie. Urrutialde. Urruty. Urrutiberria. Urruyne. Urrugne. Urruzaga. Ritzague. Urruspuru. Harispuru. Ursaliensis (Vallis). Ossau (Vallee ď'). Ursaxia (Vallis). Ossès. Ursi-Saltus. Ossau ( Vallée d' ). Urssue. Osme. Urtebia; Urtebie; Urthubie; Urthuby; Urtubia. Urtubie (Urrugne). Usan. *Uza*n.

Usan; Usanh. Uzan (L').

Usarte. Uzerte (L').

Usetarren. Sutarre.

Usaure. Leaure.

Usenh. Uzein.

Usoos, Usos. Uzos. Usqueinh; Usquen; Usquenh. Usquain. Hasan, Uzan. Usset (L'). Lasset (Le). Ussi, Oussia. Ussos, Uzos. Ussue. Ossue Ussutaren. Sutarre Ustaridz; Ustaritz; Ustariz. Ustarits. Utorrotz. Ithorots. Utsatarren. Sutarre. Utsiat. Utziat. Uturrotz. Ithorots. Utziate. Utziat. Uxa: Uxar, Uchda, Uxat; Uxiat. Utxiat. Uzoss. Uzos.

# V

Vaccæia. Basque (Le pays). Vaccæorum montana. ( Les ). Vagtz. Baigts. Valencin; Valenssun. Balansun. Varatoos. Barétous (Vallés de). Vasci. Basque (Le pays). Vauser; Vauzer. Vauzé. Vaygurra. Baïgorry (La vallée de). Vazcaçan; Vazcazen. Bascassan. Vedelha. Bedeille. Veguer (Lo). Béguer (Le) (Loubieng). Vehobie. Béhobie. Véhorlégui. Béhorléguy. Velçunce. Belsunce. Velesten. Bélesten. Venami (Venami). Béarn (Le). Ventayou. Bentayou. Verencus. Bérenx (Salies). Verencus (Lo riu de). Goardères (Le ruisseau de ). Vergebielh. Béribieilh. Verger (Lo). Bergeré (Montaut). Vergons (Le). Bergous (Le). Vesii-Gran. Besingrand. Vesin. Bézing. Vesingran. Bésingrand. Vetus-Burgus. Morldas-Bielle. Veyria. Beyrie (Saint-Palais). Veyrie. Beyrie (Lescar). Vialer (Lo); Vialler (le). Vialer. Viane. Vianne. Viber (Lo). Vivé (Le). Vic-Bielh; Vicus-Vetulus; Vic-Vielh; Vic-Vil. Vicbilh (Le). Vidarray. Bidarray.

Vidassoa; Vidassoua; Vidassoue (le). Bidassoa (La). Vidaxen ; Vidayxon. Bidache. Videgain. Bidegaina. Videgainech. Bidegain (Masparraute). Videren. Bidéren. Vidos, Bidos, Vie (La). Labie. Viegranne. Viegrane. Vielaa. Vialer. Vielanava. Viellenave (Navarrenx). Vielapinta. Viellepinte. Vielefranque. Bastide-Villefranche (La). Vielenabe pres Cescau. Viellenave (Arthez). Vielenava. Viellenave ( Mont). Vielenave. Viellenave (Navarrenx). Vielenave de Sediragues. Viellenave (Taron). Vieler de Tarnos; Vieler en Vic-Bilh (Lo). Vialer. Viele-Segure. Vielleségure. Vielha-Morte. Vielhe-Morte. Viellanava; Viellanave. Viellenave (Navarrenx). Vieller de Sanct-Johan-Podge (Lo). Vialer. Vig-Bilh; Viit-Bilh. Vicbilk (Le). Vila. Bielle.

Vilhera; Vilhere. Billère.

Villanova. Villeneuve

Villa-Picta. Viellepinte.

Vinhes. Vignes (Arzacq).

Villefranque.

Vinet. Binet.

Vinbet. Binet.

Vinholes. Vignoles.

Vions (Les). Aubious.

Viron; Viroo. Biron.

Viscoeytaa. Biscoeytan (La).

Visqueis; Visquey. Bisqueis.

Vins (Lous). By.

Visanos. Bizanos.

Viseuos, Bizanos.

Vissanos. Bizanos.

Viudos. Bidos.

Vivent. Viven.

Villa. Bielle.

Vilheres. Bilhères (Laruns).

Vilanaba. Viellenare (Taron). Villanava. Viellenave (Bidache). Villanova. Iriberry (Bustince). Villanueva. Iriberry (Bustince). Villanueva. Iriberry (Ossès). Villanueva. Viellenave (Bidache). Ville-Francque ; Villefranque en Labort. Villeneuve. Iriberry (Bustince). Vinhau (Lo). Vignau (Le) (Orthes).

Vunhenh, Bugnein. Vusiet. Buziet.

# X

Xardiessa. Chardèse. Xarra. Charre. Xarrard (Lo pont de). César (Le pont **de** ). Xarre. Charie. Xarrite. Charritte-de-Bas Xarrite dessus Ausset-Suson. Charritte-de-Haut. Xaustiis. Caustins. Xerauta; Xeraute. Chéraute. Xerbe; Xerbee-Jusoo; Xerbe-Juson. Cherbes. Xielose. Chalosse (La). Xiros. Siros.

## Y

Yaniz. Janits. Yas (Las). Hies (Les). Yausbag. Josbaig (Vallés de). Ybarbeyti. Ibarbéity. Ybarre, Ibarron. Ybarrole; Ybarrolle. Ibarrolle. Ydauze. Idaux. Ydernas. Idernes (Abos). Ydernas; Ydernes. Idernes (Aurions). Ydernes. Idernes (Abos). Ydro; Ydroo. Idron. Yees (Las). Hies (Les). Yere. Gere. Yerr. Ger. Yeteu. Géteu. Yetre, Gatra. Yeub; Yeup. Geup. Yeus, Gaus (Oloron). Yeusbag. Josbaig (Vallés de). Ygasc. Chambre d'Amour (La). Ygon; Yguon. Igon. Ylarre. Ilharre. Ylasse; Ylaze. Illasse. Ylharra; Ylharre. Ilharre. Ylbee. Ilhée. Yllasse. Illasse. Ynhaus. Nhaux. Yoos; Yous. Ayous. Yribarne. Iribarnia. Yribiu. Erribieu. Yrisarri. Irissarry. Yrrutia, Urrutialde. Yruber. Saint-Pierre-d'Irube Yrulegui. Irouléguy.

Yrumberri. Irumberry. Yrumendie. Irumendy. Ysale. Isalibarré. Ysoste. Izeste. Ysoo. Iseor. Yspore. Ispoure, Ysso; Yssoo; Yssor. Issor. Ytorrotz. Ithorots. Yturrondo. Ithorrondo. Yutsia. Juzus. Yvarola; Yvarole. Ibarrolle. Yzpura. Ispoure.

Zabala, Ospital (Amorote-Succos). Zabalça; Zabalza, Çabalce. Zalguice. Sauguis. Zubernie. Subernoa.

Z

. . . 

# ADDITIONS ET CHANGEMENTS1.

- P. v., ligne 2. Au lieu de : L'archidiaconé de Dax, lisez : L'archidiaconé de Sault-de-Navailles.
- P. vII, ligne 5. Diocèse de Tarbes, ajoutez : (voy. le Dictionnaire au mot MONTABER).
- P. viii, ligne 25. Après le mot: bailliages, portez en note: Pour les localités situées dans l'ancien Béarn (arrond. de Pau, Oloron et Orthez), on s'est servi du mot bailliage, faute d'un autre, pour traduire le mot roman bayliadge ou bayliatge; il faut entendre non le ressort d'un bailli mais celui d'un baile, officier de justice dont les attributions participaient de celles du ministère public, de percepteur et d'huissier.
- P. x1, ligne 3. Carton de Clarac. Un décret impérial, rendu le 11 février 1863 (pendant l'impression), porte que la c<sup>m</sup> de Clarac, c<sup>m</sup> de ce nom, est réunie à la c<sup>n</sup> de Nay, et que le c<sup>n</sup> de Nay portera à l'avenir le nom de c<sup>n</sup> de Nay-Ouest et le c<sup>m</sup> de Clarac celui de Nay-Est.
- P. xvii. Ajoutez à la liste des sources : Cartulaire de Sainte-Foi de Morlàas. Manuscrit du xii siècle : Bibliothèque impériale, fonds latin, n° 10,936.
- P. xviii. Collection Duchesne. Les citations du Dictionnaire portant : 1385 (coll. Duch. vol. CXIV, p. 43) doivent être modifiées sinsi : 1455 (coll. Duch. vol. CXIV, p. 43).
- P. 3. Art. Acoks, ajoutes: Aques, 1172 (cart. de Sordes, p. 45).
- P. g. Art. Arbourt, ajoutez: Arbute, x11° s° (cart. de Sordes, p. 24).

  Ajoutez: Archiloa, h. c° de Louhossoa. Archiloua, Harchiloa, 1625 (ch. de Louhossoa, E. 350).
- P. 10. Art. Arganson, au lieu de : Arganion, v. 977, lisez : x1º siècle.

  Ajoutez : Arente, fief, cnº de Chéraute, créé en 1690, vassal de la vicomté de Soule.
- P. 11. Art. Arrauts, au lieu de : mentionné au xiii° s° (coll. Duch. vol. CXIV, f° 34), lisez : mentionné au xii° s° (cart. de Sordes, p. 24).
- P. 12. Art. Arricourou (L'), ajoutez: L'arriu qui es aperat Too, xiii s' (fors de Béarn, p. 237).
- P. 16. Ajoutez : Atalaxe (L'). Nom générique des promontoires dans le pays basque; il s'applique particulièrement à celui de Biarrits.
  - Art. Audaus, ajoutez : Aldeos, x1° s° (Marca, Hist. de Béarn, p. 271).
  - Art. Audásos, supprimez: Aldeos, xrº sº (Marca, Hist. de Béarn, p. 271).
- P. 17. Art. Aussevielle, au lieu de : En 1385, Aussevielle dépendait de la baronnie de Denguin, lisez : En 1385, Aussevielle comptait 10 feux et ressort. au baill. de Pau, et depuis 1654 dépendait de la baronnie de Denguin.
- P. 21. Art. Bascus, ajoutez : Barcus était le siége d'un bailliage royal dont les appels allaient à la cour de Licharre.

<sup>1</sup> Les formes anciennes indiquées ci-après ont été portées à la Table.

### ADDITIONS ET CHANGEMENTS.

- P. 26. Art. Bedous, supprimez: Bedosse, 1128 (ch. d'Aubertin, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 421). Et Bedos, 1267 (cart. d'Oloron, f° 53).
  - Art. Báguios, sjoutes: Biguios, 1176 (cart. de Sordes, p. 46).
  - Art. Béhasque, ajoutez : Befasquen, x11° s° (cart. de Sordes, p. 22).
- P. 27. Art. Bellocq, au lieu de : Bellocq, coe de Salies, lisez : coe de Salies. Ligne 4, au lieu de : Sales, lisez : Salies.
- P. 30. Art. Bétharram, ajoutes Guatarram, 1335 (ch. de Lestelle, E.).

  Art. Betrie, cod de Saint-Palais, ajoutes: Sanctus-Julianus de Beyre in Amiza, XII et la Sordes, p. 32).
- P. 31. Art. Bidos, ajoutez: Bedos, 1267 (cart. d'Oloron, f°.53).

  Ajoutez: Bielle (LA), h. c° de Sainte-Colomme.
- P. 32. Art. Bisqueis, ajoutez: Le fief de Bisqueis dépendait de la baronnie de Nabas.
- P. 33. Art. Bonnut, ajoutes: Bonut, xii s (cart. de Sordes, p. 2).
- P. 35. Art. Boumourt, ajoutez: Bulmor (?), x11° s° (cart. de Sordes, p. 22).
- P. 36. Art. Brassalat, ajoutez: Sanctus-Petrus de Bracelai, xite se (cart. de Sordes, p. 18).
- P. 38. Art. Br, ajoutez: Bissus, x11° s° (cart. de Sordes, p. 25).
- P. 39. Art. CAMB, ajoutes: Sanctue-Martinus de Camer, XII s' (cart. de Sordes, p. 27).
- P. 43. Art. Castagnère, ajoutez: Castaneta, xii se (cart. de Sordes, p. 26).
- P. 45. Ajoutez: Casténot, f. coe de Coarraze, près du chemin de Henri IV.
- P. 46. Art. Castátis, ajoutes : anc. archiprétré du dioc. de Lescar.
- P. 51. Ajoutes : CLOT DE HOURAT (LE), gouffre où disparaît le Riutort, coe de Bilhères.
- P. 56. Art. Domezain, vers la fin, au lieu de : 1760, lisez : 1860.
- P. 64. Art. FAGET (LE), vill. c. d'Oloron-Sainte-Marie, ajoutez : Hospitale de Faget, 1128 (ch. d'Aubertin, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 421).
- P. 65. Art. Forcerdiu, ajoutes: Forsenduc, 1376 (montre milit. fº 114).

  Ajoutes: Forquerous (Les), bois compris dans celui de la Seube.

  Supprimez l'art. Glas, h. c\*\* de Montaut, etc.
- P. 71. Art. Génonce, ajoutes: Jeroncen, x1° s° (cart. de Lucq, d'après Marca, Hist. de Béarn, p. 271).
- P. 72. Art. Goust, ajoutes: Gostz, 1376 (montre milit. f° 117).
- P. 80. Art. Housse (Le moulin de), ajoutez : Lo molii de Fosset, 1491 (ch. de Mixe, E. 351).
- P. 83. Ajoutez : Inatcz, fief, coe d'Arbérats-Sillègue, à Sillègue; vassal du royaume de Navarre.
- P. 85. Ajoutez: JAVB, mont. code de Laruns. Java, 1561 (ch. de Laruns, DD. 8).
- P. 89. Art. Lacq, ajoutez: En 1691, Lacq avait deux églises: Saint-Jean et Saint-Miqueu.
- P. 92. Art. Lannepla, lande, sjoutez: Lo Lane-Pláa, 1302; la Lane-Plan, v. 1360 (ch. de Béarn, E. 425, nº 479 et 3030).
- P. 104. Art. Loueossoa, ajoutez: Larhossa, Lorussona, Larrossoa, Larrossoa, Larrossoa, 1625 (ch. de Louhossoa, E. 350).
- P. 112. Art. MERDÉ (LE), au lieu de : Loubouey, lisez : Louboey.
- P. 117. Supprimez l'art. Montsarrat.
- P. 137. Art. Pondis (LE), ajoutez: La ribere de Poundis, 1491 (ch. de Mixe, E. 351).
- P. 139. Art. POUNTE (LA), supprimes: La ribere de Poundie, 1491 (ch. de Mixe, E. 351).
- P. 143. Au lieu de Rolle (Ile de), lisez Rol (Ile de).

# DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIQUE

DU

# ÉES ÉES ÉES DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES

RÉDIGÉ

# PAR M. PAUL RAYMOND

CORRESPONDANT DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

posperskamperkovkaterkatere prestruktere prokentere prestruktere prestruktere prestruktere prokestere prestruktere p Posperskamperbörgs prestruktere prestruktere prestruktere prestruktere prestruktere prokentere prokentere prokentere prestruktere prokentere proken



# **PARIS** IMPRIMERIE IMPÉRIALE

M DCCC LXIII



| • |  |
|---|--|
|   |  |
| • |  |
|   |  |
|   |  |

• • . . . · • • • •

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
| · |  |  |
|   |  |  |

|   | • |   |   | 1<br>i |
|---|---|---|---|--------|
| • |   |   |   |        |
|   |   |   | • |        |
|   |   |   |   |        |
|   | • |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   | • |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
| , |   |   |   |        |
| • |   |   |   |        |
| • |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   | • |   |        |

• • • . • ·

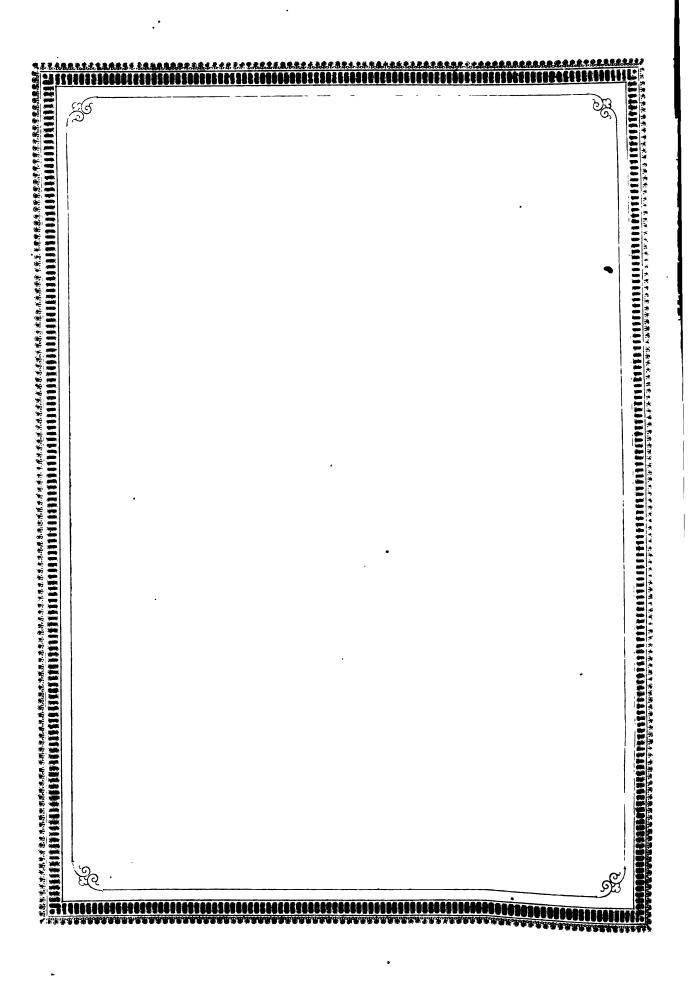

ĸ

| - |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   | · |   |  |   |
| i |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  | · |
|   |   | • |  |   |
|   |   |   |  | · |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |

| ÷ |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

\_

|  |   | ·      |
|--|---|--------|
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  | · |        |
|  |   |        |
|  |   | ;<br>; |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |

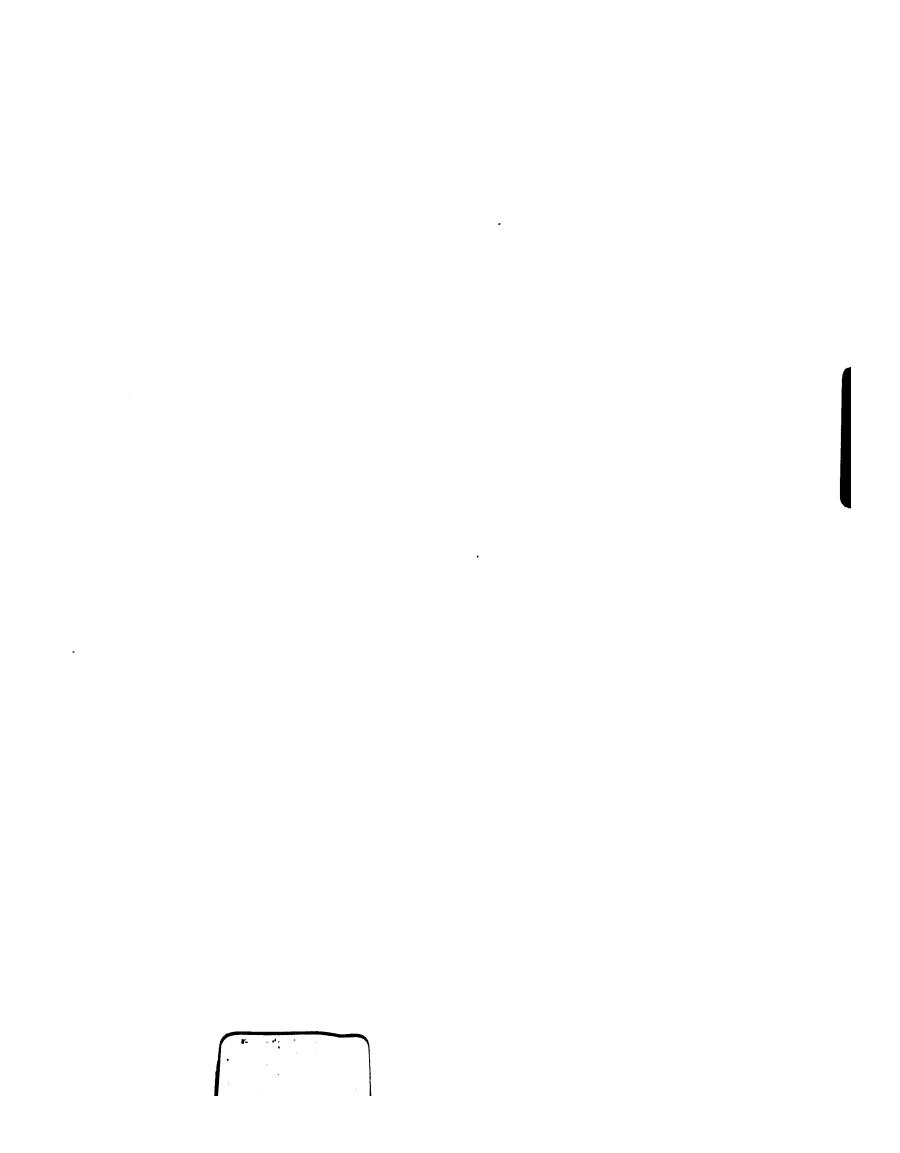

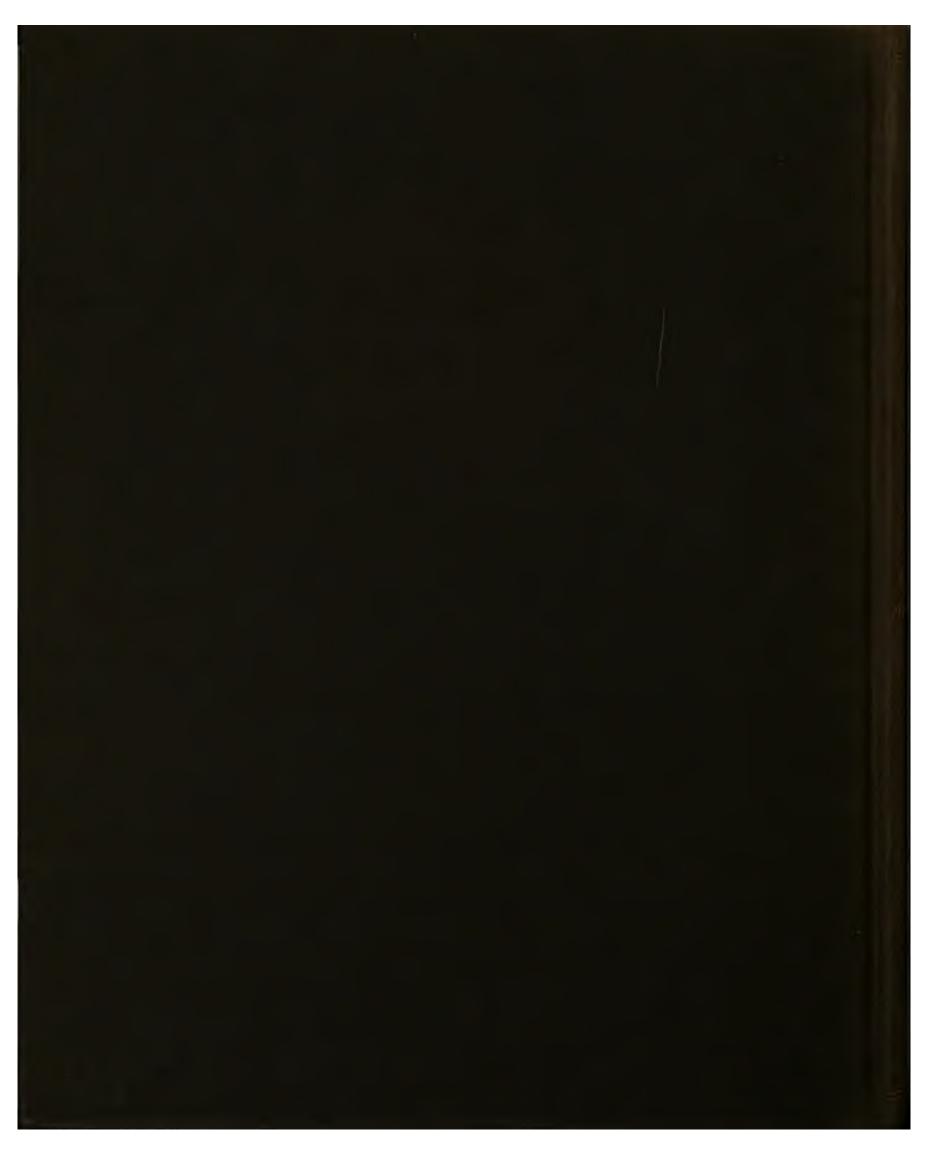